

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

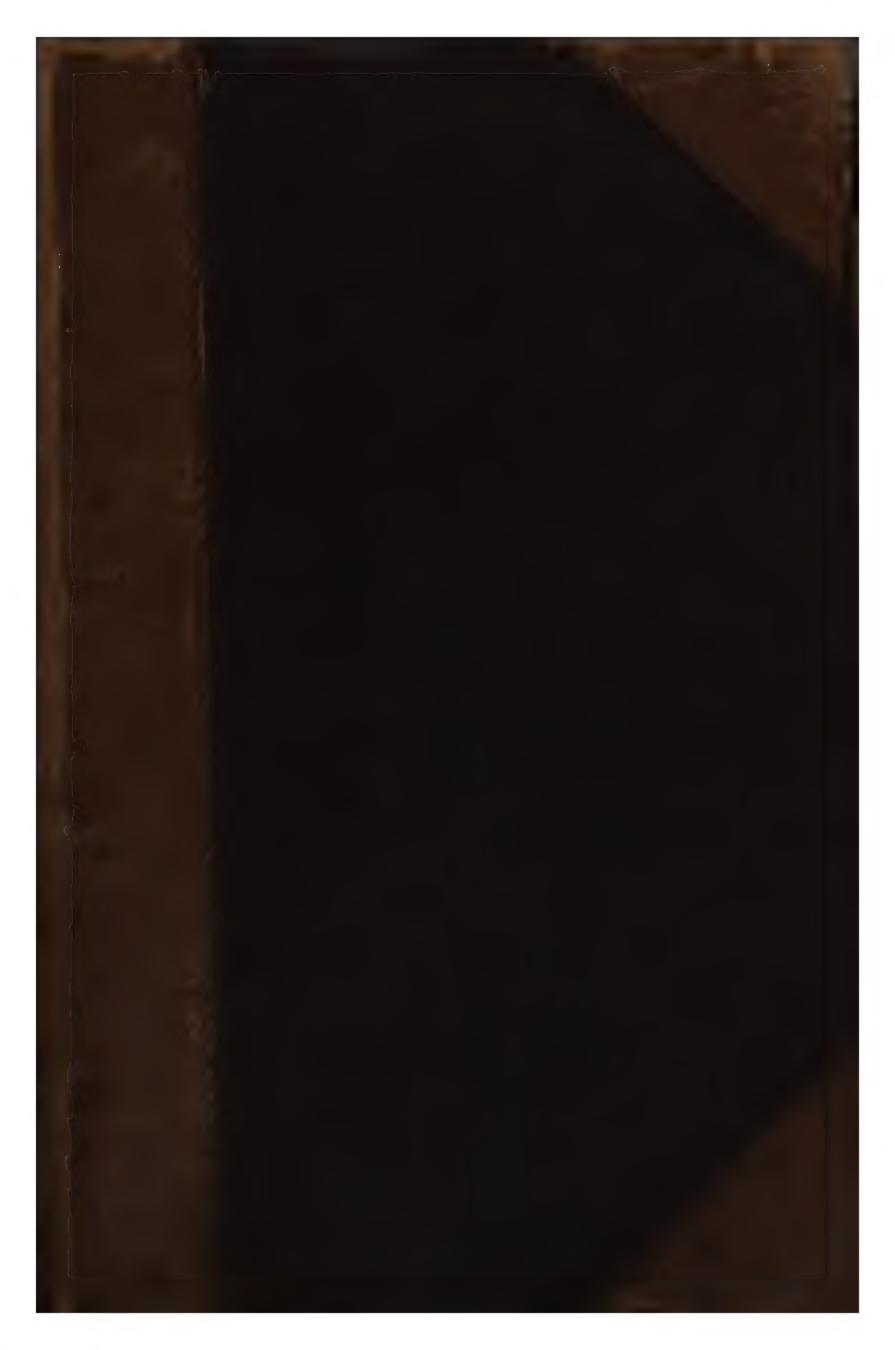

40. 976.

A STATE OF THE STA

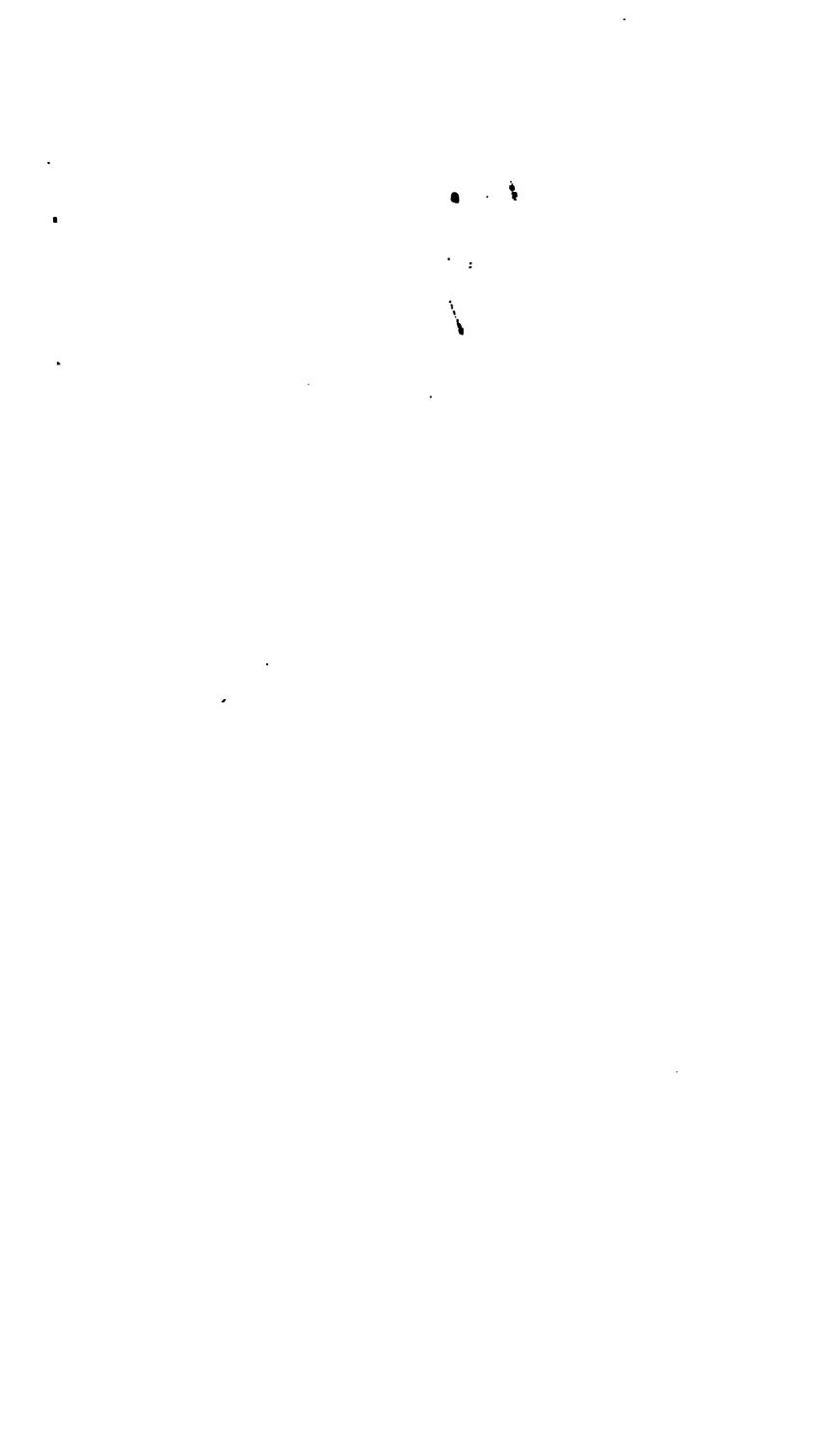

40. 976.



|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# HISTOIRE DE MALTE.

#### HISTOIRE

## DE MALTE

#### PAR M. MIÈGE,

ANCIEN CONSUL DE FRANCE A MALTE.

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE MARSEILLE, PTC.

#### TOME III.

#### HISTOIRE.

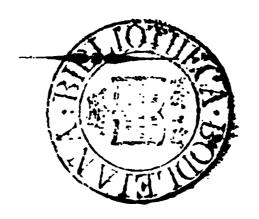

#### PARIS,

PAULIN, LIBRAIRE, RUE DE SEINE-SAINT-GERMAIN, 33.

1840

976.

#### **HISTOIRE**

### DE MALTE.

#### CHAPITRE XI.

SITUATION POLITIQUE DE MALTE EN 1798.

PRÉTENTIONS DES PUISSANCES EUROPÉENNES A LA POSSESSION DE CETTE ILE.

On a vu dans le volume précédent quels furent, sous la domination de l'Ordre de Saint-Jean, le gouvernement, les lois, et l'administration financière de l'île de Malte et de ses dépendances. Il nous reste, pour compléter l'historique de cette domination, à rapporter l'événement qui fit perdre aux chevaliers une position si belle, si parfaitement en harmonie avec leur institution. Mais, avant d'entreprendre ce récit, il importe de faire connaître l'état moral de l'Ordre, les dispositions des Maltais, et les secrets

desseins des grandes puissances européennes à l'égard de Malte, au moment où cette île fut assaillie par une armée française. Ces diverses considérations serviront de préambule à une catastrophe mal connue, plus mal expliquée encore, et dont nous avons vu les causes auxiliaires se développer dans le cours de cette histoire.

État moral de l'Ordre. On n'a point oublié qu'une division profonde avait éclaté au sein de l'Ordre de Saint-Jean dès les premiers temps de son établissement à Malte, et que cette discorde, suivie de tumultes, de rixes, de séditions, avait porté un coup mortel à la discipline, condition essentielle de toute institution militaire.

D'autres causes concoururent encore à la décadence de cette grande milice chrétienne, et parmi ces causes nous devons remarquer : — le sacrifice de son indépendance exigé par Charles-Quint, pour prix de la donation de Malte; — la faculté, que s'arrogèrent les papes, de rendre leur volonté supérieure à celle des Chapitres généraux; — l'usurpation graduelle de l'autorité par les grands-maîtres, qui réduisirent les Chapitres généraux à ne plus s'occuper que des objets d'administration, dont il leur plaisait de les entretenir, et finirent par ne les plus convoquer; — enfin, le droit que les souverains pontifes et les princes chrétiens s'attribuèrent de disposer des principales dignités.

Par suite de ces diverses atteintes, l'Ordre, déchu,

descendit au niveau d'une milice destinée à verser son sang en tribut; la faveur devint l'unique voie qui conduisit à la fortune et aux honneurs; on obtint des dispenses de résidence au couvent, de caravanes et d'autres devoirs; et les grâces pécuniaires furent la récompense de brigues formées pour l'élection des grands-maîtres.

Mais si l'institution allait se dégradant, de nobles cœurs ne cessaient point de battre sous ces poitrines de chevaliers; aussi longtemps que leurs entreprises, ou celles des princes chrétiens, dont ils étaient alors les puissants auxiliaires, furent dirigées contre les infidèles, ces soldats de la Croix se montrèrent par leur valeur, par leurs exploits, dignes en tout point de la gloire de leurs devanciers. Ils furent surtout sublimes sous La Valette; mais l'ordre du pape qui, pendant le magistère de Verdale, leur prescrivit de respecter tout bâtiment sortant des ports de la chrétienté pour se rendre dans le Levant, et réciproquement, amena, sous Martin Garcès, le refroidissement de l'ardeur guerrière. Elle se réveilla sous Alof de Vignacourt, pour s'éteindre encore sous Lascaris.

A cette époque, les chevaliers, au mépris de leurs statuts, qui ne leur permettent de combattre les puissances chrétiennes que pour leur défense légitime, ne sont plus que les auxiliaires de ces mêmes puissances, dans les guerres qu'elles se font entre elles. A l'avénement de la maison de Bourbon au trône d'Espagne, l'influence que cette puissance avait exercée sur l'Ordre passe à la France, qui, sous le magistère

de Pinto, exige que les bâtiments de guerre de la Religion n'établissent plus leurs croisières dans l'Archipel. Dès lors le mobile de la gloire fut totalement éteint : le but de l'institution était avorté.

Le luxe, qui s'introduisit sous Perellos, amena à sa suite les vices, la débauche et la corruption. Bientôt on n'arma plus en course que pour la forme, et l'on ne désira obtenir une commanderie que pour aller en dissiper les revenus sur le continent.

Mais la plus grande plaie de l'Ordre était l'état de ses finances. Peu de temps après son établissement à Malte, la langue d'Angleterre fut supprimée, et les biens qui y étaient affectés lui furent enlevés. Des séquestres, des impôts, furent mis à diverses reprises sur ses propriétés en Espagne, en Portugal, en France, en Allemagne, en Pologne et dans les dissérents états de l'Italie. Les entreprises auxquelles il se livra ou dans lesquelles il fut entraîné le constituèrent dans des dépenses qui excédèrent ses ressources. Quelques acquisitions avec les bénéfices de la course rétablirent momentanément l'équilibre financier, et en 1788, le trésor, dont les recettes s'élevaient à 3,156,719 francs et les dépenses à 2,967,505 francs, avait annuellement une balance en sa faveur de 189,216 francs. Mais, dès les premiers actes de la révolution française, cet excédant de recettes disparut; bientôt il fut suivi d'un déficit toujours croissant; ce déficit devint énorme, par suite du décret de l'Assemblée législative, qui réunit aux domaines nationaux les biens que l'Ordre possédait en France; —

par la perte des autres biens, situés dans les pays conquis ou occupés par les armées françaises; — par les impositions dont furent grevés ceux qu'il conservait encore en Espagne, en Portugal et dans le royaume des Deux-Siciles; — par la stagnation du commerce; — enfin, par les dépenses que nécessitait l'entretien des chevaliers français qui, proscrits en France et dénués de toute ressource, étaient venus chercher à Malte un asile et des moyens d'existence.

Tant de pertes réduisaient les recettes à 1,000,000 de francs, tandis que les dépenses restaient à peu près les mêmes. Pour combler le déficit, on emprunta, soit à Malte, soit hors de l'île, différentes sommes qui firent monter les dettes à 6,000,000; on réforma une partie des troupes; on désarma les vaisseaux ainsi que les galères; on sit fondre et convertir en monnaie l'argenterie de la marine, ainsi qu'une partie de celle affectée au grand-maître et à l'hôpital, et on puisa dans la caisse de l'Université. L'emploi de ce dernier moyen eut pour effet de ruiner le crédit et d'exciter le mécontentement des Maltais. Pour y remédier, on offrit aux créanciers de doubler les intérêts, mais la confiance était détruite; on tenta des emprunts hors de l'île, mais l'épuisement des puissances qui avaient soutenu et qui soutenaient encore la guerre contre la France, fit échouer toutes les négociations. La banqueroute était imminente, lorsque le traité avec la Russie, sous Paul ler, vint un instant relever les espérances; cependant, loin de les réaliser, ce traité ne sit qu'accélérer la catastrophe.

L'effet moral produit par la révolution française sur l'Ordre de Saint-Jean ne fut pas moins désastreux. Quelques-uns de ses membres, on ne saurait le nier, en avaient adopté les maximes, mais l'immense majorité les repoussait avec horreur. Persuadé que cette révolution dévorerait tous ceux qui l'avaient faite ou défendue, et que les Français ne tarderaient pas à regretter, à rappeler la famille de leurs rois, l'Ordre en général s'aveuglait sur la portée de cette grande commotion politique; il ne concevait pas qu'il pût lui-même être atteint avant cette restauration dont il faisait dépendre le salut de la France et le sien. D'autre part, les chevaliers allemands, portugais, espagnols, craignaient que le torrent révolutionnaire ne se répandît sur leurs pays, comme il avait déjà couvert l'Italie. Les partisans des idées françaises regardaient la contre-révolution comme une chimère, et la persistance dans l'alliance de la France, en observant une exacte neutralité, comme l'unique moyen de sauver l'Ordre. D'autres, convaincus qu'il était désormais dans l'impossibilité de se soutenir, disaient que la France, celle de toutes les puissances qui avait le plus fait pour l'institution, devait légitimement lui succéder dans la possession de l'île de Malte, et obtenir la préférence sur les autres puissances qui la convoitaient.

Au milieu du conflit des opinions, aigries par le ressentiment des chevaliers français, qui ne pardonnaient pas aux autres langues de vouloir les dépouiller de leurs dignités, et qui redoutaient de subir, à la mort de Hompesch, le sort éprouvé autrefois par la langue d'Angleterre, le grand-maître et son Conseil ne sachant à qui entendre, laissaient flotter les rênes du gouvernement au gré des passions qui animaient les divers partis.

Dispositions des Maltais. — Ce pouvoir faible, irrésolu et à peu près à la merci des événements, ne pouvait guère compter, d'ailleurs, en cas de danger, sur un appui bien efficace de la part des Maltais, dont il avait froissé les sympathies nationales. On se souvient, en effet, que ce fut sans consulter, ou plutôt en les trompant, qu'on fit passer les habitants sous la domination de l'Ordre de Saint-Jean; la tradition ne s'en était point perdue. On a vu ensuite que, malgré l'engagement contracté par écrit, et renouvelé sous la foi du serment à chaque élection de grand-maître, de respecter leurs franchises, priviléges, immunités, on ne se fit point scrupule de les violer dans toutes les occasions. Sans respect pour la foi jurée, l'Ordre avait restreint les prérogatives du Conseil populaire, et plus tard l'avait supprimé; il avait successivement dépouillé l'Université et le Hakem de leurs attributions; usurpé les droits de douane et d'accise; créé des taxes pour l'entretien des troupes et l'érection des fortifications; contraint les citoyens au service militaire, aux travaux d'utilité publique, et saisi leurs biens; éloigné les hommes de mérite et de talent des emplois publics; exclu les nobles des honneurs et des distinctions; substitué aux lois siciliennes d'autres lois émanées de la seule volonté des grands-maîtres; il avait enfin multiplié les violations au point qu'à l'époque où nous nous trouvons (1798), il ne restait plus rien de ces libertés, de ces lois municipales, sous lesquelles les Maltais avaient vécu si longtemps, et pour la conservation desquelles ils avaient renoncé, en faveur de l'Ordre, à une créance de 30,000 florins d'or.

Mais ce qui avait blessé les Maltais plus profondément peut-être que toutes ces atteintes à leurs priviléges, ce qui entretenait chez eux un ressentiment que n'avait pu étousser le despotisme sous lequel ils pliaient depuis près de trois siècles, c'était la prétention exagérée des membres de l'Ordre à s'attribuer l'illustration exclusive de Malte, prétention révélée dès le principe par le propos d'un chevalier, assirmant que l'île ne valait pas le parchemin portant l'acte de cession de Charles-Quint; c'étaient encore les manœuvres déloyales, les moyens honteux employés pour soustraire des archives publiques les actes attestant l'état civil, la constitution et les usages de la nation; c'était enfin cette morgue héréditaire parmi les chevaliers, qui regardaient, sauf de très-rares exceptions, tous les Maltais comme d'une nature, d'une classe fort inférieure à la leur, et, par ces motifs, les maintenaient dans une dépendance abrutissante.

Et cependant, c'étaient ces mêmes Maltais qui avaient empêché l'Ordre de tomber sous les coups de Soliman II lors du siége de 1565, événement glorieux dont les historiens de la Religion n'ont pu parler sans proclamer les services décisifs rendus alors par le peuple de l'île (1). Les chevaliers donnèrent à Malte d'éclatants exemples de valeur, et, ce qui a un mérite plus réel, ils créèrent des institutions, firent des fondations, élevèrent des monuments civils et militaires dignes d'admiration. Voilà leur part de gloire, voilà leurs bienfaits, et jamais personne, parmi les Maltais, n'a prétendu les nier. Mais peutêtre ceux-ci sont-ils en droit de faire observer qu'ils consacrèrent à ces monuments et leurs bras et leurs deniers; en ce qui touche les guerres terribles soutenues par les chevaliers, et leurs exploits fameux, ils peuvent ajouter, sans craindre un démenti, qu'ils ont arrosé du plus pur de leur sang les champs de bataille où l'Ordre a conquis sa gloire et sa célébrité, qu'ils ont souffert la dévastation et l'esclavage, conséquences inévitables des vœux de l'Ordre de Saint-Jean, enchaîné par l'esprit de son institution dans un état permanent d'hostilité avec les infidèles; enfin, qu'ils ont vu, à plusieurs reprises, leur population décimée par la peste et la famine, résultant de l'imprévoyance d'une administration tout entière aux soins de la guerre.

Quoi qu'il en soit, si l'on ajoute aux griefs précédemment énoncés, que l'Ordre exerçait un mono-

<sup>(1)</sup> M. de Boisgelin, entre autres, a fait ressortir avec une loyale impartialité les importants secours fournis par les Maltais pendant ce siège mémorable. Le passage le plus saillant, le plus instructif pour nous, est celui où des soldats maltais, excellents nageurs, l'épée aux dents et tout nus, attaquent en pleine eau une estacade occupée par les Turcs, qu'ils renversent, massacrent et poursuivent, toujours nageant, jusqu'au rivage. Ab uno disce omnes. (Voyez Malte ancienne et moderne, t. II, p. 137 et suiv.)

pole odieux, en obligeant les habitants à payer aux prix qu'il lui plaisait de fixer les grains et autres denrées de première nécessité achetés à l'étranger; que les grands-maîtres puisaient arbitrairement dans la caisse de l'Université, et que, lorsque par suite de ces prévarications la banqueroute était imminente, ils recouraient à une coupable charlatanerie pour voiler le gouffre dans lequel les Maltais ensevelissaient leur fortune; si l'on se rappelle que ces mêmes grands-maîtres disposaient à leur gre de la fortune et de la vie de leurs sujets, et que ceux-ci, pour se soustraire à l'oppression, se jetèrent dans les bras de l'inquisiteur et de l'évêque; on restera convaincu que la balance des obligations réciproques ne se trouvait pas en faveur de l'Ordre. Toutefois, il faut le reconnaître, ce pouvoir absolu des grands-maîtres, monument de féodalité arrivé jusqu'à nous dans sa pureté barbare, se tempérait assez fréquemment par égard pour certains membres de l'Ordre, protecteurs euxmêmes de telles personnes, de telles familles. Mais ces faveurs, ces grâces exceptionnelles, presque toujours achetées par la coupable tolérance du protégé, forcé de fermer les yeux sur le déshonneur de sa famille, toute cette vie d'intrigue et d'abaissement d'un côté, de chasteté scandaleuse de l'autre (1), avaient jeté dans les mœurs la plus incroyable perturbation.

Un tel état de choses devait produire et produisit

<sup>(1)</sup> Les membres de l'Ordre de Saint-Jean faisaient, comme on l'a dit, les trois vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté.

en effet un mécontentement qui, fomenté sous le magistère de Pinto, éclata sous celui de Ximenès; mais l'entreprise échoua : les Maltais, imbus de l'idée qu'ils ne pouvaient soutenir leur indépendance politique, n'étaient pas d'accord sur le choix de la puissance à laquelle ils voulaient confier leurs destinées, et, n'ayant rien stipulé d'avance avec celles de ces puissances qui prétendaient à la possession de leur île, ils n'avaient en perspective qu'un changement de despotisme. Lors de la révolution française, le mécontentement s'accrut par les rigueurs inquisitoriales du gouvernement et par les emprisonnements, les exils, les confiscations qui en furent la suite.

D'après ce qu'on vient de dire, il est évident que sous le magistère de Hompesch les dispositions des Maltais n'étaient rien moins que favorables à l'Ordre. Il y avait pourtant une distinction à établir entre les sentiments des habitants, distinction résultant des localités, de l'inégalité de civilisation, et qu'il est nécessaire de faire ressortir ici, pour rendre plus saisissable l'explication des événements qui vont suivre.

L'île de Malte possède deux populations très-distinctes : les habitants des cités et ceux de la campagne.

Ces derniers, sobres, laborieux, d'une docilité à toute épreuve, si ce n'est dans leurs querelles particulières, suivies quelquefois de cruelles vengeances, parlant un langage qui n'est entendu que de leurs compatriotes, et ne fréquentant la ville que pour leurs

intérèts; les paysans, disons-nous, ont conservé presque sans altération les anciennes coutumes, les mœurs agrestes, tellement différentes de celles des citadins, qu'ils semblent appartenir à une autre nation; d'une ignorance extrême, et religieux jusqu'au fanatisme, ils sont tout dévoués aux prêtres, pour lesquels ils ont la plus grande vénération. C'est là l'histoire de toute société dans son adolescence.

Quant aux habitants des cités, ils étaient, à raison de leurs relations avec les chevaliers, moins ignorants que ceux de la campagne; mais dominés comme eux par les préjugés religieux et privés de la liberté de la presse, ils se trouvaient, sous le rapport de l'instruction, à plusieurs siècles en arrière des nations éclairées de l'Europe; placés sous la surveillance d'un inquisiteur et dans la dépendance d'un gouvernement essentiellement monacal, ils n'osaient s'écarter de l'exercice des devoirs religieux, dans lesquels ils étaient soigneusement élevés, sans craindre de compromettre leur conscience et leur personne; ils devaient même s'abstenir, par scrupule ou par prudence, de la lecture des ouvrages philosophiques, existant, il est vrai, dans la bibliothèque publique, mais où l'on ne pouvait les lire sans une permission de Rome. Or donc, pour tout ce qui tient aux connaissances, les citadins manquaient des plus intéressantes; mais ce défaut d'éducation sociale et politique ne les empêchait pas de sentir vivement les vexations et les injustices dont on les accablait. Leurs voyages, leurs rapports commerciaux de peuple à

peuple, leur avaient d'ailleurs suggéré des rapprochements, des comparaisons : de là, les opinions, les jugements qui en dérivent.

De cet exposé moral, il résulte que les habitants de la campagne, vivant loin du foyer des intrigues, du contact du despotisme des grands-maîtres et des chevaliers, n'aspiraient point à changer de domination; dans le fait, ils se montraient assez satisfaits, ne fût—ce qu'en considération de son institution religieuse, d'être soumis au gouvernement de l'Ordre; mais il n'en était pas de même des citadins.

Tout prêts à accueillir un changement de gouvernement, non point, comme on l'a prétendu, par suite de leur enthousiasme pour les principes de la révolution française, qu'ils ne pouvaient ni saisir ni comprendre (1), mais à cause de la révoltante pesanteur du joug auquel ils étaient soumis, à cause de leur misère toujours croissante et de l'interruption du commerce, occasionnées par les troubles de la France, les habitants des villes désiraient vivement se soustraire à la domination de l'Ordre, qu'ils jugeaient, du reste, hors d'état de se soutenir depuis la perte de ses ressources financières, et surtout en présence des intrigues des diverses puissances se disputant déjà la possession de Malte. Mais leur but

<sup>(1)</sup> Pour en avoir la preuve, on n'a qu'à jeter les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui à Malte, en contact depuis quarante ans avec les Anglais, avec le peuple le plus franchement constitutionnel de l'Europe : les Maltais ignorent encore en ce moment le mécanisme du système représentatif et les droits qui en dérivent.

n'était point de conquérir une indépendance politique, reconnue par eux comme impossible. Ils voulaient alors, comme en 1775, se placer sous la protection d'une puissance qui, par sa prépondérance maritime, pût les garantir de toute agression, et qui, satisfaite de posséder dans la Méditerranée un point aussi important, leur permît de se gouverner par euxmêmes, ou leur fît au moins une large part dans le gouvernement.

D'accord sur le but, ils ne l'étaient pas sur les moyens. La majeure partie de la population inclinait pour la France, et cette tendance était motivée par l'affluence des bâtiments français dans les ports de Malte, par les relations commerciales établies entre les deux nations, par les avantages réciproques qui en résultaient, par les droits de regnicoles accordés en France aux Maltais, par la conformité de religion, et la proximité des deux pays. Le reste des opinions se partageait entre les partisans de l'Angleterre, de la Russie, de l'Autriche, de l'Espagne, de Naples, et ceux qui, ayant été plus particulièrement en butte à la tyrannie des membres de l'Ordre, ne révaient que vengeance, que sanglantes représailles; mais jusque là aucun plan n'avait été ni combiné ni arrêté.

De son côté, l'Ordre, qui connaissait ces dispositions et prévoyait déjà une attaque de la part de la France, avait cherché à se ménager des défenseurs dans les campagnes, en exagérant les horreurs de la révolution française, et en inspirant les idées les plus fausses sur le caractère des soldats de notre nation: c'étaient des bêtes féroces, des anthropophages, disait-on, et cet absurde mensonge avait été si fort accrédité parmi ces pauvres paysans, qu'il avait fini par produire un effet contraire à celui qu'on s'en était promis. Le seul nom d'armée française jetait l'épouvante et la terreur parmi ces hommes simples et crédules. Les habitants des villes l'étaient moins; mais les mêmes absurdités leur étaient prêchées, et sinon tous les hommes, au moins la plus grande partie des femmes y croyaient. D'ailleurs, les marchands, les artisans, que l'on avait incorporés dans la milice, et auxquels on avait assigné un poste à défendre, étaient fatigués, au dernier point, du service, des corvées, de l'exercice dont on les accablait.

Telle était la situation intérieure de Malte en 1798.

Prétentions des différentes puissances. — Si nous examinons actuellement ce qui se passait à l'extérieur, si nous cherchons à découvrir les intentions secrètes des puissances qui ont eu plus ou moins de part aux événements dont nous entreprendrons bientôt le récit, nous devons rappeler que l'influence des états européens, qui ne s'exerçait d'abord que pour disposer de l'Ordre comme milice auxiliaire, avait changé d'objet sous le magistère de Nicolas Cottoner. Malte, considérée, autant par sa situation géographique que par ses fortifications, comme une position importante, inexpugnable, excita directement leur attention, leur convoitisé. Dès lors chacune des puis-

sances, ambitionnant la possession d'un poste auquel semblaient être attachées la domination de la Méditerranée et l'exploitation presque exclusive du commerce des pays environnants, travailla, en attendant l'occasion de s'en saisir, à empêcher qu'il ne tombât entre des mains ou rivales ou ennemies.

Dès la fin du seizième siècle, le débat s'établit entre l'Espagne, l'Angleterre et la France; mais il se réduisit aux deux dernières puissances lors de l'accession d'une branche de la maison de Bourbon au trône d'Espagne. Plus tard, et notamment sous le règne de Catherine, la Russie entre dans la lice; et, après le traité de Campo-Formio, l'Autriche, devenue puissance maritime, commence également à manifester ses prétentions. De son côté, la cour de Naples, qui voit la Sicile menacée si Malte passe sous la domination de l'une des puissances qui y aspirent, se réveille de sa léthargie et se met en mesure de faire valoir ses droits de suzeraineté.

Or, quels sont les moyens employés par chacun de ces puissants rivaux pour arriver à son but? C'est ce que nous allons étudier.

L'Espagne, qui avait abandonné à la France sa suprématie sur l'Ordre, travaillait à la ressaisir : il était question de faire élire le prince de la Paix grandmaître. Le Directoire, avec sa politique de salon, et ne se doutant pas le moins du monde de l'importance de Malte, fermait les yeux sur les projets de l'Angleterre et de la Russie, qu'il n'avait pas, d'ailleurs, les moyens de prévenir; il disait hautement que l'Ordre avait observé à son égard la plus exacte neutralité, ce qui était faux sous plusieurs rapports, et, n'étant point encore initié aux projets du général Bonaparte, il favorisait les vues du cabinet de Madrid. Mais ce général y mit obstacle, et l'alliée de la République française dut lui sacrifier ses prétentions sur une île dont elle-même se croyait déjà en possession (1).

Depuis la suppression de la langue d'Angleterre, la Grande-Bretagne, qui avait inutilement tenté de la rétablir sous le magistère de Caraffa, n'avait plus de moyens d'action dans la localité; mais elle dominait les mers, et depuis deux siècles ses escadres s'étaient fréquemment montrées dans les eaux de Malte. Pour se créer des partisans parmi les habitants, elle prodiguait son or, qui ne fut pas étranger, dit-on, à la conjuration dont l'explosion eut lieu sous Ximénès. Ce coup manqué, elle offrit au grand-maître Rohan de dédommager l'Ordre des pertes qu'il avait éprouvées par le contre-coup de la révolution française, à condition qu'on lui céderait un port, une forteresse et quelques magasins, pour assurer sa navigation et son commerce dans la Méditerranée; mais Rohan avait entamé avec la Russie une négociation sur laquelle il fondait de grandes espérances, et les propositions de l'Angleterre furent rejetées. Désappointé par ce refus, n'ayant aucune raison plausible pour prendre de vive force ce qu'il ne

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 3e livraison, f. 48.

pouvait acquérir par négociations; trop habile, d'ailleurs, pour se donner le tort d'une injuste agression envers un Ordre possesseur en vertu d'un acte qui, depuis trois siècles, l'avait fait entrer dans le domaine du droit commun de l'Europe, et prévoyant que le traité du grand-maître Rohan avec Paul I<sup>er</sup> pousserait la France à s'opposer aux projets de la Russie, le cabinet de Londres attendit, et prît ses mesures pour arracher à l'une de ces deux puissances une conquête qu'elle finirait par s'adjuger.

La Russie, dont nous avons déjà fait connaître les projets, marche à leur exécution d'une manière plus ouverte. D'abord, sous le magistère de Perellos, un ambassadeur de Pierre Ier se présente pour reconnaître les lieux; puis, sous celui de Pinto ont lieu des négociations appuyées par une escadre, et suivies de l'établissement à Malte d'un agent qui, sous Ximénès, devient le fauteur d'une conjuration tendant à renverser l'Ordre de Saint-Jean. La mauvaise issue de cette tentative ne décourage point le cabinet de Saint-Pétersbourg: il persiste dans ses desseins, et, fidèle à sa politique qui ne se rebute jamais, il renoue ses intrigues. Seulement il leur donne une autre direction, et bientôt un traité lui assure dans l'Ordre une influence dont un ministre habile, résidant à Malte, saura tirer parti. Toutefois, ce n'est point assez que d'avoir créé une langue russe, car ses sujets catholiques des provinces polonaises peuvent seuls y être admis, et le dévouement des Polonais est douteux : le czar se fait généreux, magnisique; les roubles, les présents vont pleuvant sur le grand-maître, sur ses chevaliers, et un second traité ouvre, avec l'assentiment du pape, les portes de l'Ordre aux Russes du rit grec schismatique.

Tant que vécut le grand-maître Rohan, les liaisons de l'Autriche avec l'Ordre de Saint-Jean ne furent point apparentes; mais le mouvement qu'elle se donna pour porter le bailli de Hompesch au magistère, fit assez connaître qu'elle avait aussi des vues sur Malte, dont la possession cadrait admirablement avec sa vieille démangeaison d'être élevée au rang de puissance maritime. C'est pour cela que, lors des préliminaires de Léoben, elle demanda de préférence la partie de l'Italie qui avoisine la mer, et qu'elle se hâta de s'emparer de la Dalmatie, ainsi que de Raguse, dont il n'avait pas été parlé (1). Après le traité de Campo-Formio, ses partisans à Malte disaient que, devenue puissance maritime par les acquisitions qu'elle avait faites, l'Autriche assurerait aux Maltais un commerce immense et facile, en attirant dans leur île les productions de l'Allemagne, de la Dalmatie et de la Hongrie; que ce commerce occuperait ayantageusement une quantité considérable de négociants, de gens de mer, sans les exposer aux fatigues, aux inconvénients des voyages de long cours; qu'enfin les habitants de la campagne trouveraient pour leur coton des débouchés aussi prompts qu'étendus.

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 3e livraison, so 221.

La cour de Naples, prévoyant la chute prochaine de l'Ordre, avait tenté, sous Ximénès, de rétablir l'exercice de son droit de suzeraineté, et, sous Rohan, elle fit notifier à l'Ordre qu'elle le ferait valoir, s'il s'alliait avec ses ennemis ou les favorisait; mais cette notification, fondée sur la clause de l'acte d'inféodation, qui faisait à l'Ordre un devoir de ne pas souffrir qu'il fût fait au roi, à ses états et à ses sujets, tort ou préjudice par terre comme par mer, et lui imposail, en outre, l'obligation de les secourir, était alors uniquement dirigée contre la France, attaquée par une coalition dont le roi de Naples faisait partie. Forcé par les victoires de l'armée d'Italie à s'en détacher et à recevoir la paix, ce prince sit rappeler au grand-maître Hompesch, qu'aux termes de l'acte de donation de Charles-Quint, l'Ordre ne pouvait disposer des îles et places cédées, en faveur de qui que ce sût, sans le consentement exprès du seigneur de qui il les tenait en fief. En même temps, aidé par les prêtres qui lui étaient dévoués, Ferdinand chercha à réveiller parmi les Maltais le souvenir des anciens liens qui les avaient unis à la Sicile.

La France, qui depuis l'avénement du petit-fils de Louis XIV au trône d'Espagne avait succédé à l'influence de cette puissance sur l'île de Malte, bien que l'union de ces deux derniers pays fût fondée sur des intérêts respectifs de sûreté, de politique et de commerce, et que, sous Ximénès, le cabinet de Madrid eût puissamment contribué à faire échouer les projets de l'Angleterre et de la Russie, la France se voyait à la veille de perdre tous ses avantages par l'imprévoyance de ses gouvernants, lorsqu'un homme, qui préludait alors aux brillantes destinées que la Providence lui avait réservées, entreprit de les ressaisir.

Dès que le général Bonaparte parut sur la scène du monde, il tourna ses regards vers l'Orient, et dans un moment où il avait perdu l'espoir d'obtenir dans sa patrie le rang que lui assignait son génie, il conçut le projet d'aller s'y créer un nom, une existence, en rapport avec les pensées guerrières qui bouillonnaient dans son cerveau.

Plus tard, lorsque la paix européenne semblait devoir être le glorieux résultat de ses succès en Italie, il comprit que son œuvre ne serait consolidée qu'autant que l'Angleterre aurait plié sous la puissance française.

Persuadé que l'Inde était le seul point où cette puissance fût vulnérable, il revint à un projet qui favorisait tout à la fois les intérêts de la France et l'activité de son génie (1).

Des traités unissaient étroitement l'Espagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas à la France; en Alle-

<sup>(1)</sup> Empereur, comme consul et simple général, Napoléon caressa toujours avec ivresse ce plan de campagne dans l'Inde, que Paul ler traça avec lui dans ses actives correspondances. Ce passage de cent mille hommes à travers les pays fabuleux qu'avait salués le héros macédonien, pour aller tomber tout à coup sur les établissements anglais dans la presqu'île du Gange, fut même sérieusement traité, lors de l'entrevue de Tilsitt, entre Napoléon et Alexandre.

magne, le roi de Prusse, l'électeur de Hesse, le duc de Wurtemberg et le margrave de Bade avaient mis bas les armes; en Italie, le grand-duc de Toscane, le roi de Sardaigne, le roi de Naples, le duc de Parme, le pape lui-même, s'étaient soumis, et des républiques dévouées, établies sur le modèle du gouvernement français, avaient été créées en Lombardie et dans les légations; enfin les préliminaires de paix avec l'Autriche avaient été signés à Léoben le 18 avril 1797 : le moment était favorable; mais pour faire concourir la nation française et son gouvernement à l'expédition qu'il méditait, il ne suffisait pas qu'elle parût glorieuse; il fallait encore la leur présenter comme avantageuse et praticable.

Les avantages n'avaient besoin que d'être exprimés pour être saisis; il n'en était pas de même de l'exécution. Celle-ci exigeait des préparatifs dans lesquels les îles de Corfou, de Zante, de Céphalonie et de Malte entraient comme condition première et indispensable.

Trop habile pour dévoiler ses vues avant de s'être assuré de ces points d'appui, sans lesquels ses communications avec la France pouvaient se trouver coupées, il cherchait à se les procurer, lorsque deux incidents inattendus vinrent lui en fournir les moyens.

L'un fut l'interceptation, à Ancône, du traité du 15 janvier 1797, qui créait une langue russe dans l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem; et l'autre, l'insurrection des provinces vénitiennes contre l'armée française.

Le traité de l'Ordre avec la Russie lui révéla les

projets de cette puissance, que l'on ne soupçonnait même pas à Paris, ou sur lesquels on fermait les yeux, soit qu'on n'en saisît pas toutes les conséquences, soit, comme on l'a dit, qu'occupé d'autres intérêts, le Directoire n'eût ni le temps ni les moyens de s'y opposer. Le général Bonaparte ne se fit point illusion; il ne vit dans cet acte que ce qu'il fallait y voir : un moyen employé par la Russie pour s'emparer de Malte; il comprit que, si on lui permettait de s'y établir, l'empire de la Méditerranée serait perdu pour la France, et qu'il faudrait renoncer à son expédition d'Egypte. Aussitôt sa résolution est prise; mais la France, mise au pillage sous un gouvernement inepte et corrompu, ne peut lui fournir ni vaisseaux, ni matelots, ni argent: Venise y pourvoira.

Le sénat de cette république doit payer le sang français qu'il a fait verser; mais il faut aller lui en demander compte, sans violer le traité de Léoben, et les choses sont conduites de manière que les Vénitiens sont réduits à solliciter eux-mêmes l'occupation de Venise par les troupes françaises. Un traité est conclu le 16 mai 1797, et des articles secrets assurent au général Bonaparte trois millions en argent, des chanvres, des cordages, des agrès et autres objets nécessaires à la marine, pour une égale somme; plus, trois vaisseaux de ligne et deux frégates armés et équipés; le même jour, une division de l'armée entre à Venise, et, chose particulière, c'est un Maltais qui favorise son entrée dans cette ville, où doivent se faire les premiers armements destinés à conquérir sa pa-

trie. Baraguay-d'Hilliers, chef de cette armée, fait confisquer toutes les marchandises, effets, argent et créances appartenant aux Anglais, aux Russes et aux Portugais, et s'empare de l'arsenal sous le prétexte de le garantir du pillage, mais en réalité pour en tirer tout ce qui peut convenir (1).

A peine Bonaparte est-il maître de Venise, qu'il demande au Directoire un contre-amiral, des officiers, des matelots, pour conduire à Toulon les vaisseaux et les approvisionnements trouvés à l'arsenal. En attendant, il appelle à Venise la flottille française à ses ordres dans l'Adriatique, et sous le double prétexte d'empêcher que les îles du Levant ne se détachent de la mère patrie, et de déférer à la demande de la municipalité, il fait partir quinze cents Français et six cents Vénitiens sur cinq frégates françaises et trois vénitiennes, pour aller s'emparer de Corfou, Zante et Céphalonie, dont le général Gentili prend possession le 3 juillet, et où il trouve six vaisseaux et trois frégates (2).

Alors seulement Bonaparte écrit au Directoire : « L'île de Malte est pour nous d'un intérêt majeur; « le grand - maître est mourant; il paraît que ce « sera un Allemand qui sera son successeur; il fau- « drait 5 ou 600 mille francs pour faire faire grand- « maître un Espagnol. » Ensuite, pour augmenter les

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 2e liv., fos 169, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 230 et 233.

<sup>(2)</sup> Correspondance de Napoléon, 2º liv., for 173, 286, 291, 294, 295. 395, 424, 428.

embarras du nouveau grand-maître et lui ôter les moyens de résister aux coups qu'il lui prépare, il fait confisquer les biens de l'Ordre en Italie, sur lesquels jusque là on n'avait prélevé que des impôts, et repousse toute réclamation à ce sujet (1).

En même temps, il presse l'envoi des officiers et des matelots dont il a fait la demande; mais on manque de fonds à Toulon. Il y fait passer d'abord un million, qui est bientôt suivi de nouvelles sommes, au moyen desquelles on prépare dans ce port une division de six vaisseaux. Le contre-amiral Brueys en reçoit le commandement avec la mission de se rendre à Venise pour y prendre sous son escorte les Vénitiens et les approvisionnements de l'arsenal (2); car on croyait encore en France que la demande de Bonaparte n'avait pas d'autre objet, et on ne voulait pas exposer ces dépouilles de Venise, précieuses pour la marine française, à être enlevées par l'ennemi; mais ce n'est pas là l'unique but que se propose le général Bonaparte : ses vues s'étendent plus loin.

Aussitôt qu'on lui annonce l'arrivée à Venise de commissaires et d'ingénieurs de la marine, il y fait organiser l'administration, armer et équiper six vaisseaux et six frégates qui se trouvaient à flot, et continuer la construction de neuf vaisseaux et de sept frégates qui étaient sur le chantier. Il écrit ensuite à Brueys de se rendre d'abord à Corfou, d'y armer,

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 2e liv., sos 287, 385; 3e liv., so 175; et 1e liv., sos 332 et 333.

<sup>(2)</sup> Correspondance de Napoléon, 2e liv., for 296, 339, 377, 471.

équiper, approvisionner, et réunir à sa division les six vaisseaux et trois frégates qu'on y a trouvés, et de venir ensuite à Venise pour y saire la même opération (1).

Sur ces entrefaites, des troubles s'élèvent à Gènes. Cette république peut fournir des bâtiments de transport, des matelots, des soldats, de l'argent, et elle est transformée en république Ligurienne, sous la protection de la France; déjà Bonaparte avait fait rentrer sous la domination de la métropole, la Corse (2), dont la possession était également nécessaire à l'exécution de ses projets (3).

Le ministre des relations extérieures, Charles de La Croix, lui répond en opposant à son projet celui d'aider l'Espagne à s'emparer de Malte; mais livrer un port aussi important à cette puissance ne pouvait se concilier avec les vues du général Bonaparte (4).

Cependant Brueys, parti de Toulon le 27 juin, arrive à Corfou le 13 juillet, et le 24, Charles de La Croix est remplacé par un ministre moins timide ou doué de plus de sagacité; l'adroit général commence à lever un coin du voile (5).

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 2º liv., fos 302, 377, 311, 332.

<sup>(2)</sup> Cette île était depuis trois ans au pouvoir des Anglais, qui s'en étaient emparés à la faveur de nos déchirements politiques.

<sup>(3)</sup> Correspondence de Napoléon, 3º liv., fos 295 à 301, 312 à 385, 403 à 406, 412 à 414; 1º liv., fos 327, 354; 4º liv., fos 147, 151.

<sup>(4)</sup> Correspondance de Napoléon, 3º liv., fo 48.

<sup>(5)</sup> Correspondance de Napoléon, 2º liv., fos 403 et 463; 3º liv., fos 77 et 80

Brueys est de retour à Venise dans les premiers jours de septembre, et alors non-seulement Bonaparte presse le Directoire de se décider promptement pour la paix ou pour la guerre avec l'Autriche, mais il s'ouvre, en outre, à M. de Talleyrand, nouveau ministre des relations extérieures, sur ses projets concernant Malte et l'Égypte, et développe les motifs qui doivent porter le Directoire à les approuver (1).

Sans attendre la réponse du ministre, il prescrit, le 22 septembre, à Brueys de retourner à Corfou, lui donne les instructions nécessaires pour s'emparer de Malte par un coup de main en revenant à Toulon, et le lendemain il rend compte au Directoire des dispositions qu'il a prises (2).

Cette lettre se croise avec une de même date de M. de Talleyrand, qui lui annonce que le Directoire approuve ses idées sur Malte (3); quatre jours après, ce ministre lui écrit encore pour lui réitérer cette approbation d'une manière plus positive (4); et enfin, le 3 octobre, le Directoire lui-même la lui confirme (5).

Ainsi autorisé, Bonaparte conclut la paix avec l'Autriche, et, ne perdant pas de vue son projet, il exige que Corfou, Zante, Céphalonie, Sainte-Maure,

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 3e liv., sos 161, 175.

<sup>(2)</sup> Correspondance de Napoléon, 2e liv., sos 342 à 347; 7e liv., sos 327 à 330.

<sup>(3)</sup> Correspondance de Napoléon, 3e liv., sus 221 à 223.

<sup>(4)</sup> Correspondance de Napoléon, 3e liv., fos 223 à 224.

<sup>(5)</sup> Correspondance de Napoléon, 7º liv., for 334 et 335.

Cérigo, avec les villes et ports de l'Albanie, soient compris au nombre des cessions stipulées par le traité signé à Campo-Formio le 17 octobre 1797, et, en échange, il abandonne à cette puissance l'Istrie, la Dalmatie, les îles de l'Adriatique et la ville de Venise, avec une partie de ses états de terre ferme (1).

Jusque là, le Directoire ne s'était point encore expliqué sur l'Égypte; mais Bonaparte offre sa démission. Alors le Directoire cède, et le 26 octobre, il lui annonce que le soin de mettre la dernière main au grand ouvrage qu'il a si fort avancé lui est réservé comme récompense (2).

Certain maintenant de pouvoir mettre à exécution son projet sur l'Egypte, et déjà possesseur, par le traité de Campo-Formio, de l'un des points d'appui dont il a besoin pour en assurer le succès, Bonaparte ne perd pas un instant pour se rendre maître du second. A cet effet, il augmente la garnison de Corfou, y fait passer des approvisionnements considérables, et expédie l'ordre au contre-amiral Brueys

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 3º liv., fo 209.—Bonaparte avait alors 27 ans. Seul, il négocia ce traité qui, sauf la correspondance dont on vient de parler relativement à Malte, fut conclu presque sans consulter le Directoire. Du côté de l'Autriche, les négociateurs furent le marquis de Gallo et le comte de Cobentzel.

<sup>(2)</sup> Correspondance de Napoléon, 3e liv., fos 169 et 240 à 250. — On sait, et il sera confirmé par une révélation curieuse, dans la suite de ce récit, que la prétendue récompense cachait de la part de cet odieux Directoire non-seulement une pensée de disgrâce, mais encore une espérance de ruine pour le jeune vainqueur de l'Italie et sa fidèle armée.

de se tenir prêt à partir; il envoie à Malte le secrétaire de légation Poussielgue, sous le prétexte d'inspecter toutes les Échelles du Levant; mais, en réalité, pour mettre la dernière main à son projet sur cette île; et, sans donner le mot de l'énigme à M. Caruson, agent consulaire de France à Malte, il lui prescrit d'aider le citoyen Poussielgue de ses connaissances, de ses lumières, dans tout ce qui concerne sa mission, et de le faire reconnaître par le gouvernement du pays où il réside. Enfin, le 14 novembre, il mande à Brueys de se préparer pour la petite et la grande expédition (1).

Ces dispositions faites, le général Bonaparte se rend à Rastadt pour y échanger les ratifications du traité de Campo-Formio, et entamer les négociations de la paix avec l'Empire germanique; mais bientôt il est appelé à Paris pour se concerter avec le Directoire sur les suites ultérieures des grandes opérations dont il est chargé. Sur ces entrefaites, la cour de Rome, croyant le moment favorable pour s'affranchir des conditions qui lui ont été imposées par le traité de Tolentino, lève le masque et prélude aux hostilités par l'assassinat du général Duphot. Ce crime ne doit pas rester impuni; d'ailleurs, les États de l'Eglise peuvent fournir de l'argent, des navires, des matelots pour la grande expédition; Berthier marche sur Rome, et la République romaine est proclamée du haut du

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 3e liv., sos 284, 287; 7e liv., sos 313 à 317.

Capitole. En même temps ce général, chargé de l'exécution d'une convention secrète, conclue entre la République française et l'empereur, pour l'évacuation des pays cédés à l'Autriche par le traité de Campo-Formio, fait transporter à Corfou, à Ancône et en France, toute l'artillerie et les munitions de guerre et de bouche qui se trouvent soit à Venise, soit dans les places de terre ferme; il fait diriger sur Corfou tous les bâtiments qui sont à flot dans le port de Venise, et détruire ceux qui ne sont pas en état de naviguer; enfin il échelonne les corps de l'armée d'Italie, destinés à faire partie de la grande expédition, le long des côtes où ils doivent être embarqués (1).

Ainsi la France est résolue à s'emparer de Malte, non pour prévenir les projets des puissances prétendantes, non pour assurer son empire dans la Méditerranée, car le Directoire n'avait songé à rien de tout cela, mais uniquement parce que la possession de cette île est indispensable à l'accomplissement des vues du général Bonaparte sur l'Egypte.

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 3e liv., fos 415, 417, 419 à 431.

## CHAPITRE XII.

CONQUÊTE DE MALTE PAR LES FRANÇAIS.

Le bruit des armements considérables exécutés à Toulon, à Gènes, à Civita-Vecchia, avait vivement éveillé l'attention publique, et à Malte surtout on s'en préoccupait sérieusement. Mais trompé, du moins en apparence, par la dénomination d'armée d'Angleterre que l'on donnait aux troupes expéditionnaires, et doublement rassuré par l'apathie endurante du Directoire, et par la nouvelle de la prochaine arrivée d'une flotte anglaise dans la Méditerranée, le grand-maître répondait à tous ceux qui lui conseillaient de prendre des mesures de défense:

- « Je sais tout; j'ai tout prévu; on peut demeurer
- « tranquille. »

Cependant le général Bonaparte activait avec toute l'énergie de son caractère les préparatifs de l'expé-

dition d'Egypte, à Marseille, à Toulon, en Corse, à Gènes et à Civita-Vecchia, attendant avec impatience l'exécution de l'ordre donné à Brueys de s'emparer de Malte en revenant de Corfou, et de se rendre ensuite à Toulon pour y prendre le commandement de la flotte (1).

Tentative de Brueys sur Malte.—Pour remplir la partie de ses instructions qui concernait Malte, cet amiral avait détaché, vers la fin de janvier 1798, le capitaine Villeneuve, commandant la frégate la Justice, avec ordre de mouiller à Malte sous divers prétextes, mais en réalité pour sonder le terrain. Il devait s'assurer si les corsaires anglais s'étaient éloignés; si une reprise chargée de blé qu'il avait faite n'y aurait pas relâché; enfin si, par une condescendance pareille à celle dont on avait usé envers les Anglais, on lui accorderait un certain nombre de matelots maltais; mais le piége fut probablement découvert (2). L'égalité de droit ne fut pas admise, les marins furent refusés, et, après un séjour de peu de durée, le capitaine Villeneuve remit à la voile.

Le 24 février, Brueys partit lui-même de Corfou; trois jours après, il parut devant Malte avec vingt vaisseaux ou frégates (3), se dirigeant sur le Grand Port en ligne de bataille. Aussitôt on dépêche vers la flotte française, pour lui signifier que l'on ne peut

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 5e liv., fos 1 à 133.

<sup>(2)</sup> Pièces justificatives, nº 1.

<sup>(3)</sup> Correspondance de Napoléon, 5º liv., fo 42.

recevoir que quatre bâtiments à la fois dans l'intérieur des ports de La Valette.

Cette déclaration était de nature à déconcerter l'amiral; mais, comptant probablement sur un mouvement du parti français en sa faveur, il ne renonça pas entièrement à son projet. Sous prétexte d'avaries qui exigeaient des réparations, il fit entrer le vaisseau le Frontin dans le port, et écrivit à l'agent consulaire Caruson de manière à lui donner le change (1), ainsi qu'au grand-maître et à ses chevaliers, auxquels il supposait bien que Caruson ne ferait pas mystère de sa lettre. Cet agent, en esset, n'était point alors dans le secret, il n'avait aucune connaissance des ordres dont l'amiral était porteur; cet agent n'avait point fait de sa maison, comme l'a prétendu M. de Villeneuve (2), le point central des mécontents; s'il eût connu ou voulu favoriser les desseins de l'amiral, il n'eût pas manqué de moyens pour amener la circonstance qui devait forcer l'entrée de Brueys dans la place et pour lui prouver qu'on le désirait. Aussi, loin de l'y engager, il l'en détourne de toutes manières, et l'amiral, en rappelant le Frontin, s'efforce, dans sa réponse (3), de déguiser l'humeur de son désappointement, asin de maintenir l'Ordre dans une sausse sécurité. Mais l'éveil était donné, et l'on se détermina enfin à faire quelques préparatifs de défense. Ces préparatifs, dont le soin fut laissé à la Congréga-

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 2.

<sup>(2)</sup> Monuments des grands-maîtres de l'Ordre de St-Jean.

<sup>(3)</sup> Pièces justificatives, nº 3.

tion de guerre, composée des baillis Sarrio, De Vento, Des Pennes, Frisari, et Neveu, nécessitent, pour être bien compris et discutés, l'examen préalable de toutes les forces disponibles.

En matériel, on avait:

1,500 canons, mortiers et obusiers de fonte ou autres, de divers calibres, répartis dans les fortifications de La Valette, de La Sangle, de la Victorieuse, de Burmola, de la Floriane, de la Cité-Vieille, de la Cotoner, dans les forts Saint-Ange, Ricasoli, Saint-Elme, Tigné, Manoël et autres, ainsi que dans ceux du Cumin, du Goze, et dans les tours et ouvrages qui défendent le littoral des trois îles;

35,000 fusils;

12,000 barils de poudre;

Un approvisionnement immense de bombes, obus et boulets;

2 vaisseaux de 64 pièces de canon;

1 frégate;

3 galères;

2 demi-galères, et quelques galiotes.

Le personnel se composait de :

332 chevaliers, dont 200 français, 90 italiens, 25 espagnols, 8 portugais, 5 bavarois, et 4 allemands; dans ce nombre, il y en avait une cinquantaine que leur âge et leurs infirmités mettaient hors d'état de porter les armes;

700 hommes du régiment composé de Maltais et d'étrangers;

200 hommes des gardes du grand-maître;

400 hommes du bataillon des vaisseaux;

300 id. du id. des galères;

1200 id. des chasseurs maltais enrégimentés;

150 id. vieux canonniers;

1200 id. matelots des vaisseaux et des galères pouvant servir comme canonniers, et 12,800 hommes de milice maltaise;

En tout, 17,282 hommes.

Préparatifs de défense. — Avec ces forces, la Congrégation de guerre fut d'avis de défendre non-seu-lement les cités, mais encore les côtes des îles. Cette détermination était insensée et impolitique:

Insensée, 1° parce que, pour se maintenir dans les fortifications et s'opposer en même temps à un débarquement sur une étendue de dix à douze lieues de côtes (1) défendues par des tours destinées jadis à arrêter les invasions inopinées des mahométans, il aurait fallu disposer de 30 à 40 mille hommes, dont la moitié pour repousser les tentatives de descente; 2° parce qu'au lieu de 30 à 40 mille combattants, on n'avait que 17,000 hommes, dont 12,800 de mauvaise milice, commandés par des chevaliers la plupart sans expérience de la guerre; 3° parce que l'on ne pouvait, sans dégarnir les fortifications, donner au corps chargé de s'opposer au débarquement l'artillerie qui lui était nécessaire; 4° parce

<sup>(1)</sup> Abordables depuis la pointe occidentale du Goze jusqu'au delà du port de Marsa-Scirocco.

que la majeure partie de cette artillerie, montée sur de mauvais affûts, n'était point transportable, et que l'on manquait d'un nombre suffisant de canonniers pour la servir; 5° enfin, parce que la concentration de tous les moyens de défense était d'autant plus urgente, qu'on allait avoir affaire à des troupes nombreuses qui avaient triomphé de toutes les armées de l'Europe.

Impolitique, parce que tout faisait un devoir à l'Ordre de rester neutre et de s'abstenir de ces éclatantes démonstrations de défense : c'était se poser d'avance en ennemi, c'était provoquer l'idée d'une attaque sérieuse contre Malte, et enlever toutes les chances à un arrangement, d'autant plus facile, que le général Bonaparte ne voulait en réalité que s'assurer un point de relâche pour ses convois.

Le chevalier Tousard (1), ingénieur en chef de l'Ordre, et le seul homme vraiment capable, entreprit de démontrer à la Congrégration de guerre le danger de la résolution qu'elle venait d'adopter.

Il proposa d'abandonner la défense de la côte, de se renfermer dans les forts et les fortifications des quatre cités, d'y appeler les habitants de la campagne avec leurs femmes, leurs enfants, leurs bestiaux

<sup>(1)</sup> Le chevalier Tousard n'était alors que simple servant d'armes; il fut un de ceux qui suivirent le général Bonaparte en Égypte : employé dans le génie, il parvint au grade de général de brigade, et se distingua dans les célèbres campagnes de 1806, 1807, 1808 et 1809 contre les Prussiens, les Russes et les Autrichiens. C'est le même dont la femme et la fille périrent si malheureusement dans l'incendie qui éclata pendant le bal donné à l'empereur et à l'impératrice par le prince de Schwartzemberg.

et leurs récoltes, de les armer et de les répartir avec les troupes et la milice dans les diverses fortifications. Si ce plan eût été adopté, Malte était sauvée; car le général Bonaparte, sachant Nelson à sa poursuite (1), ne l'aurait probablement pas attendu. Au

(1) Pour ôter à l'ennemi la connaissance des préparatifs qui se faisaient à Toulon, et pour être informé de ses mouvements, l'embargo avait été mis à Marseille, à Toulon, à Antibes, en Corse, à Nice, à Civita-Vecchia; des avisos croisaient au détroit de Gibraltar, sur l'île de Saint-Pierre, entre la Corse et l'île d'Elbe; et un officier de marine avait été placé, avec le titre de consul, en vigie à Cagliari. L'expédition apparcilla de Toulon dans la nuit du 19 mai, et fit route pour doubler le cap corse, en se faisant éclairer au loin par un grand nombre de bâtiments légers. La veille, Nelson, qui était parti de Gibraltar le 29 avril, croisait sur le cap Sicié avec trois vaisseaux et trois frégates; mais, assailli par un coup de vent qui endommagea ses bâtiments, les dispersa, et démâta celui qu'il montait, ce ne fut qu'avec peine qu'il parvint à gagner la rade des îles de Saint-Pierre.

Pendant qu'il y réparait ses avaries, l'escadre française se trouvait par le travers de la Madeleine, où, la veille, l'un de ses éclaireurs avait forcé un cutter anglais à s'échouer, et où elle ralliait le convoi de la Corse.

Sur ces entresaites, Nelson sut rejoint par dix vaisseaux que l'amiral Saint-Vincent, qui croisait devant Cadix, détacha de son escadre le 24 mai, et mit sous ses ordres. La cour d'Espagne en sit prévenir le Directoire, et l'escadre srançaise eut connaissance de la jonction, à la hauteur du cap Carbonara. Ainsi rensorcé, mais ignorant la sortie de Toulon, Nelson y court et se montre, le 11 juin, sur les côtes, à douze lieues au large, avec douze vaisseaux, deux frégates et un brick, faisant route à l'est. Le 13, il paraît sur la Corse et l'île d'Elbe, et pendant qu'il va reconnaître la rade de Talamone sur les côtes de Toscane, il détache une frégate à Livourne pour y prendre langue, et deux vaisseaux avec une frégate pour explorer la mer entre la Sardaigne et l'Afrique. Le 20, il arrive à Naples, où il apprend enfin que l'escadre française s'était emparée de Malte et qu'elle était destinée pour l'Égypte. Alors il se dirige sur Messine, passe le détroit le 22 juin, et sait route pour Alexandrie.

Bonaparte sut informé de tous ces mouvements par des avisos expédiés de Gènes, de Toulon, de Corse, de Naples, et qui le rejoignirent soit devant Malte, soit pendant la traversée de Malte à Alexandrie. (Voyez Correspondance de Napoléon, 5° liv., 6° 2, 5, 7, 8, 89, 101, 120, 127, 134, 137, 150,

lieu de perdre un temps précieux à un siège qui pouvait traîner en longueur et exposer ainsi sa flotte à être dispersée, il aurait essayé d'atteindre son but par la voie des négociations, au moyen desquelles l'Ordre, en lui donnant des garanties, aurait pu prolonger son existence à Malte. Le général français devait obtenir un résultat immédiat, ou abandonner l'entreprise et continuer sa route.

Les arrêtés du Directoire, qui conféraient à Bonaparte tous les pouvoirs nécessaires pour tenter une opération dans laquelle l'amiral Brueys venait d'échouer, donnent un caractère presque de certitude à cette supposition; car, par un premier arrêté il est chargé purement et simplement de s'emparer de l'île de Malte; mais un second arrêté rectifie le précédent, en donnant au général en chef la latitude de ne l'exécuter qu'autant qu'il le jugera possible sans compromettre le succès de ses autres opérations. Or, cette rectification, par laquelle on s'en remet entièrement à sa prudence, n'a pu être faite qu'à la demande du général lui-même, auteur du plan, et par conséquent le meilleur juge des difficultés que pouvait rencontrer son exécution (1).

Le chevalier Tousard était l'un des membres de l'Ordre que l'on accusait d'avoir adopté les maximes de la Révolution française; on opposa à son plan de

<sup>156, 167, 180, 181, 204, 207</sup> et 220; — Mémoires de Napoléon, par le général Gourgaud, vol. I, so 163 à 170; — et Souvenir d'un Sexayénaire, vol. IV, liv. XIV, chap. I, so 97.

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 5° liv., f° 11 et 16.

défense la fidélité douteuse des habitants de la campagne, capables, disait-on, de tourner leurs armes contre l'Ordre. C'est à l'aide de cette contre-vérité que l'on combattit les seuls moyens de salut présentés par l'ingénieur en chef; ses représentations, ses conseils, tout fut repoussé avec une sorte de mépris par ces hommes aveugles, par ces hommes à préjugés, que l'on retrouve toujours au moment du danger, pour le malheur des causes qu'ils défendent.

En conséquence, les commandements furent répartis, d'après le plan primitivement adopté, ainsi qu'il suit:

La Valette fut mise sous le commandement du bailli de Loras, maréchal de l'Ordre, la Floriane fut confiée au bailli de Belmont, la Victorieuse au commandeur de Gondrecourt, La Sangle au bailli de Suffren Saint-Tropez, commandant des vaisseaux; Burmola au commandeur de Sobirats, capitaine de vaisseau, et l'enceinte de la Cotoner au bailli de La Tour-du-Pin.

Le fort Saint-Ange fut commandé par le chevalier de Gournay, major des gardes du grand-maître; le fort Ricasoli, par le bailli de Tillet; le fort Saint-Elme, par le chevalier de Guron-Rechignevoisin; le fort Tigné, par le commandeur Reichberg; et le fort Manoël, par le bailli don Rodrigue Gorgao, ayant pour second le bailli de La Tour Saint-Quentin.

Dans l'intérieur de l'île, la Cité-Vieille sut laissée sous le commandement de son hakem ou gouverneur,

qui était un Maltais, le baron Grégoire Bonnici. Les retranchements de Nasciar et de Falca, qui, avec la Cité-Vieille, couvrent la partie orientale de l'île, furent confiés au bailli prince Camille de Rohan, ayant pour lieutenants-généraux les baillis de Clugny et Thomasi; et le fort Sainte-Agathe, autrement appelé Tour Rouge, situé à l'extrémité occidentale de l'île et à l'intersection des routes qui conduisent d'une part aux calles Cerkeva et de la Melleha, et d'autre part aux tours, redoutes et batteries qui bordent la côte faisant face à l'île du Cumin, fut mis sous les ordres du chevalier de Saint-Simon.

Le littoral était également placé sous le commandement du bailli prince Camille de Rohan, ayant pour lieutenants-généraux, dans cette partie de son département, le bailli de Suffren et le chevalier de Sobirats. Le port de la Melleha était défendu par le commandeur de Bizieu; celui de Saint-Paul, par le chevalier de la Panouze, et celui de Saint-Julien, par le chevalier de Gras-Préville, placés l'un et l'autre sous les ordres du chevalier de Saint-Félix, capitaine de vaisseau. Le chevalier Du Pin de la Guerivière commandait le fort Saint-Thomas, qui défend l'entrée des cales de Saint-Thomas et de Marsa-Scala, et le commandeur de Rozan était chargé de défendre le port de Marsa-Scirocco.

La défense de l'île du Goze était consiée au commandeur J. C. L. de Mesgrigny de Ville-Bertin.

L'île du Cumin était commandée par le chevalier de Valin.

L'artillerie et les munitions étaient sous la direction du commandeur de Bardonanche; le chevalier de Fay avait la direction des fortifications, et le génie était commandé par le chevalier Tousard.

Les forces furent distribuées ainsi qu'il suit : la Cité Valette eut pour défenseurs les gardes du grandmaître, commandés par le chevalier de Guron; le régiment des chasseurs, sous les ordres du bailli de Neveu, et la majeure partie du régiment maltais, sous ceux du commandeur de Pfiffer; ce dernier régiment fournit en outre des détachements aux forts Saint-Ange et Tigné. Les bataillons des vaisseaux et des galères, avec environ sept mille hommes de milice, furent répartis dans les autres cités, ouvrages, forts, et dans les tours du littoral; les canonniers, et les matelots servant de canonniers, furent distribués suivant le besoin; les quatre à cinq mille hommes de milice qui restaient disponibles formaient le corps destiné à occuper, sous les ordres du bailli de Rohan, les retranchements menacés; enfin, les chevaliers qui n'étaient pas employés dans les places ou dans les corps de troupes composaient, sous les ordres du commandeur Caumano et des chevaliers Desbruss et Ascona, un corps d'élite destiné à défendre les bastions et les cavaliers de La Valette, ou à se porter partout où le danger rendrait sa présence nécessaire.

Pendant qu'on se livrait à ces préparatifs, le grandmaître reçut, par un courrier extraordinaire, une dépêche chiffrée du bailli de Schenau, ministre plénipotentiaire de l'Ordre au congrès de Rastadt. Un paragraphe de cette dépêche était ainsi conçu : « Je vous « préviens, Monseigneur, que l'expédition considéra-« ble qui se prépare à Toulon regarde Malte et l'É-« gypte : je le tiens du secrétaire même de M. Treil-« hard, l'un des ministres de la République française « au congrès. Vous serez sûrement attaqué. Prenez « toutes les mesures pour vous défendre comme il « saut. Les ministres de toutes les puissances amies « de l'Ordre, qui sont ici, en sont instruits comme « moi ; mais ils savent aussi que la place de Malte est « inexpugnable, ou du moins en état de résister pen-« dant plusieurs mois. Que Votre Excellence y prenne « garde : il y va, Monseigneur, de votre propre hon-« neur et de la conservation de l'Ordre. Si vous cé-« diez sans vous être défendu, vous seriez déshonoré « aux yeux de toute l'Europe. Au surplus, cette expé-« dition est regardée ici comme une disgrâce pour « Bonaparte. Il a deux puissants ennemis dans le Di-« rectoire, qui le craignent et qui ont profité de cette « occasion pour l'éloigner : ce sont Rewbel et La Ré-« veillère-Lepeaux (1). »

(1) Cette dépêche est tirée d'un Mémoire inédit de M. Doublet, alors ches de la secrétairerie de l'Ordre. Un écrivain, qui en a eu connaissance, déclare que ce n'est qu'avec la plus extrême réserve qu'il fait usage des documents laissés par M. Doublet, parce que, acteur intéressé dans cette catastrophe, il a dû la voir à travers ses propres opinions.

Nous n'éprouverons pas les mêmes serupules, et nous puiserons dans le manuscrit de M. Doublet une foule de vérités inédites, avec une confiance justifiée par toutes sortes de motifs. — D'abord M. Doublet était placé pour bien voir, et intéressé à la conservation de l'Ordre. Après la chute de l'institution, quoique peu fortuné, il refusa d'accompagner le général Bonaparte en Égypte, ne sit aucune démarche pour obtenir de l'emploi dans la

Sur la lecture de cette dépèche, le commandeur de Royer, secrétaire des commandements, et M. Doublet, chef de la secrétairerie d'État, tentèrent de déterminer le grand-maître à rectifier le plan de défense adopté par la Congrégation de guerre et de lui faire agréer celui proposé par le chevalier Tousard; mais Hompesch s'y refusa, en traitant de chimérique le danger dont on le menaçait. Il allégua la crainte

nouvelle organisation, et n'accepta les fonctions de secrétaire de la commission du gouvernement que pour assurer une existence à sa nombreuse famille. Plus tard, il ne consentit que forcément à remplacer Regnaud de Saint-Jean d'Angely dans les fonctions de commissaire du gouvernement; transporté en France après la prise de Malte par les Anglais, il y fut oublié ainsi que Caruson. Enfin, de l'aveu des Maltais de tous les partis, son Mémoire, à part l'importance qu'il s'y donne, est ce qu'il y a jusqu'à présent de plus consciencieusement écrit sur l'époque.

Le célèbre Walter Scott se trouvait à Malte en 1832 : projetant d'écrire l'histoire de la conquête de cette île par les Français, il cherchait à réunir les matériaux nécessaires. Le manuscrit de Doublet lui sut présenté, et, dès le premier abord, il le désigna comme un des meilleurs documents dont il pouvait saire usage. Si l'honorable baronnet devait, en écrivant cet ouvrage, se dépouiller des préjugés nationaux qui décréditent son Histoire de Napoléon, pous exprimerons le vif regret qu'il n'ait pas eu le temps de mettre son projet à exécution. Au surplus, voici un fait qui dissipe tous les doutes sur l'authenticité de la dépêche précitée : le duplicata s'en étant trouvé parmi les lettres interceptées par l'escadre française pendant sa présence devant Malte, le général Bonaparte, après son entrée à La Valette, sit appeler M. Doublet pour la déchissrer, et voulut savoir où l'on avait puisé ce qui le concernait personnellement. On lui répondit que le chevalier de Bray, secrétaire de la légation de l'Ordre au congrès (le même qui, depuis. a été ambassadeur de Bavière à Paris), l'avait appris du secrétaire de Treilhard, ministre de la République. « Ah ah! M. Treilhard! » s'écria Bonaparte avec un ton mêlé de surprise et de colère.

Au sujet de cette exclamation, M. Doublet ajoute: « Il est singulier que Bo-« naparte ait eu besoin de s'emparer de Malte pour apprendre que son éloi-« gnement de Paris et son envoi en Egypte étaient un coup monté par ceux « des membres du Directoire qui craignaient son ambition et son génie. » d'une révolte de la part des Maltais; et dans tous les cas, ajouta-t-il, « les mesures prises par la Congré-« gation mettent ma responsabilité à couvert. »

On eut beau lui représenter que le danger était manifeste; que, si le débarquement avait lieu, le corps mis sous les ordres du bailli de Rohan serait coupé et perdu pour la défense; qu'il était absurde de douter de la fidélité des habitants de la campagne, dont le dévouement à l'Ordre était bien connu; que, quant aux citadins renfermés dans les places, il serait facile de les maintenir dans le devoir, et que d'ailleurs ils étaient intéressés à la conservation de l'Ordre à raison des sommes qu'ils avaient déboursées lors de son élection; enfin, que s'il en mésarrivait, la délibération de la Congrégation ne sauverait pas son nom d'une tache infamante...; rien ne put le faire changer d'avis.

Apparition des Français.—Trois jours après, c'est-àdire le 6 juin 1798, on vit paraître la première division de la flotte française, qui, composée de deux frégates, de plusieurs barques canonnières et de soixante-dix bâtiments de transport, se déploya devant le port de La Valette. Arrivée à portée de canon, cette division vira de bord, à l'exception d'une polacre et d'un autre bâtiment, qui demandèrent à faire de l'eau, ce qui leur fut accordé; l'aiguade terminée, ces navires rejoignirent leur convoi (1).

<sup>(1)</sup> Cette division était celle de Civita-Vecchia, qui devait rejoindre l'escadre sur la Corse. L'ayant vainement attendue pendant trois jours, l'amiral

Les matelots de ces deux bâtiments, questionnés sur l'usage des échelles attachées le long de leur bord extérieur, répondirent qu'elles étaient destinées au siége d'Alexandrie; le grand-maître se montra dès lors tout à fait rassuré, et, s'emparant adroitement de cette réponse, s'en servit pour calmer la rumeur causée parmi le peuple maltais à l'apparition de cette première division, qui, le 8 juin, fut rejointe par une seconde.

L'Ordre avait alors en croisière dans le canal qui sépare Malte de la Sicile un vaisseau et une frégate, qui rentrèrent dans le port le même jour 8 juin. Le bailli de Suffren et le chevalier de Saint-Félix, qui les commandaient, déclarèrent que le convoi, au milieu duquel ils avaient passé sans être molestés, était chargé de troupes de débarquement. Mais, dès la première nouvelle de l'expédition qu'on préparait à Toulon, on avait su qu'elle devait embarquer des troupes; le rapport de ces deux membres de l'Ordre n'ajoutait donc rien aux renseignements déjà acquis. Pour le grand-maître, il persistait, malgré tout ce qu'on pouvait lui dire, à repousser

Brueys détacha la frégate l'Arthémise pour aller à sa recherche, et donna ordre au capitaine Standelet, qui la commandait, de le rallier sur la Sardaigne ou sur le Maritime; mais celui-ci, n'étant pas dans le secret et considérant les eaux de Malte comme neutres, conduisit son convoi sous le canon de l'île. C'était donner l'éveil aux chevaliers que l'on voulait surprendre. Aussi, rien n'est curieux comme l'étonnement du capitaine Standelet, qui, croyant avoir bien agi, essuya les plus vifs reproches de son amiral et la colère de Bonaparte lorsqu'il se présenta pour rendre compte de sa mission. (Voyez Arnaud: Souvenir d'un Sexagénaire, vol. IV, liv. XIX, chap. III, fo 123 à 127).

comme inadmissible la pensée d'une agression de la part du gouvernement français, et n'en voulait d'autre preuve, disait-il, que la liberté laissée au vaisseau et à la frégate de traverser le convoi et de rentrer dans le port.

Le 9 juin, à la pointe du jour, on signala la troisième division, en tête de laquelle marchait le vaisseau l'Orient, monté par le général Bonaparte et l'amiral Brueys. La flotte tout entière était réunie. Depuis Soliman, Malte n'avait pas vu sous ses remparts des escadres aussi nombreuses; on y comptait dix-huit vaisseaux de ligne, quatre-vingt-dix frégates, corvettes, bricks, chaloupes canonnières et autres bâtiments de guerre, et trois cents bâtiments de transport, portant environ quarante mille hommes, et dont les mâts rapprochés ressemblaient à une vaste forêt.

A neuf heures du matin, on sit signal de prendre position, et à une heure après-midi, cette slotte, qui s'étendait depuis le Goze jusqu'à Marsa-Scirocco, menaçait tous les points attaquables de la côte.

Négociations. — Sur ces entrefaites, l'agent consulaire Caruson reçut de l'amiral Brueys une lettre qui prouve que la détermination du général Bonaparte relativement à l'attaque de Malte n'était point encore définitivement arrêtée, et dépendait d'une infinité de renseignements qu'il désirait obtenir (1); de son côté,

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 4.

le grand-maître, que rien ne pouvait arracher à son aveuglement, répondait à un message que lui avait expédié le gouverneur du Goze, à l'effet de savoir si l'expédition était destinée à agir contre Malte: « Qu'il « eût à rester tranquille, et qu'elle regardait l'É-« gypte.» Mais son illusion devait bientôt cesser; car, dans le temps qu'il expédiait sa réponse au Goze, le général Bonaparte, impatienté de ne pas voir arriver Caruson, était passé de l'Orient sur une frégate, avec laquelle il examinait la côte de l'est à l'ouest, pour établir ses points d'attaque. Ses observations durent le convaincre, sans doute, qu'il n'y avait pas dans les dispositions prises les éléments d'une bien longue résistance.

Arrivée à quatre heures et demie à une très-petite portée de canon de La Valette, la frégate détacha une embarcation qui se dirigea sur le Grand Port, aborda au môle du Bureau de la Santé, où l'officier commandant le canot remit une lettre pour l'agent consulaire. C'était un ordre du général Berthier, qui lui enjoignait, au nom du général Bonaparte, de demander au grand-maître l'entrée de toute la flotte dans le port, pour s'y approvisionner d'eau, prendre des vivres frais, réparer quelques avaries, débarquer les malades et faire prendre terre aux officiers, soldats et matelots. Caruson se rendit immédiatement au palais pour communiquer la dépêche au grand-maître.

Cette communication aurait pu devenir avantageuse, si Hompesch avait eu assez de sagacité, de pré-

- sence d'esprit pour en tirer parti. En esset, pour peu qu'il eût été en état de résléchir, il aurait senti que la demande du généralissime français n'annonçait pas des desseins ouvertement hostiles, et lui sournissait, au contraire, un moyen d'entrer en pourparler. Si, saisissant l'occasion savorable, il avait envoyé à Bonaparte une députation chargée de représenter, avec ménagement et dignité, qu'une slotte aussi formida-
- ble ne pouvait être admise dans les ports sans enfreindre la neutralité de l'Ordre, sans exposer la place dont il répondait à toutes les puissances intéressées à sa conservation, et avant d'avoir arrêté, de part et d'autre, les mesures propres à garantir à l'Ordre sa sûreté et au pays sa tranquillité, il est à présumer qu'on se serait entendu; mais le grandmaître, agité, perdant la tête, répondit à l'agent consulaire qu'il ne pouvait accorder ce qu'on demandait; toutefois, Caruson ayant insisté et le suppliant d'y penser sérieusement, Hompesch, pour se tirer d'embarras, le congédia, en lui disant qu'il allait en référer au Conseil.

Après en avoir conféré avec le docteur Bruno, son premier auditeur, le grand-maître sit effectivement assembler le Conseil; mais, au lieu de lui donner purement et simplement connaissance de la demande du général Bonaparte, il s'écria, avec un air consterné qui produisit une sensation de pénible surprise, et ne sit qu'accroître la frayeur déjà peinte sur tous les visages des conseillers : « Je regarde « cette demande comme un stratagème de l'ennemi

« pour surprendre la place; je l'ai donc rejetée; ce-« pendant, j'ai cru devoir en référer au Conseil, pour « qu'il en soit délibéré. » Alors, le bailli de Vento des Pennes ayant pris la parole : « Il existe, dit-il, un « ancien décret du Conseil, qui, en vertu du traité « d'Utrecht, dont l'article 13 déclare le port de Malte « neutre, établit qu'il ne sera reçu à la fois dans « nos ports que quatre bâtiments des puissances « belligérantes; je conclus à ce que l'on ne s'écarte « pas du texte du décret. » Le Conseil, se rangeant à cet avis, allait se séparer, lorsque le vieux commandeur de Vargas, lieutenant du pilier de la langue de Castille, qui avait jusque là gardé le silence, dit d'une voix tranquille : «L'affaire qui nous est sou-« mise n'est pas de nature à être traitée aussi promp-« tement, et sans y réfléchir. Prenez garde, Mes-« sieurs, aux circonstances dans lesquelles nous « nous trouvons : nous sommes en présence d'une « armée formidable; l'Espagne, qui est l'unique puis-« sance qui nous offre des ressources, est l'alliée de « la France; le roi pourrait trouver mauvais qu'on « ait refusé de l'eau à son allié : en conséquence, « je serais d'avis......» Interrompu par les murmures de la majorité du Conseil, qui le traita de jacobin, de démagogue, ce respectable vieillard fut admirable de sang-froid; il accueillit ces apostrophes d'un sourire de pitié, et, profitant d'un moment d'interruption, il répondit : « Je renvoie ces épithètes à « qui me les adresse... En parlant ainsi, je n'ai qu'une « chose en vue, c'est la conservation de l'Ordre, et

« surtout la conservation de l'île. Si le général Bona-« parte se pique de notre refus, il peut évidemment « s'emparer de Malte et nous chasser; et si cela ar-« rive, ce qu'à Dieu ne plaise, j'aurai toujours ma « commanderie pour vivre; mais vous qui m'injuriez, « vous qui marchez en aveugles, où trouverez-vous un « asile?...» L'assemblée n'en persista pas moins dans sa première résolution (1).

Après la séparation du Conseil, Caruson revint chez le grand-maître pour savoir ce qui avait été décidé; en le voyant entrer, ce prince lui dit assez froidement : « On vient de voter le maintien et la « stricte observation du décret qui existe, et qui, « dans le temps, a été notifié officiellement à toutes « les puissances en relation avec l'Ordre. Vous savez « quelle en est la teneur; néanmoins, le Conseil ne « se refuse pas à recevoir les malades et à fournir « des rafraîchissements à l'escadre. » Caruson demanda que cette réponse lui fût donnée par écrit; mais le grand-maître s'y refusa, au grand étonnement de l'agent consulaire, sous prétexte que ce n'était pas l'usage, et que d'ailleurs la demande du général n'avait pas été faite dans cette forme. « Mais

<sup>(1)</sup> Il n'est point exact, comme l'a écrit M. de Villeneuve, que le Conseil ait clos la délibération en disant : «Que l'Ordre s'en remettait à la loyauté de « la nation française, avec laquelle il avait toujours vécu dans la plus parfaite « intelligence. » Pour cela, il aurait fallu que la discussion eût amené la concession demandée par le général Bonaparte; tandis, que, sans examiner le point capital de la question, c'est-à-dire l'attaque de la place, conséquence probable de son refus, la majorité se borna à repousser, en vertu d'un décret, les exigences du général français.

« du moins, dit Caruson en insistant, n'obtiendrai-« je pas une copie de la délibération? — Je suis forcé « de vous la refuser encore, répliqua Hompesch.— « En ce cas, continua Caruson, comme je ne peux « rendre avec exactitude, par écrit, une réponse « verbale, et en cela évasive, je demande à me « transporter auprès du général Bonaparte pour la « lui transmettre de vive voix. — Je ne m'y oppose « pas, répondit aussitôt le grand-maître. »

Caruson partit en effet, et Hompesch, se décidant alors à de tardives dispositions de défense, en chargea le bailli de la Tour-du-Pin-Montauban, auquel on adjoignit seize chevaliers; mais le plan arrêté consistait toujours à défendre l'île entière, au lieu de concentrer les forces dans les quatre cités et les forteresses, et, par cela même, était impraticable. Cependant on passa la nuit à transporter à la hâte dans les cités et dans les forts les vivres et les munitions dont on croyait avoir le plus besoin pour y faire bonne défense; mais cette distribution se fit avec une confusion telle, que l'on appellera trahison ce qui fut le résultat de l'agitation, de la crainte auxquelles étaient en proie tous les esprits.—Il est des événements, pour ainsi dire, marqués par le doigt du destin, événements où ceux qu'il a frappés semblent abdiquer toute énergie, toute clairvoyance; et il suffit d'avoir assisté une fois dans sa vie à la chute d'un trône, d'une dynastie, pour se rendre compte des circonstances fatales qui accompagnèrent la dernière catastrophe de l'Ordre de Saint-Jean.

Cependant l'agent français était arrivé à bord de l'Orient, où il rendait compte au général Bonaparte de la réponse du grand-maître, et lui fournissait tous les renseignements politiques, toutes les indications locales qu'il pouvait désirer. Lorsqu'il eut fini sa narration, répondu à ses questions brèves et multipliées, il pria le général de le laisser rentrer à La Valette avant la fermeture des portes, asin, dit-il, de ne pas exposer sa femme et ses enfants à quelque malheur. Mais Bonaparte, dont le rapport de l'agent consulaire venait de dissiper les dernières incertitudes relativement à la résistance qu'il pouvait éprouver, lui répondit avec ce ton prophétique qui fut si souvent, depuis, le présage du succès : « On se gardera «bien de violenter votre famille, et s'il lui arrive « quelque chose, le grand-maître m'en répondra. « Il n'a pas voulu m'accorder l'aiguade que je lui « demandais; eh bien! j'irai la prendre, et nous « verrons s'il saura m'en empêcher. » A peine a-t-il fini de parler, qu'il donne l'ordre à l'amiral, ainsi qu'au chef de l'état-major général de l'armée, de saire les préparatifs nécessaires pour opérer le débarquement le lendemain à la pointe du jour, et simultanément sur tous les points de la côte où il serait praticable. Aussitôt des milliers de fusées s'élancent et se croisent dans l'air, le canon tonne sur toute la ligne, des fanaux se succèdent rapidement à la sommité des mâts, et, obéissant à ces signaux qui vont augmenter les alarmes du grand-maître et de ses chevaliers, les embarcations se mettent à la mer, les convois prennent position, la troupe prépare ses armes, et les chefs viennent recevoir leurs dernières instructions pour le plan d'attaque, dont il est nécessaire de faire connaître ici tous les éléments ainsi que toutes les dispositions.

Plan d'attaque. — Le général Bonaparte, ayant fait adopter par le Directoire son projet de s'emparer de Malte, s'occupa sans relâche des moyens de le mettre à exécution. Informé du mécontentement des Maltais, du petit nombre de soldats et de chevaliers qui se trouvaient à Malte, et de la division d'opinions qui régnait parmi les membres de l'Ordre, il crut d'abord que l'amiral Brueys pourrait suffire à l'entreprise; mais celui-ci, mieux instruit des difficultés qu'elle présentait, n'ayant pas jugé à propos de la tenter, on dut recourir à d'autres mesures, et il fut décidé qu'en faisant route pour l'Egypte le général en chef essaierait de s'en rendre maître. Cette décision prise, le Directoire lui sit communiquer les divers plans rédigés par des Maltais domiciliés en France, et qui, convaincus des avantages que leur pays trouverait à se placer sous la domination de la France, engageaient depuis longtemps le gouvernement français à prévenir les desseins des autres puissances qui en convoitaient la possession.

Parmi ces plans, il s'en rencontra un qui, basé sur une connaissance exacte des localités, renfermait tous les renseignements désirables pour régler les opérations stratégiques. Il n'échappa point à la puissante sagacité de Bonaparte, qui s'y attacha particulièrement, sans renoncer cependant à atteindre son but par une autre voie, si elle était praticable.

Suivant ce plan, Malte ne pouvait être attaquée que de quatre manières: 1° par un siége régulier; 2° par un blocus; 3° par une surprise sourde, et facilitée au moyen d'intelligences pratiquées dans la place; 4° par un envahissement brusque de la campagne suivi d'une escalade d'emblée, en simulant plusieurs autres attaques pour diviser les forces des assiégés.

Le premier moyen offrait de grandes difficultés, par la nécessité d'ouvrir la tranchée dans le roc vif; le second exposait la flotte à être attaquée par les Anglais, que l'on savait entrés dans la Méditerranée; tous deux, d'ailleurs, demandaient un temps qui était inconciliable avec la promptitude qu'exigeait le but principal de l'expédition; ils furent abandonnés. Le troisième venait d'échouer tout à la fois par le refus du grand-maître, ou plutôt de son Conseil, d'admettre la flotte dans le port, et par l'impassibilité des Maltais partisans de la France. N'ayant reçu aucune instruction du dehors, arrêté aucun plan entre eux, ceux-ci éprouvèrent, en présence des forces imposantes commandées par le général Bonaparte, la même crainte de se compromettre, qu'ils avaient éprouvée trois mois auparavant lors de l'apparition de l'amiral Brueys. Restait donc le quatrième moyen, qui consistait à opérer simultanément trois débarquements, le premier dans la partie orientale de l'île de Malte, sur les pointes d'Ellimara et de Benhisa, qui forment l'entrée du port de Marsa-Scirocco; le deuxième vers la partie occidentale, dans les cales de la Melleha, de Saint-Paul et de Ben-Houra, et le troisième au Goze.

Les opérations du corps débarqué au Goze devaient se borner à s'emparer du fort Chambray, qui défend le seul port abordable, et à marcher ensuite sur le château situé au milieu de l'île.

Les mouvements des corps débarqués à Malte étaient plus compliqués.

Le premier, destiné à opérer dans la partie occidentale, devait être formé en trois brigades :

La 1<sup>re</sup> brigade, chargée d'agir sur la Melleha, devait être partagée en deux détachements: l'un, prenant terre à la pointe orientale de cette cale, aurait pour mission de se porter sur la batterie Vestrem et la redoute Fedeau; l'autre, débarquant à la pointe occidentale, aurait pour tâche de se porter sur la redoute Vendôme. Après s'être emparés de ces postes, les deux détachements réunis devaient marcher sur le fort Sainte-Agathe, l'enlever d'emblée, et de là, tenant en échec la garnison du retranchement de la Falca et de la Cité-Vieille, envoyer des troupes pour s'emparer des tours, redoutes et batteries de Harac, l'Espinasse, Louviers, la Cassière, Hossiliet, Wied-Mussa et Stevin-Baudeville, situés sur le canal qui sépare l'île de Malte de l'îlot du Cumin.

La 2e brigade, chargée d'opérer sur le port Saint-Paul, devait être également divisée en deux déta-

chements: l'un, mettant pied à terre dans l'anse de Mistra, serait chargé d'enlever la batterie de ce nom et de se porter ensuite sur Contro et Vendôme batteries; le second, opérant son débarquement sur la côte opposée, devait, après s'être emparé des tours d'Elbena et de Saint-Paul, venir se réunir, sous la batterie Vendôme, au premier détachement, pour aller prendre position sur la hauteur dite Guardiana, à l'effet d'assister la 3° brigade dans ses opérations, et de tenir en échec la garnison du retranchement de Nasciar.

La 3e brigade, désignée pour s'emparer de la cale de Benhora, devait être pareillement formée en deux détachements: l'un, se dirigeant sur la pointe de Kaura, et laissant de côté la batterie de l'Université, se porterait en droite ligne sur la Maison retranchée et la redoute des Salines; l'autre, prenant terre sur la côte opposée et bravant le feu de la batterie de Gallis, viendrait unir ses efforts au premier détachement pour enlever la Maison retranchée et la redoute des Salines.

Tous ces ouvrages enlevés et occupés, les trois brigades se mettraient en mouvement ainsi qu'il suit :

La 1<sup>re</sup> brigade, partant du fort Sainte-Agathe, devait se porter sur le retranchement de la Falca, et, après l'avoir enlevé, prendre position en appuyant sa droite au jardin de Bengemma (d'où part une route qui conduit à la Cité-Vieille), et sa gauche à l'embranchement des routes qui conduisent à la Cité-Vieille et au casal Mosta.

La 2º brigade, quittant la Guardiana, devait marcher sur Sainte-Marguerite, et y prendre position en liant sa droite à la 1<sup>re</sup> brigade, avec son centre en face du casal *Mosta*, et sa gauche sur *Saint-Paul-Hermite*, d'où part une route qui conduit à ce casal.

La 3<sup>e</sup> brigade, laissant la *Maison retranchée*, devait venir lier sa droite à la 2<sup>e</sup> brigade, vers *Saint-Paul-Hermite*, ayant son centre en face du retranchement de Nasciar, et sa gauche en face du casal *Ghargur*, à l'embranchement des routes qui conduisent aux cales de *Saint-Marc*, de la *Madeleine* et de *Saint-Julien*.

Dans ces positions on devait enlever les tours, redoutes et batteries des cales de Saint-Marc, de la Madeleine et de Saint-Julien, occuper les casaux Ghargur et Nasciar, et s'emparer du retranchement de Nasciar en le tournant. Ces opérations terminées, on escaladait la Cité-Vieille, et, maître de toute la partie occidentale de l'île, on marchait sur la Cité-Valette, en faisant occuper successivement tous les casaux.

Le deuxième corps, destiné à opérer dans la partie orientale de l'île, devait être formé en deux brigades, effectuant leur débarquement, l'une sur la pointe d'*Ellimara*, et l'autre sur la pointe de *Benhisa*, fermant l'entrée du port de *Marsa-Scirocco*. Le débarquement terminé,

La 1<sup>re</sup> brigade, ayant mis pied à terre entre les pointes de *Tombarello* et de la *Camera*, devait se diviser en deux détachements : le premier irait prendre position sur les hauteurs pour observer et contenir les forces qui pourraient être détachées des forts défendant les cales de Marsa-Scala et de Saint-Thomas, inattaquables par mer à cause de longs bancs de rochers qui en rendent l'approche dangereuse; le second détachement se porterait sur les redoutes de Kraile, d'Elfango et de Vielgra, et, après s'être emparé de toutes les trois, il dirigerait leur artillerie contre le fort de Saint-Lucien.

La 2<sup>me</sup> brigade, ayant opéré son débarquement à la pointe de Benhisa, devait être chargée d'enlever successivement les tours, redoutes, batteries et retranchements de Benhisa, Balbani, Frenoy, Figueras, Spinola, Pinto, Saint-Georges et Feretti, pour venir prendre part, avec la 1<sup>re</sup> brigade, à l'attaque du fort Saint-Lucien.

Ce fort pris, la 1<sup>re</sup> brigade devait se porter sur les casaux Zeitun, Faruggi et Zabbar pour attaquer, d'une part, le fort Saint-Thomas et les ouvrages qui entourent les cales de Marsa-Scala et Saint-Thomas; et, d'autre part, pour s'opposer aux sorties qui pourraient être faites du fort Ricasoli et de la Cotoner; la 2<sup>me</sup> brigade, ayant occupé successivement les casaux Asciack, Gudia, Chercop, Micabba, Luca, devait se lier par sa droite à la 1<sup>re</sup> brigade, et faire, par sa gauche, sa jonction avec le corps chargé d'opérer dans la partie occidentale.

L'investissement de La Valette et de ses dépendances étant ainsi achevé, l'enlèvement de ses fortifications devait être exécuté avec succès au moyen d'escalades, et en multipliant les attaques sur divers points pour diviser les forces des assiégés. Pendant que les troupes débarquées agiraient par terre, l'escadre devait concourir, par mer, à toutes les attaques faites sur le littoral et sur La Valette.

Opérations militaires.—D'après ce plan, qui fut, à peu de chose près, adopté par le général en chef Bonaparte, le convoi de Marseille, sous les ordres de Reynier, fut chargé d'opérer sur le Goze; le convoi de Gènes, commandé par Baraguey-d'Hilliers, sur la Melleha et Saint-Paul; le convoi de Corse, confié à Vaubois, sur les cales de Saint-Marc, la Madeleine, Saint-Georges et Saint-Julien; enfin, le convoi de Civita-Vecchia, conduit par Desaix, sur les cales de Saint-Thomas et de Marsa-Scirocco (1).

Le débarquement commença à s'effectuer le 10 juin à la pointe du jour, et, au même instant, un aspirant de la marine française fut expédié à La Valette, pour y porter une lettre adressée au grandmaître par l'agent consulaire Caruson (2). Cette lettre, qui fut dictée par le général Bonaparte et remise au grand-maître à six heures du matin, ne laisse aucun doute sur l'intention où était le général, en arrivant à Malte, d'éviter l'emploi de la force, et, en général, sur la possibilité d'un accommodement, si Hompesch avait été plus libre de ses facultés ou de ses mouvements; mais il n'était plus temps.

<sup>(1)</sup> Moniteur du 16 messidor an VI.

<sup>(2)</sup> Pièces justificatives, nº 5.

Quelques instants après, on remit au grand-maître une autre lettre; elle était du commandeur Bosredon de Ransijat, trésorier de l'Ordre; il déclarait n'avoir contracté d'autre obligation, en entrant dans l'Ordre, que de combattre les Turcs, et jamais ses compatriotes; il croyait, en conséquence, devoir garder une exacte neutralité, demandait à qui il devait consigner les clefs du trésor, et priait le grand-maître de lui assigner un lieu pour sa demeure (1). En recevant cette lettre, le grand-maître, qui déjà semblait frappé de l'idée que les Français avaient des intelligences parmi les Maltais et même parmi ses chevaliers, s'écria : « Voilà le parti qui commence à se « déclarer, et Dieu sait si ce n'est pas là le signal « convenu pour mettre tout le reste en mouvement!» Quelques personnes lui proposent alors d'étouffer la sédition en faisant arrêter ceux sur qui planent ses soupçons: il s'y refuse; néanmoins, comme pour faire tête à l'orage, il accepte la démission du commandeur Bosredon de Ransijat, qui est conduit au fort Saint-Ange par le commandeur de Pfiffer, colonel du régiment de Malte, et mis par lui au cachot.

Aussitôt après, chacun eut ordre de se rendre à son poste : l'on fit sortir les baillis Thomasi et de Clugny, lieutenants-généraux du prince Camille de Rohan, avec les milices destinées à s'opposer au débarquement, et on leur adjoignit une partie du régiment de Malte; mais il était déjà trop tard : les Français, mal-

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 6.

gré le feu des batteries et le canon de quelques bâtiments sortis du port pour s'opposer au débarquement, avaient pris terre sur tous les points; bientôt les tours, les redoutes, sont enlevées ou abandonnées; les milices et les canonniers fuient en désordre, entraînant les chevaliers qui les commandent, et jetant leurs armes pour courir plus légèrement. On les poursuit, sans tirer, jusque dans leurs villages, et, dans cette poursuite, les Français, rencontrant le corps sorti de La Valette, le désarment, renvoient les hommes de milice chez eux, et conduisent les soldats du régiment de Malte sur leurs vaisseaux.

Les deux lieutenants-généraux, se voyant sans troupes et au moment de tomber entre les mains de l'ennemi, n'eurent d'autre parti que de rentrer à La Valette, où ils confirmèrent l'envahissement de la campagne. La nouvelle y était déjà parvenue par les couriers expédiés de tous les points de l'île au fur et à mesure que les Français s'en étaient emparés. Ces alarmes successives avaient partout répandu l'épouvante; bientôt elle fut à son comble, lorsqu'on vit les habitants de la campagne se jeter en foule dans La Valette et dans la Cité-Notable avec leurs femmes et leurs enfants.

Jusqu'à ce moment, les habitants de La Valette et des autres cités étaient demeurés impassibles spectateurs des événements : ceux de la campagne, quoique ayant abandonné leurs demeures à l'approche de l'ennemi, demandaient à grands cris des armes et le combat. Malgré la diminution des forces, malgré

les pertes déjà éprouvées, on pouvait donc encore réparer les fautes commises, en faisant entendre des paroles fermes et calmes, et opposer une résistance, sinon bien longue, du moins vigoureuse, honorable; mais il fallait restreindre la défense à La Valette, aux forts qui l'environnent; prendre avec énergie les mesures convenables, se mettre à la tête des troupes, et soi-même, ne fût-on pas un héros, se souvenir enfin des héros dont on avait accepté l'épée. - On ne s'en souvint pas. - Les chevaliers qui n'étaient pas employés dans les fortifications, réunis au palais, flottaient entre diverses opinions; le grand-maître, et son Conseil en permanence autour de lui, tous comme frappés de stupeur, hésitaient à donner des ordres, ou n'en donnaient que de contradictoires; si bien que chaque chef de poste, n'osant assumer une si pesante responsabilité, restait dans l'inaction la plus dangereuse.

Cependant les citoyens des quatre cités prirent les armes au premier coup de tambour, et furent distribués dans les fortifications avec ce qui restait de soldats de la milice, du régiment de Malte, du régiment des chasseurs et des bataillons de marine; mais toutes les forces réunies ne dépassaient pas sept mille hommes, et la Cotoner seule, que l'on s'entètait à vouloir défendre, en exigeait au moins quinze mille. En reconnaissant à quel petit nombre étaient réduits ses défenseurs, et la lenteur que l'on mettait à distribuer les armes et les munitions, le peuple prit l'épouvante; mais le désordre et le désespoir

furent inexprimables lorsqu'on vit sortir des magasins de l'artillerie plusieurs barils de poudre avec des balles de différents calibres pour faire des cartouches, tandis que ces mêmes magasins en contenaient, de notoriété publique, quarante mille toutes confectionnées; surtout lorsqu'on eut reconnu que les cartouches délivrées aux troupes placées autour de la Cotoner renfermaient de la poudre vieille, réduite en poussière et incapable de service. Il n'en fallut pas davantage pour motiver les cris à la trahison! et pour faire croire que cette poudre était falsifiée et mélangée avec du charbon.

Ce bruit, joint à la disparition de quelques-uns des chevaliers destinés à empêcher le débarquement, ne tarde pas à faire naître la défiance des troupes contre les membres de l'Ordre qui les commandaient, et particulièrement contre les chevaliers français. L'un d'entre eux, qui avait eu l'imprudence de menacer, de maltraiter les hommes chargés de la défense de la Cotoner, est saisi et traîné vers le grand-maître pour être dégradé. Le groupe arrive à la Porte-Royale; le chevalier d'Andelard, à qui la garde en était consiée, veut arracher le prisonnier des mains de ses satellites; il tombe sous leurs poignards. Un autre chevalier, arrêté de la même manière à Marsa-Scirocco et conduit sous le balcon du grand-maître, ne doit la vie qu'à l'assurance donnée par le grandécuyer qu'il serait jugé et puni. Au milieu de la terreur qu'impriment ces deux incidents, en entendant les cris à la trahison qui redoublent de toutes parts, le grand-maître et son Conseil ne trouvent d'autre ressource que d'envoyer les jurats et quelques Maltais notables à la Cotoner pour y tranquilliser les citoyens en armes, lesquels avaient déclaré ne plus vouloir obéir aux Français, membres de l'Ordre, qu'on leur avait donnés pour chefs.

Pendant que ces événements avaient lieu à La Valette ou dans ses environs, le général Desaix, qui avait fait débarquer le général Béliard avec la 21° demibrigade d'infanterie légère, s'était emparé de toutes les tours, redoutes, batteries et retranchements des ports de Marsa-Scala, Saint-Thomas et Marsa-Scirocco, à l'exception du fort Saint-Lucien, qu'il avait fait cerner. Maître de la partie orientale de l'île, il avait établi son quartier-général au casal Zeitun, et poussé ses avant-postes sous le fort Ricasoli et la Cotoner.

Dans la partie occidentale, le général Baraguey-d'Hilliers, avec neuf mille hommes, divisés en trois colonnes, s'était emparé, après une légère résistance qui coûta la vie à un Maltais et à un chevalier, de tous les forts et retranchements placés entre le ruisseau qui tombe dans la cale de Saint-Paul et la côte en face du Goze, fortifications où l'on trouva cinquante pièces de canon bien approvisionnées. Le général avait pris trois pavillons de l'Ordre et fait cent cinquante prisonniers, dont trois chevaliers français, le commmandeur de Bizieu, avec MM. de Saint-Simon et Dandinier, qu'il envoya au général en chef. Enfin, après avoir fait occuper le fort de Sainte-Agathe, la Guardiana, la Maison retranchée,

ainsi que les tours et les batteries de la côte, il avait occupé les hauteurs situées en avant du ruisseau qui tombe dans la cale de Saint-Paul (1).

Au centre, où se trouvait le général Bonaparte, Vaubois n'avait pas eu moins de succès. Après s'être emparé des tours et retranchements qui défendaient la cale de Saint-Julien, mis en fuite un corps de douze cents hommes, et laissé le général Lannes pour tenir en respect les forts Manoël et Tigné, il tourna le corps de milice commandé par le bailli de Rohan, qui eut grand' peine à s'échapper, et prit position à Bircarcara. Il marcha ensuite sur la Cité-Vieille, qui, dépourvue de vivres, de munitions, d'armes et de soldats, ouvrit ses portes, en vertu d'une capitulation conclue avec le hakem et les jurats, stipulant au nom de l'évêque, et portant que, si la résistance des autres cités, châteaux et fortifications contraignait les Français à évacuer l'île, les clefs et le gouvernement de la ville seraient rendus au prélat (2).

Au Goze, défendu par deux mille trois cents hommes de milice, le général Reynier, à la tête des 9° et 85° demi-brigades d'infanterie de ligne, opéra son débarquement, sous la protection de deux bombardes, au Redum-Kibir, entre la tour Neuve et la batterie de Nadur, située à la pointe de la cale de Ramla. Accueilli par le feu des batteries et des habi-

<sup>(1)</sup> Moniteur du 16 messidor an VI; — Correspondance de Napoléon, 5° liv., 6° 148.

<sup>(2)</sup> Moniteur du 16 messidor an VI, et 13 brumaire an VII.

tants qui garnissaient les hauteurs, il eut d'abord quelque peine à prendre terre; mais tout ayant cédé à l'impétuosité des grenadiers de la 85°, il envoya un détachement sur Marsa-Forno, dirigea une colonne sur Casal-Sciagra, et prit, avec le gros de ses forces, la route de la Cité-Chambray par Casal-Nadur, afin de s'emparer de ce fort et de couper la communication du Goze avec Malte, par le port Migiaro. Chambray était rempli d'habitants qui s'y étaient réfugiés avec leurs bestiaux. Reynier leur fit savoir qu'il respecterait leurs propriétés et leur culte s'ils n'opposaient pas une résistance inutile; aussitôt ils jetèrent des planches et des cordes aux troupes pour les aider à entrer dans le fort, dont le pont-levis avait été brisé. Le général marcha ensuite sur le Rabato et le château du Goze, qui avaient été abandonnés par le commandeur de Mégrigny. Il en prit possession en vertu d'une capitulation conclue avec le docteur Grungo, juge de l'île, et la principale autorité après le gouverneur, qui fut découvert caché dans un lieu retiré de la campagne (1).

Dès que la Cité-Vieille sut au pouvoir de l'armée, le général Bonaparte s'y rendit et ordonna la formation d'une garde nationale. Il visita la cathédrale, dont on lui montra l'argenterie; mais il déclara que les Français ne voulaient rien de ce qui appartenait aux églises des Maltais. Il reçut ensuite avec bienveillance

<sup>(1)</sup> Moniteur du 16 messidor an VI; — Correspondance de Napoléon, 5° liv., f° 153, 154, 160 à 165.

le hakem, les jurats, le clergé et les primats de la ville, qui lui furent présentés. Les chevaliers pris dans les tours, les redoutes, les batteries et les retranchements des côtes, ainsi qu'à la tête des troupes sorties de La Valette pour s'opposer au débarquement, furent aussi conduits en présence du général en chef. Après les avoir regardés un instant en silence: « Puisque « vous avez eu le courage, leur dit-il d'une voix sé-« vère, de prendre les armes contre vos compa-« triotes, il faut avoir le courage de mourir... Allez, « je ne veux point de vous, Messieurs, pour prison-« niers; retournez à La Valette, tandis qu'elle ne nous « appartient pas encore... » Il se peut qu'il ait ajouté: « Comment avez-vous pu croire à la possibilité de « vous défendre, avec de misérables paysans, contre « des troupes qui ont vaincu l'Europe?» mais, à coup sûr, il n'a pas dit, comme on l'a prétendu, qu'étant Français, ils méritaient d'être fusillés pour s'être défendus contre une armée française; que cependant il leur faisait grâce. Le général Bonaparte n'ignorait pas, sans doute, que malheureusement forcés par les circonstances de croiser le fer contre leurs compatriotes, les chevaliers se trouvaient dans le cas de légitime défense, prévu par les statuts de l'Ordre.

Anarchie parmi les Maltais.—Quoi qu'il en soit, pendant que ces événements se passaient dans l'intérieur de l'île, on apprenait à La Valette que les vivres destinés aux désenseurs de la Floriane, le poste alors le plus exposé aux tentatives de l'ennemi, avaient

été dirigés sur d'autres points déjà pourvus. Cette erreur, nouvelle preuve de l'effroi qui s'était emparé de ceux chargés de présider à l'exécution des mesures de défense, fut expliquée tout différemment, et ne fit qu'accroître la défiance; mais on eut bientôt un motif plus grand d'inquiétude. On sut que les Français, déjà maîtres de toute l'île, après avoir formé l'investissement de la place depuis le fort Ricasoli jusqu'au fort Tigné, se disposaient à bombarder la Cité-Valette et à donner l'assaut au fort Tigné, pour pouvoir, de là, battre en brèche les bastions du fort Saint-Elme. — On ajoutait qu'ils méditaient de s'introduire dans la ville par les bastions des moulins à vent, au moyen d'un pont que le chevalier Tousard avait fait établir, pour communiquer de sa maison, située dans ce poste, avec un jardin voisin. On avait même surpris, disait-on, sur la terrasse de la maison du chevalier, accusé d'être partisan des Français, plusieurs signaux échangés avec le vaisseau l'Orient; d'où l'on concluait que l'ennemi avait des intelligences dans la place. On ne trouve aucune preuve à l'appui de cet injurieux soupçon, et tout démontre, au contraire, qu'il n'avait aucun fondement; car le pont avait été détruit, et la porte par laquelle il communiquait avec la place avait été murée un mois auparavant, par ordre de la congrégation de guerre. D'un autre côté, les démarches réitérées du chevalier Tousard, pour faire adopter le seul plan de défense qui pouvait sauver Malte, attestent que, tout admirateur qu'il fût de la Révolution française, il resta

sidèle à son Ordre jusqu'au dernier moment. Mais la peur, cette aveugle conseillère, n'a jamais réfléchi: tant de sinistres nouvelles, tant de faux récits, exaspérèrent la populace des cités, qui devinrent le théâtre de plusieurs scènes tragiques.

En partant pour se rendre à bord de l'Orient, l'agent consulaire Caruson avait laissé sa femme et ses enfants chez un habitant nommé Eynaud, attaché au consulat en qualité de pourvoyeur des bâtiments francais, et demeurant sur le môle du Grand Port. Cette position, due au hasard, suffit pour faire considérer cet homme comme étant d'intelligence avec l'ennemi. Une troupe de deux cents bateliers, organisée cependant pour maintenir le bon ordre à la marine, escalade, envahit son domicile; puis, sous les yeux du chevalier qui les commandait, ces misérables maltraitent à tel point le malheureux Eynaud, que, transporté à l'hôpital, il mourut, deux jours après, de ses blessures, et sous les fers dont un autre chevalier, plus inhumain encore que son collègue, l'avait fait charger (1).

Un autre Français, Damas, chapelier, et marié à Malte depuis plusieurs années, se trouvait chez Eynaud au moment où l'habitation fut forcée; vainement il essaya de se soustraire à la fureur de ces forcenés en se jetant à la mer; on le tua à coups de fusil.

<sup>(1)</sup> Nous ne nommerons pas ces deux chevaliers, dont l'un, par son inaction au moment de la catastrophe et pour n'avoir pas fait arrêter les assassins, fut soupçonné d'être l'ennemi particulier de la victime, dont les enfants existent encore à Malte.

Tous les Français habitant Malte auraient vraisemblablement éprouvé le même sort, si le gouvernement ne les eût fait arrêter pour leur sauver la vie.

Les équipages de quelques bâtiments grecs, soupçonnés d'être disposés à s'unir à l'ennemi, furent attaqués par le corps des bateliers. Quelques-uns furent tués, les autres conduits en prison; mais la visite faite sur leurs navires ne produisit rien qui pût justifier des violences, dont le commandant des bateliers se fit un mérite.

Or, quelle était l'attitude du pouvoir expirant, en face de ces sanglants désordres, et tandis que les habitants, aux abois, maudissaient tout ensemble et les Français et le grand-maître? Le gouvernement, le croirait-on! ne trouvait d'autre remède à tant de maux qu'une procession générale. Tout le clergé de La Valette, portant la statue de saint Paul, protecteur et patron du pays, parcourait gravement les bastions faisant front à l'ennemi!...

Mais, quelle que fût la pieuse croyance des citadins, la cérémonie religieuse ne put calmer leurs cruelles inquiétudes. La nuit venue, chacun courait, s'agitait, prenait ses précautions comme s'il eût été en présence de l'ennemi, car l'on ne doutait pas que les Français n'entrassent dans la ville par la maison du chevalier Tousard. Pour détruire cette opinion et ôter à l'ennemi tout moyen d'exécuter son projet, si toutefois il l'avait conçu, le colonel du régiment maltais, ignorant probablement que le pont si fort redouté n'existait plus, prend un détachement, et veut se rendre

sur les lieux pour le faire disparaître; mais, chemin faisant, il rencontre une patrouille dont le chef avait oublié le mot d'ordre, et il s'ensuit une fusillade dans laquelle le colonel est blessé. Au bruit du combat, le consul de Russie, qui demeurait dans le voisinage, sans s'informer du motif ni des circonstances de l'événement, court au palais, et assure au grand-maître que l'ennemi s'est introduit dans la place.

Cette fausse alerte frappa le grand-maître et ses conseillers d'une si grande frayeur, qu'ils crièrent de fermer toutes les portes du palais, et, des balcons, on fit feu sur tous ceux qui en approchaient!... Cet acte de faiblesse, de démence, bientôt connu dans toute la ville, accrut le désordre, au point que les patrouilles, en s'apercevant, se fusillaient jusqu'à ce qu'elles fussent parvenues à se reconnaître.

Intervention des Jurats. — Cependant le corps des jurats, composé du marquis Don Mario Testaferrata, du baron Jean-François Dorell, du marquis Jérôme Delicata, de Jean-Baptiste Grognet et du docteur Jean-Nicolas Muscat, s'était réuni à la maison de ville avec quelques—uns des principaux citoyens, et délibérait sur ce qu'il y avait à faire dans une circonstance si critique. Depuis longtemps on discutait sans s'entendre, sans rien résoudre, lorsque l'avocat F.-M. Torregiani, quoique placé en sentinelle au coin de l'église des Carmes, quitte son poste, et se rend au sein de l'assemblée. Convaincu de la position désespérée, de l'impuissance du grand-maître et de ses chevaliers,

l'honorable citoyen veut épargner à son pays un assaut et les horreurs qui en sont ordinairement la suite. Il communique, il fait partager aux jurats ses impressions et ses sentiments. La discussion est reprise, et, à dix heures du soir, le jeune Joseph Guido, suppléant à la cour criminelle de la Cité-Valette, propose de rédiger une supplique au grand-maître et à son Conseil, pour le prier de demander une suspension d'armes au général Bonaparte, en le sommant de déclarer à qui il fait la guerre; si c'est aux chevaliers ou aux Maltais.

Cette proposition fut accueillie; mais elle parut trop hardie en ce qu'elle séparait l'Ordre de la nation, et on rédigea l'adresse de manière qu'elle ne pût déplaire au gouvernement. En même temps, dans la vue d'épargner aux habitants les malheurs d'une ville prise d'assaut, et dans l'hypothèse d'une surprise imprévue, on dressa une protestation dans laquelle on déclarait que le grand-maître avait été supplié, pour le bien commun, d'entrer en arrangement avec le général Bonaparte. Une députation, composée du marquis don Mario Testaferrata, l'un des jurats, du docteur Bonanno, du docteur Torregiani et du jeune Guido, fut ensuite chargée, conformément aux dispositions du Code municipal (1), d'aller présenter la supplique au grand-maître; mais, auparavant, on se rendit chez M. de Frémeaux, consul de la république batave, lequel, depuis le départ de Caruson, avait pris la gestion provisoire du consulat de France, et l'on fit en-

<sup>(1)</sup> Code de Rohan, liv. V, chap. IX, art. 18.

registrer les deux pièces, afin d'y recourir au besoin. Puis, sur la demande qu'en sit lui-même le docteur Benoît Schembri, deuxième auditeur du grand-maître et président du suprême magistrat, on le dépêcha luimême pour prévenir le prince et obtenir une audience.

Au lieu de s'adresser directement au grand-maître, le docteur Schembri fit appeler le docteur Bruno, premier auditeur et secrétaire de la chancellerie de l'Ordre, et le chargea d'avertir Hompesch; mais, soit que le secrétaire ne crût pas le moment opportun pour une telle communication, soit qu'il y mît peu d'empressement, une heure s'était écoulée, et Schembri attendait encore une réponse, lorsque les députés, impatientés, se présentèrent au palais.

Informés de ce qui s'était passé, les députés demandèrent à être introduits pour présenter une supplique au nom de la nation maltaise, et le commandeur Rouyer, maître-écuyer, auquel ils s'adressèrent,
entra dans la salle du Conseil pour prendre les ordres
du grand-maître. Au moment même, le docteur Bruno
rendait compte au grand-maître de la commission
qu'il avait reçue: « Comment, Schembri aussi! » s'écria Hompesch avec une sorte de saisissement; et, se
tournant vers le maître-écuyer: « Eh bien! ne vous
« l'avais-je pas dit, ajouta-t-il, qu'il y avait un complot?
« le voilà qui éclate; il n'y a plus de doute à présent. »
Mais, entendant les députés qui demandaient à haute
voix l'entrée du Conseil, il donna en soupirant l'ordre
de les introduire.

La députation ayant été admise en présence des

membres du gouvernement, le jeune Guido prit la parole, et dit qu'attendu les circonstances il avait été chargé, avec ses collègues là présents, agissant au nom de la nation maltaise, de présenter au Conseil la supplique qu'il tenait entre les mains. Après en avoir demandé et obtenu la permission, il donna lecture de cette pièce, qui, écrite dans un style respectueux, mais à la fois plein de noblesse et de franchise, portait en substance: qu'en tout temps les Maltais s'étaient fait gloire de sacrisser leur fortune, leur liberté et leur vie pour le service de l'Ordre et des grands-maîtres, lorsqu'il avait été question de combattre les Musulmans, leurs ennemis naturels; mais que, se voyant aujourd'hui attaqués par une puissance chrétienne, sans savoir ni pourquoi ni comment, et avec des forces auxquelles l'Ordre ne paraissait pas en état de résister, puisque toute la campagne se trouvait déjà envahie par un ennemi nombreux, qui cette nuit même pouvait attaquer, prendre et piller la ville, les habitants, par l'organe de leurs députés, suppliaient le grand-maître et le Conseil de prévenir cet affreux événement, et ses conséquences plus assreuses encore. La supplique concluait à la demande d'une suspension d'armes au général Bonaparte, jusqu'à ce qu'il eût expliqué comment les Français, jusqu'à ce jour amis de l'Ordre et des Maltais, leur avaient déclaré la guerre.

Cette lecture avait été plusieurs fois interrompue par les invectives et les apostrophes insultantes des membres du Conseil; mais, loin de se déconcerter, Guido élevait la voix et recommençait sa phrase. Lorsqu'il eut achevé, le bailli Caravaglio, vice-chancelier, se leva, et, s'adressant aux députés: « Le pas « hardi que vous venez de faire, leur dit-il, est digne « de la potence, et si le grand-maître m'en croyait, « pour châtier votre audace, il vous ferait tous pendre « en sortant.—Monsieur le bailli, lui répondit Guido, on « pend les voleurs et les assassins, mais on écoute les « députés d'une nation qui, comme la nôtre, a tout à « perdre et rien à gagner dans une pareille guerre, et «qui, d'ailleurs, vous adresse une demande d'ur-« gence, sans s'écarter du respect qui vous est dû.... «Au surplus, ajouta-t-il en s'adressant au grand-« maître, Monseigneur, j'en appelle à l'équité, au « cœur paternel de Votre Altesse; nous la supplions de « jeter un regard de compassion sur ce malheureux « pays, qui a toujours fait des vœux pour votre pros-« périté et celle de l'Ordre. »

«—C'est bien, dit le grand-maître; je vous donne « ma parole que nous prendrons en considération « votre supplique, dont M. l'auditeur Bruno voudra « bien se charger. Veuillez vous retirer, Messieurs, « afin que le Conseil puisse en délibérer. »

Les députés sortirent en effet, mais en déclarant que c'était pour attendre la détermination du Conseil, afin d'en pouvoir donner connaissance à l'assemblée qui les avait délégués. Ils joignirent, en outre, à leur supplique une protestation explicative qui devait prévenir tout malentendu; cette déclaration portait que, si l'on jugeait les forces suffisantes, la nation voulait bien résister à l'ennemi pour con-

server son prince et la domination de l'Ordre; mais que, si la résistance était reconnue impossible, le seul parti à prendre était de tenter un arrangement, à la conclusion duquel on pensait que les personnes ci-après désignées pouvaient puissamment contribuer: c'étaient le bailli Frisari, ministre du roi de Sicile, auquel appartenait le haut domaine de l'île; le chevalier Amat et le commandeur Grimaldi, chargés d'affaires du roi d'Espagne et du grand-duc de Toscane, deux souverains qui étaient en paix avec la République française.

La confusion qui régna dans le Conseil après la sortie des députés ne peut se décrire. « Je m'é-« tonne, disait un commandeur, que Monseigneur « ait entendu jusqu'au bout de telles paroles. A ces « actes séditieux, il n'y a qu'une réponse à faire : « les fers. — Ces gens-là, s'écriait un chevalier, ne « se sont portés à une pareille démarche que parce « qu'ils ont des intelligences avec les Français; il « faut sur-le-champ faire saisir leurs papiers. — Si « l'on prend la ville d'assaut, ajoutait un autre, ce « seront eux qui en auront indiqué les endroits fai-« bles aux Français. — Le grand-maître et le Con-« seil ne sont plus en sûreté dans le palais, disaient « ceux-ci; il faut nous retirer dans l'un des deux « cavaliers, et de là nous mettrons à la raison tous « ces rebelles. — Oui, oui, répondaient les autres, « il faut y transporter toute l'argenterie de l'Ordre, « de l'église de Saint-Jean, tout l'argent et les bi-« joux qui sont dans le trésor... »

Au milieu de ces clameurs, qui n'avançaient en rien la question et laissaient subsister les maux dans toute leur intensité, le grand-maître n'était pas le moins du monde à la discussion. Vivant, depuis l'arrivée de la flotte française, dans l'inquiétude, dans de continuelles alarmes, il ne cessait d'envoyer tantôt au balcon, pour voir s'il n'y avait pas une émeute sur la place, tantôt à la porte du Conseil, pour s'assurer si les rebelles n'étaient pas en force dans l'escalier. Tout était tranquille; mais, caractère faible, soupçonneux, rien ne pouvait le rassurer : sa préoccupation, son indicible embarras, trahissaient les agitations de son âme; il semblait vouloir en finir.

Cependant les députés maltais, à l'exception du marquis Testaferrata et du docteur Torregiani, qui, ennuyés d'attendre, s'étaient retirés, demandaient énergiquement à rentrer dans le Conseil pour savoir sa décision, lorsqu'on vint annoncer au grand-maître que deux jeunes chevaliers, incapables de réprimer leur intolérable orgueil, au moment où les Maltais s'employaient volontairement et gratuitement à défendre l'Ordre, avaient été massacrés à la Cotonéra par les habitants de Burmola, placés sous leurs ordres, et qu'ils avaient eu l'imprudence de maltraiter.

A cette nouvelle, symptôme caractéristique de l'irritation populaire, Hompesch, redoutant un sort pareil pour lui et tous ses chevaliers, communique ses craintes au petit nombre des membres du Conseil restés auprès de lui, et fait inviter le consul batave, M. de Frémeaux, à se rendre au palais. Là, il le prie de se transporter à bord de *l'Orient* pour entrer en explication avec le général Bonaparte, et solliciter une suspension d'armes. Le consul s'en excuse sur son âge et ses infirmités; toutefois, il consent à écrire au général, et sa lettre (1) est portée à bord de *l'Orient* par M. de Mélan, émigré français, que, pour remplir cette mission, on décore du titre de chancelier du consulat batave.

Après le départ de cet envoyé, le grand-maître fit arborer le drapeau blanc sur les forts de Saint-Elme et de Ricasoli, et les choses restèrent en cet état jusqu'au retour de M. de Mélan, qui rapporta bientôt au grand-maître une réponse du général Berthier : « Demain, à midi, disait Berthier, le général en « chef enverra quelqu'un au palais du grand-maître « pour rédiger et signer la suspension d'armes. » Aussitôt, Hompesch donna ordre de mettre en liberté le commandeur Bosredon de Ransijat, que, la veille, il avait fait enfermer au fort Saint-Ange. Lorsque celui-ci rentra à La Valette, on vit les chevaliers qui s'étaient montrés les plus acharnés à sa perte, l ui prodiguer bassement leurs félicitations, et l'assurer qu'il était, parmi eux, la personne la mieux posée pour obtenir du général Bonaparte des conditions favorables.

Le lendemain 11 juin, à midi, le chef de brigade

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 7.

Junot, premier aide-de-camp du général Bonaparte, arriva au palais avec M. Poussielgue, secrétaire intime du général en chef, et le commandeur Dolomieu, qu'on lui avait adjoint pour sonder les intentions du grand-maître, les sympathies des habitants, et que l'on fut très-étonné de voir là (1). Reçus d'abord par le chevalier de Ligondès, chambriermajor, ces envoyés furent ensuite introduits chez le grand-maître, auprès duquel se trouvaient réunis les quatre baillis composant la congrégation d'État, avec M. Doublet, chef de la secrétaireried'État. Au moment où les envoyés de Bonaparte entrèrent, le grand-maître et les membres de la congrégation se mirent debout. Le commandeur Dolomieu baisa la main du grand-maître, et le bailli des Pennes, qui le connaissait, lui demanda par quel hasard il était avec ces messieurs? « Je suis ici, ré-« pondit Dolomieu, parce que le général Bonaparte « a cru faire, en cela, chose agréable au grand-maî-« tre; du moins, ajouta-t-il, c'est ainsi que ce géné-« ral s'est exprimé en me priant d'accompagner le « chef de brigade Junot, qui peut en rendre témoi-« gnage à Son Éminence. »

Le grand-maître s'étant assis, et, sur son invitation, les envoyés ainsi que les membres de la congrégation ayant fait de même, le bailli des Pennes mit la plume à la main, et demanda quel était le préambule à placer en tête de la suspension d'armes.

<sup>(1)</sup> Moniteur du 16 messidor an VI.

« Il n'y en a pas besoin, dit un peu cavalièrement Ju-« not; quatre lignes suffisent, et Poussielgue va les « rédiger. » M. Poussielgue prit en effet la plume, et écrivit lui-même un acte par lequel le général en chef accordait une suspension d'armes pendant vingt-quatre heures, et le grand-maître s'obligeait à envoyer des plénipotentiaires pour traiter de la capitulation (1).

Lorsque cet acte fut signé, le chef de brigade Junot demanda la permission de visiter les appartements du palais, ainsi que les galeries et la salle d'armes. Dès qu'il eut quitté la salle du Conseil, avec MM. Poussielgue et Dolomieu, qui sortirent au même instant, le grand-maître nomma pour plénipotentiaires de l'Ordre, le bailli Frisari, conformément à la demande des députés, et le commandeur Bosredon de Ransijat. Il pria aussi le chevalier Amat, ministre du roi d'Espagne, de les accompagner comme médiateur, et leur adjoignit M. Doublet, chef de la secrétaireried'État, à qui il confia le soin de défendre ses intérêts personnels. En même temps, il chargea le chevalier Miari, son secrétaire des commandements, d'écrire au commandeur Dolomieu pour l'engager à interposer ses bons offices auprès du général Bonaparte, afin d'obtenir les conditions les plus favorables à l'Ordre. Il fit ensuite appeler les jurats, et leur enjoignit de veiller à ce que le chef de brigade Junot, qui s'était plaint d'avoir été reçu hostilement

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 8.

à son entrée dans la ville, pût effectuer son retour avec sa suite sans être inquiété. « Veuillez encore, « dit-il en s'adressant aux jurats, nommer quatre « plénipotentiaires, pour stipuler au nom des Maltais « dans la capitulation qui va se conclure. »

Cet appel des jurats excita parmi le peuple une curiosité telle, que, lorsqu'ils se présentèrent au palais, un grand nombre de citoyens les suivirent jusque dans la salle du Conseil; lorsque l'on sut de quoi il s'agissait, chacun rentra chez soi. Il n'en fut pas de même des chevaliers: inquiets sur leur avenir, et s'apercevant peut-être, mais trop tard, des fautes commises, ils encombraient les appartements, pressaient le grand-maître de questions dans tous les sens, et l'empêchaient de se retirer dans son cabinet.

Cependant on fut bientôt informé que les jurats, concurremment avec les conseillers du suprême magistrat de justice, les juges, les fonctionnaires publics et les principaux citoyens convoqués ad hoc, avaient élu pour leurs plénipotentiaires le marquis don Mario Testaferrata, le docteur Benoît Schembri, le docteur Jean-Nicolas Muscat, et le docteur V. F. Bonanno en remplacement du docteur Torregiani, envoyé à Burmola pour calmer la population, qui ne voulait pas entendre parlèr de suspension d'armes. Alors une voix s'éleva du groupe qui entourait le grand-maître, pour demander que les députés nommés fussent avertis de se tenir prêts à partir avec l'envoyé du général Bonaparte. On fut d'accord sur ce point; et comme

on sentait la nécessité de calmer l'incertitude et l'effervescence populaires, l'armistice et la nomination des plénipotentiaires furent rendus publics par une proclamation du grand-maître (1).

Les plénipotentiaires des jurats et du peuple avaient mandat de stipuler : 1° la confirmation des priviléges des Maltais; 2° le libre exercice de la religion catholique, maintenue religion dominante du pays; 3° la conservation des propriétés; 4° l'exemption de tous impôts extraordinaires. Ces pouvoirs, ainsi articulés, furent insérés dans le procès-verbal de leur nomination, qui fut signé par toutes les personnes présentes. Moins soucieux, en apparence, des destinées de l'Ordre, le grand-maître et son Conseil ne donpèrent aucune instruction aux plénipotentiaires de l'Ordre; on insinua que, dans cette circonstance, il était d'une meilleure politique de s'en rapporter à la générosité du général Bonaparte.

Informé qu'aucun projet de capitulation n'avait été discuté et arrêté dans le Conseil, et qu'il n'avait été posé aucune limite aux pouvoirs des plénipotentiaires de l'Ordre, M. Doublet, dont on a vu les efforts pour faire adopter le plan de défense proposé par le chevalier Tousard, pour donner de l'énergie au grand-maître, et en définitive pour prévenir les fautes impardonnables déjà commises; M. Doublet, dont on avait méprisé les avis, parce que sa qualité de Français le rendait suspect aux opinions opposées, parvint

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 9.

à joindre le grand-maître, et le supplia de faire retirer tout le monde : « Profitez, ajouta-t-il, profitez, Mon-« seigneur, des vingt-quatre heures accordées par la « suspension d'armes pour assembler le Conseil; dé-« libérez avec lui sur les moyens de salut que permet « encore la circonstance, sur le choix mieux réfléchi « des députés; et, si ce choix est maintenu, que du « moins les plénipotentiaires emportent des instruc- « tions précises, des pouvoirs limités, ou sinon.... — « Il est trop tard, » dit Hompesch en l'interrompant, et comme s'il eût redouté de voir renaître pour lui de cruels embarras; « la chose n'est plus en mon pou- « voir; les plénipotentiaires sont déjà avertis.... »

Sur ces entrefaites, l'envoyé du général Bonaparte revint prendre congé du grand-maître avec le commandeur Bosredon de Ransijat, qui demanda que les plénipotentiaires partissent avec Junot. Hompesch y ayant consenti, on fit prendre les armes à sa garde, qui se rangea sur deux files, pour faire honneur au général français, et le préserver, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, de toute insulte de la part des Maltais mécontents. Ainsi escortés, l'envoyé du général en chef de l'armée française et les plénipotentiaires sortirent de la Cité Valette par la porte de terre, dite des Bombes, et se rendirent à la cale de Saint Julien, où ils attendirent jusqu'à onze heures du soir le canot du vaisseau l'Orient, à bord duquel ils n'arrivèrent qu'à minuit.

Pendant ce temps, le chevalier du Pin de la Guérivière, qui commandait à Marsa-Scirocco, et qui manquait de vivres depuis vingt-quatre heures, capitulait après deux sommations, et rendait, au capitaine du génie Garbé, le fort Saint-Lucien, dont il sortit avec les honneurs de la guerre.

Capitulation. — L'accueil fait aux plénipotentiaires par le général en chef Bonaparte fut gracieux : « Vous « avez bien fait d'arriver, Messieurs, dit-il en souriant; « on débarque l'artillerie ; le bombardement allait « commencer. » Et, presque aussitôt, il se mit à dicter la capitulation, qu'il intitula convention, par ménagement, ajouta-t-il, pour l'honneur chevaleresque. Cet acte (1), auquel l'un des plénipotentiaires maltais, atteint du mal de mer, ne concourut que par sa signature, et qui eut lieu sous la médiation de S. M. le roi d'Espagne, représenté par le chevalier Philippe Amat, son chargé d'affaires à Malte, donna lieu à une discussion qu'il importe de faire connaître.

A l'exception de M. Doublet, auquel on imposa silence, personne ne prit la parole sur l'article premier, concernant la cession de Malte à la République française, avec la souveraineté sur les îles, article par conséquent de la plus haute importance. Aucune protestation ne s'éleva sur cette question, ni de la part du bailli Frisari, représentant, auprès de l'Ordre, du roi de Sicile, auquel appartenait le haut domaine, ni de la part des plénipotentiaires maltais. En s'appuyant sur la déclaration du roi Alphonse et sur l'acte de

<sup>(1)</sup> Pièce justificative, nº 10.

donation de Charles-Quint, ceux-ci pouvaient légitimement contester à l'Ordre la faculté de céder la souveraineté et la propriété de leurs îles, ou tout au moins exiger que cette cession stipulât simplement pour les droits de l'Ordre, tels qu'il les tenait de Charles-Quint.

L'article 2 ne portait d'abord qu'une pension en faveur du grand-maître; mais M. Doublet ayant représenté qu'elle était modique, comparativement au revenu de la principauté dont on le dépouillait : « Eh « bien! dit Bonaparte, écrivez que la République « française emploiera son influence, au congrès de « Rastadt, pour faire obtenir au comte de Hompesch « une principauté équivalente...... Il ne le mérite « guère, pourtant, continua-t-il; il n'aime pas la « France, et ses liaisons avec la Russie sont con-« nues..... »

Le grand-maître étant inculpé, M. Doublet crut qu'il était de son devoir de le défendre; il répondit au général Bonaparte : « Le gouvernement français est « dans l'erreur relativement aux relations de l'Ordre « avec la Russie; cette erreur remonte même à 1784, « et je vous demande, général, la permission de l'ex- « pliquer.—A cette époque, M. le comte de Vergennes « ayant fait adresser, sur de pareils soupçons, des re- « proches au grand-maître Rohan, il fut reconnu, à la « suite d'explications très-détaillées, que ces accusa- « tions étaient sans fondement; l'année suivante, « en 1785, la Russie ayant envoyé un agent politique « à Malte, les craintes de M. de Vergennes se réveil-

« lèrent, et concoururent, autant que le système poli-« tique de l'Ordre, à ne faire admettre cet agent que « comme agent consulaire. L'impératrice Catherine II « en témoigna son vif déplaisir; mais l'Ordre, ne pos-« sédant rien dans ses États, se mit peu en peine de son « mécontentement. Plus tard, à l'occasion d'un por-« trait de l'impératrice envoyé au grand-maître, et « portant certains emblèmes allégoriques (1), les sus-« ceptibilités de la France se renouvelèrent. Lors du « second partage de la Pologne, on ne put se dispenser « de recourir à Catherine pour être maintenu en « jouissance des biens affectés au grand-prieuré de ce « nom, et situés dans une province échue à la Russie. « Mais, piquée contre l'Ordre de Saint-Jean, cette « princesse sit la sourde oreille, et laissa subsister le « séquestre qu'elle y avait fait apposer. Cette particu-« larité, jointe au refus d'accorder à la Russie la répa-« ration qu'elle exigeait, au sujet de la prise et de la « condamnation d'un bâtiment de construction tur-« que portant pavillon moscovite, mais dont les pa-« piers étaient irréguliers et la cargaison propriété « turque, aurait dû dissiper les soupçons du gouver-« nement français. Il n'en fut rien, cependant. La « France conserva ses préventions, et, sans prendre « en considération la fâcheuse position de l'Ordre, « cette puissance a successivement regardé comme « autant de griefs contre elle : la levée du séquestre « mis sur le grand-prieuré de Pologne, accordée par

<sup>(1)</sup> On voit encore ce portrait au palais de la Cité Valette.

« l'empereur Paul I<sup>er</sup>; la transmutation de ce prieuré « en grand-prieuré de Russie; la fondation de diverses « commanderies ; la satisfaction manifestée par le « czar d'être décoré des insignes de l'Ordre; les ri-« ches présents qu'en échange il a fait à l'Ordre ; en-« fin le traité ébauché pour la fondation de soixante-« douze commanderies en faveur de la noblesse du « rit grec de son empire, traité dont vous-même, gé-« néral, avez intercepté la première minute l'année « dernière, à Ancône. »

« — Cette dernière circonstance est vraie, répondit « Bonaparte, qui avait suivi très-attentivement les pa-« roles de M. Doublet; mais tout ce que vous venez de « dire n'empêchera pas de croire que la Russie n'ait « depuis longtemps des vues sur Malte, et c'est pour « en prévenir, à tout événement, l'exécution, que, « sur le refus fait avant-hier par le grand-maître, refus « qui n'est point du tout amical, nous avons essayé de « nous en rendre maîtres. — Je proteste de nouveau, « général, répliqua M. Doublet, qu'en ce qui touche « ses rapports avec la Russie, le grand-maître ni le « Conseil ne méritent pas le plus léger reproche, et « que, dans tout ce qui s'est fait, rien n'est contraire « ni aux principes fondamentaux de l'Ordre, ni aux « intérêts des puissances, auxquelles il doit des égards. «Le premier traité entre la Russie et l'Ordre a été im-« primé, et leur a été officiellement communiqué. Le « second allait l'être, et on le leur aurait également « communiqué. Le pape, qui en avait eu connaissance « par son nonce à Pétersbourg, l'avait déjà approuvé,

« et il est certain que son approbation n'aurait pas cu « lieu si cette négociation eût renfermé quelque chose « de préjudiciable aux puissances catholiques, amics « de l'Ordre. — Mais qui nous garantira, interrompit « brusquement Bonaparte, qu'il n'y a pas eu quelque « article secret entre Paul Ier et votre grand-maître? « — S'il y en avait eu, général, dit M. Doublet avec « un accent pénétré, j'en aurais eu connaissance, puis-« que tout le travail a passé par mes mains. » Bonaparte hésita quelques secondes. « Eh! que savez-vous, « s'écria alors le commandeur Bosredon de Ransijat, « si le grand-maître n'avait pas, sur ce que dit le gé-« néral, une correspondance particulière en alle-« mand? — Au surplus, reprit Bonaparte en saisissant « l'à-propos, que cela soit ou ne soit pas, nous y avons « pourvu. »

Cette conversation a été rapportée ici à dessein. Elle prouve que le général Bonaparte, qui savait probablement à quoi s'en tenir, et ne voulait en réalité qu'assurer ses communications, aurait consenti à user des pouvoirs dont l'avait investi le Directoire, et à maintenir l'Ordre en possession de Malte, moyennant certaines garanties. Pour arriver à ce résultat, il fallait, pendant la suspension d'armes, réparer les fautes commises, régulariser et concentrer la défense dans la Cité Valette et les forts qui l'environnent. Dans la négociation, on devait saisir le moment favorable pour démontrer au général que ce refus, si vivement reproché, résultait de la neutralité prescrite par les traités, neutralité dont l'observation était tout à la fois dans les

devoirs du grand-maître et dans l'intérêt de l'expédition d'Égypte. A peine, en effet, les Français seraientils éloignés de Malte, que les puissances rivales en viendraient faire le blocus et le siége... Malheureusement, le commandeur Bosredon de Ransijat, pénétré de l'idée que son Ordre ne pouvait plus se soutenir, se laissa dominer par sa prédilection nationale, peutêtre aussi par le ressentiment de l'injuste châtiment qu'on lui avait fait subir. D'un mot, il sit pencher contre l'Ordre la balance des destins un moment en suspens. Les autres chevaliers plénipotentiaires apportèrent dans la discussion cet esprit d'imprévoyance qui avait présidé à la défense. Les plénipotentiaires maltais ne jouèrent également qu'un rôle insignifiant; mais eux, du moins, étaient peu intéressés à la conservation d'un Ordre dont leurs concitoyens avaient tant à se plaindre. M. Doublet seul pouvait donc changer la face de la négociation; mais, tout occupé du soin de défendre les intérêts pécuniaires du grand-maître, il s'attacha uniquement à détruire les préventions de Bonaparte au sujet des relations de Hompesch avec la Russie.

L'article 3 donna lieu à de fort longs débats entre le général Bonaparte et le commandeur Bosredon de Ransijat. Ce plénipotentiaire demandait que la permission de rentrer en France, accordée à tous les chevaliers français alors à Malte, fût étendue à ceux qui se trouvaient en pays étrangers. Mais le général lui objecta que, les lois de la République les considérant comme émigrés, il ne lui était pas permis d'y déro-

ger. Le commandeur insista en alléguant que tout chevalier, quoique absent de Malte, y était toujours réputé présent, parce qu'il n'en partait que muni d'un congé formel; mais Bonaparte lui ferma la bouche en disant: « Je suis fâché que le Directoire ne pense pas « là-dessus comme vous. Il y a plus, il est instruit que « beaucoup de vos Messieurs sont allés faire campagne « dans l'armée de Condé; que plusieurs, après s'y être « battus contre nos volontaires, sont revenus à Malte « se vanter de les avoir tués sans miséricorde, même « ceux qui demandaient quartier!... D'après cela, si « je veux bien fermer les yeux sur ceux qui sont à « Malte (et je vous avoue que, quant à moi, je voudrais « qu'ils y fussent tous), je ne le puis pour ceux qui n'y « sont pas. Je ne veux pas vous tromper. Je vous dé-« clare donc de la meilleure foi du monde que, si j'ad-« hérais à votre demande, ce serait un motif pour le « gouvernement de couvrir cet article d'une parfaite « nullité, et alors il se trouverait que, pour avoir voulu « rendre service aux coupables, vous m'auriez fait « commettre une injustice envers les innocents. »

La pension mentionnée dans l'article 4 avait d'abord été fixée à 500 francs pour les chevaliers ayant moins de soixante ans. Le commandeur Bosredon de Ransijat pria le général de la porter à 1,000 francs pour les uns, et à 1,500 francs pour les autres. La discussion fut longue et animée de part et d'autre. A la fin, Bonaparte, cédant aux représentations de l'amiral Brueys, qui se trouvait présent, augmenta de 100 francs

seulement la pension des chevaliers ayant moins de soixante ans.

Les articles 5 et 6, relatifs aux propriétés de l'Ordre en pays étranger, passèrent sans difficulté, et l'on stipula par l'article 7, en faveur des Maltais, le libre exercice de la religion catholique, la conservation des propriétés et l'exemption de contributions extraordinaires. Le docteur Muscat demanda la confirmation des priviléges; mais le général lui répondit : « La Ré-« publique française n'en recomnaît plus; tous doivent « être égaux ; par conséquent il ne peut plus exister à « Malte ni corporation, ni priviléges. Cependant, ajou-« ta-t-il en s'adressant à celui qui remplissait les fonc-« tions de secrétaire, écrivez que leurs propriétés et « priviléges resteront intacts. » C'était ne prendre aucun engagement, puisque les Maltais ne possédaient plus aucun de leurs priviléges, violés et détruits par les grands-maîtres.

Le bailli Frisari, qui n'avait pas dit un mot pendant la discussion, se sentit des scrupules lorsqu'il fut question de signer, et voulut réserver, par une note, les droits de suzeraineté du roi de Naples. « Vous « pouvez, lui dit le général, faire toutes les réserves « qu'il vous plaira; mais, quant aux prétentions que « votre roi pourrait élever contre nous pour la pro- « priété de Malte, la République les aurait bientôt fait « évanouir à coups de canon. »

Lorsque le chargé d'affaires d'Espagne eut apposé sa signature comme médiateur, on offrit la plume à M. Doublet; mais il déclara n'avoir point qualité pour signer, et que, dans ce cas même, il ne signerait pas. Le général parut surpris de sa résistance; néanmoins, il n'essaya pas de la vaincre, déclara que l'on pouvait passer outre à cette signature, et congédia les plénipotentiaires. Ceux-ci arrivèrent à La Valette le 12 juin, à sept heures du matin, sur une speronara portant à proue pavillon blanc, à poupe pavillon de l'Ordre, amené avec la queue en houache, et suivie d'une embarcation ayant pavillon blanc à proue et pavillon tricolore flottant à poupe.

M. Doublet prit les devants pour prévenir le grandmaître de ce qui s'était passé, et le supplier de mourir les armes à la main en défendant les remparts de Malte, plutôt que d'adhérer à la capitulation; mais ce fut en vain qu'il dit à Hompesch:

« La capitulation n'est valable, Monseigneur, « qu'autant qu'elle serait ratisiée de votre main et par « le Conseil. — Cette ratisication, répondit le grand- « maître, qui cherchait à se débarrasser du secrétaire « en chef, cette ratisication est inutile, puisqu'elle n'est « spécisiée ni dans la convention ni dans les articles « additionnels; et d'ailleurs, je vous l'ai dit, il est trop « tard pour songer à rien de ce que vous proposez... »

Peu d'instants après, la capitulation fut publiée au son du tambour, en même temps qu'une proclamation qui enjoignait aux Maltais de reconnaître la République française pour souveraine. Les habitants de la Cité Valette ne témoignèrent ni joie ni tristesse, ils restèrent impassibles; mais il n'en fut pas de même à la Cotonera et à Burmola, où il fallut

envoyer l'évêque pour calmer l'effervescence du peuple et renvoyer les campagnards chez eux. Dans l'intervalle, l'escadre entrait dans le port, et les troupes françaises prenaient possession des forts, sur lesquels le drapeau tricolore remplaça l'étendard de la Religion, tombé sans gloire, hélas! et pour ne plus se relever.

Le général Bonaparte avait été satisfait de la conduite de l'évêque, et il sentit que son influence pourrait lui être utile. Le 13 juin, il lui adressa une lettre de remerciements (1), à laquelle le prélat s'empressa de faire réponse (2); et le soir, celui que de nouveaux lauriers attendaient sur les bords du Nil, celui de qui un grand poëte a dit:

Qu'il foudroya le monde avant d'avoir un nom,

Bonaparte, entra en vainqueur dans ces formidables remparts de La Valette, où il fut accueilli par les autorités civiles et par une population immense. Il s'était fait précéder par une demibrigade qui déjà était en possession de la ville. Le grand-maître avait envoyé plusieurs voitures au Môle, et la sienne entre autres, attelée de six chevaux. Mais le général refusa de s'en servir, et, escorté de son état-major, il se rendit à pied, d'abord à la Maison de Ville, où il ordonna aux jurats de continuer leurs fonctions jusqu'à nouvel ordre, et

<sup>(1)</sup> Pièce justificative, nº 11.

<sup>(2)</sup> Pièce justificative, nº 12

ensuite à l'hôtel d'un baron maltais, M. Parisi, chez lequel il établit son quartier-général.

Le conquérant de l'Italie se dispensa de rendre visite au prince dont il venait de briser le trône, mais le malheureux Ferdinand Hompesch, passant par tous les degrés de l'humiliation, se crut forcé à une démarche sans utilité, sans convenance. Le 15 juin, il voulut être admis auprès du jeune général, et désira paraître devant lui accompagné de tous les chevaliers, qui, en grande partie, déférèrent à sa prière. Ce fut avec la consternation peinte sur le front et le regret de leur imprévoyance au fond de l'âme qu'ils suivirent leur chef, pâle, défiguré. L'entrevue fut courte, embarrassée. Après quelques paroles banales échangées, le grand-maître, qui ne joua pas là le rôle de Porus devant Alexandre, prit congé de Bonaparte. Il commençait déjà à redescendre l'escalier, lorsqu'on le rappela, mais ce fut pour recevoir l'invitation de quitter Malte le plus promptement possible... Successeurs des La Valette, des d'Aubusson, qu'étiez-vous devenus!...

Départ du grand-maître et de ses chevaliers.—Dans la nuit du 17 au 18 juin, le grand-maître, portant le manteau de pointe, sortit du palais, entouré de ses gardes, et alla s'embarquer à bord d'un bâtiment marchand, après avoir écrit à Bonaparte une lettre (1), dont plus tard il désavoua les termes. Il mit à la voile sous l'escorte d'une frégate française, em-

<sup>(1)</sup> Pièce justificative, nº 13.

portant avec lui un morceau de la vraie croix apporté de la Terre-Sainte, le bras de Saint-Jean, donné par Bajazet à d'Aubusson, et une image de la vierge de Philerme.

Voici quel fut le sort des chevaliers, dont quatre avaient péri victimes de la fureur des Maltais, comme soupçonnés de trahison; seize suivirent le grandmaître, ainsi que deux Maltais, un chapelain conventuel et un émigré français, M. de Mélan; vingt-un obtinrent du général en chef de rester à Malte, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités; neuf furent employés à Malte par le gouvernement français; quarante-quatre s'attachèrent à la fortune des armes françaises, espérant perdre ainsi la fatale qualité d'émigrés, et suivirent en Egypte le général Bonaparte, qui, touché de leur malheur et de leur dénuement, leur avait fait proposer de continuer leur carrière militaire sous les drapeaux de la République; soixante-quatorze obtinrent des passe-ports pour se rendre à Ancône, d'où ils furent tranférés à Perpignan, et retenus en surveillance jusqu'au 18 brumaire; cinq furent embarqués pour être transportés en France sur la frégate la Sensible, qui fut capturée par les Anglais; enfin, cent cinquante chevaliers italiens, espagnols, portugais, bavarois, allemands et français, rentrèrent dans leur pays ou se dispersèrent en Italie et ailleurs.

Telle fut la fin d'un Ordre qui eut 749 ans d'existence, dont 268 de domination sur Malte, et qui s'était jadis rendu doublement célèbre par ses exploits guerriers et ses vertus hospitalières. Mais qu'il était loin le temps où ces moines-guerriers volaient au combat la croix blanche cousue sur leurs manteaux! Aujour-d'hui, corrompu par la paix, par les richesses, cet Ordre dégénéré abandonne Malte sans coup férir, en y laissant ses titres, ses archives, ses armes, ses tro-phées. Ce ne fut pas ainsi que les hospitaliers quittè-rent autrefois les remparts encore fumants de Jérusalem, d'Acre et de Césarée; ce ne fut pas ainsi, surtout, que L'lle-Adam, arrachant des pleurs d'admiration à Soliman, suivi de toute une population fidèle à son malheur, et précédé d'une immortelle renommée, s'éloigna de Rhodes, pour recevoir partout des hommes les honneurs dus à une si glorieuse infortune!

Afin de se laver des reproches que souleva dans toute l'Europe leur conduite, aussi imprévoyante, politiquement parlant, que nulle sous le point de vue militaire, les chevaliers accusèrent les Maltais de trahison; et ceux-ci, pour se justifier, rejetèrent l'accusation sur les chevaliers. On a généralement conclu, de ces récriminations, que Malte avait été vendue et livrée. La conclusion est juste, avec cette différence, que ni la nation maltaise, ni le corps des chevaliers, n'ont pris part à la trame qui a expulsé l'Ordre de Malte et fait tomber cette île au pouvoir d'une armée française.

Il y a de la témérité, de la présomption peut-être, à combattre une opinion sanctionnée par le temps, et accréditée par des hommes dont le nom fait autorité dans le monde politique et littéraire; mais cette opinion, nous ne craignons pas de le dire hautement, s'est établie sur les assertions, sur les écrits de personnes intéressées à dénaturer la vérité, et, pour s'épargner la peine de vérifier les faits, on les a tenus pour exacts.

Cependant, si l'on compare notre relation à celle des écrivains nos devanciers dans l'étude de cette matière, si l'on examine cette foule de détails qui nous appartiennent, et qui font pénétrer pour ainsi dire jusqu'aux entrailles de la catastrophe de l'Ordre de Saint-Jean, on trouvera vraisemblablement quelque différence à notre avantage. Le hasard qui, en nous conduisant sur les lieux, nous a mis à portée de faire des recherches approfondies sur l'un des épisodes les plus intéressants de notre histoire contemporaine, explique cette différence. Nous avons parcouru tous les ouvrages qui ont parlé de cet événement, de nombreux manuscrits ont été mis à notre disposition, nous avons consulté les hommes de l'époque, et apporté nous-même dans nos études le sang-froid, la probité d'une conscience désintéressée dans la question. Si, dans cette loyale recherche de la vérité, nous ne l'avons point encore rencontrée, nous croyons tout au moins nous en être approché de plus près que ceux qui nous ont devancé. Au surplus, pour mettre le lecteur à même de prononcer entre ceux qui soutiennent que la trahison est partie de Malte, c'est-àdire appartient en propre, soit aux chevaliers, soit aux habitants, et nous qui assirmons le contraire, nous

allons reproduire tout ce qui a été dit par nos adversaires à l'appui de leur opinion, et faire suivre chacun de ces passages de quelques mots de réfutation. Les citations suivantes sont extraites de l'ouvrage de M. de Villeneuve (1), qui a résumé, au profit du système que nous combattons, tout ce qui a été écrit avant lui.

« A l'abri du système de neutralité suivi par Rohan, « le Directoire, convoitant la possession de Malte, et « n'osant pas s'en emparer à force ouverte, avait « peuplé Malte d'une foule d'agents secrets chargés « d'organiser les moyens de réussir par la perfi-« die (2). »

Le Directoire est tombé si bas dans l'opinion publique, qu'il peut bien être permis de lui attribuer des actes de perfidie, sans crainte de le calomnier; mais la réponse adressée en son nom, le 3 juillet 1797, par le ministre des relations extérieures, Charles de La Croix, au général Bonaparte, qui, par sa lettre du 26 mai, laissait entrevoir l'idée de s'emparer de Malte, prouve que sous Rohan, mort le 13 juillet, le Directoire ne convoitait point cette île. Ce ministre, on se le rappelle, engage au contraire Bonaparte à favoriser les vues de l'Espagne. Il est donc inexact de dire qu'à cette époque le gouvernement directorial eût peuplé Malte d'agents secrets; erreur d'autant plus saillante, que le gouvernement de Malte exerçait alors, comme

<sup>(1)</sup> Monuments des grands-maîtres.

<sup>(2)</sup> Monuments des grands-maîtres, 4º liv., pag. 262.

on l'a vu, à la requête des puissances coalisées contre la France, les plus grandes rigueurs contre tout ce qui était Français (1).

Ce qui est vrai, c'est que le général Bonaparte, méditant le projet de son expédition en Égypte, et pénétré de l'importance auxiliaire de Malte par l'interceptation du traité de l'Ordre avec la Russie, résolut de s'en emparer, et qu'il dévoila sa résolution au Directoire alors seulement qu'il eut conduit les choses au point de le mettre dans l'impossibilité de reculer.

Ce qu'il faut dire encore, c'est que le Directoire, loin de soupçonner l'importance de Malte, autorisa le général Bonaparte à s'en saisir bien moins pour prévenir l'Angleterre et la Russie, dont il ignorait les projets, que pour l'enlever à l'Autriche, dont les prétentions étaient de fraîche date, et qui, par conséquent, n'avait pu réunir les moyens de succès que les deux autres puissances s'étaient déjà ménagés (2).

On ne saurait nier que le général Bonaparte n'eût des intelligences à Malte, puisqu'il en est lui-même convenu; puisque le ministre des affaires étrangères le chargea d'y faire parvenir des lettres afin de préparer l'opinion; et que, d'ailleurs, sous le prétexte d'inspecter les Échelles du Levant, il envoya le secrétaire de légation Poussielgue pour mettre la

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 3e liv., fo 48; — 2e liv., fo 287.

<sup>(2)</sup> Correspondance de Napoléon, 3º liv., p. 221 à 224.

dernière main à son projet; mais tout cela eut lieu dans les mois de septembre et de novembre 1797, par conséquent sous le magister de Hompesch, et non sous celui de Rohan (1).

« L'établissement à Malte d'un agent consulaire « français forma pour les mécontents un point cen-« tral d'autant plus dangereux qu'il était moins en « évidence (2). »

Cela pourrait être vrai si cet agent eût été Français; mais précisément c'était un Maltais, M. Caruson, qui remplissait les fonctions de chancelier auprès du chevalier de Seytres-Caumont, dernier ministre de France à Malte; le gouvernement français conféra au chancelier le titre de simple agent consulaire pour les affaires commerciales, lorsque, par représailles du refus fait à Paris de recevoir un ministre de l'Ordre, Rohan ne voulut point admettre un ministre de France en remplacement de M. de Caunont, qui s'était démis à la nouvelle de la mort de Louis XVI.

Or, comment supposer que le Directoire ait consié à un agent aussi subalterne, à un agent de race étrangère, lié par ses antécédents à un membre de l'Ordre, par conséquent fort suspect à l'endroit de la discrétion et du dévouement, la délicate mission de faire de sa chancellerie le point central des mécontents?

Veut-on que ce soient les mécontents qui, de leur

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 7° liv., p. 330, 344, 345, 346; — 3° liv., p. 224, 287.

<sup>(2)</sup> Monuments des grands-maîtres, 4º liv., p. 265

propre mouvement, aient choisi sa maison pour point central? Mais qu'on les fasse membres de l'Ordre ou Maltais, les mêmes motifs, envisagés dans un sens inverse, devaient aussi les engager à ne pas le mettre dans le secret de leurs doléances et de leurs vœux.

Il est encore moins probable que le sieur Caruson se soit lui-même créé un pareil rôle sous les yeux d'un gouvernement dont il était le sujet, et qui pouvait à chaque instant lui demander compte de sa conduite.

On dira peut-être que le fait semble prouvé par la lettre que lui écrivit le général Bonaparte en envoyant Poussielgue à Malte: mais qu'on lise cette lettre (1); elle ne dit rien, sinon d'aider cet envoyé de ses connaissances et de ses lumières dans tout ce qui concerne sa mission, et de le faire reconnaître par le gouvernement de Malte. Or, la mission ostensible, avouée, de M. Poussielgue est de recueillir des observations propres à faciliter au gouvernement les changements et modifications nécessaires dans nos relations commerciales; de prendre des renseignements qui permettent d'établir de la manière la plus sûre la correspondance et les communications régulières entre le continent de la République française et ses îles de l'Adriatique. Assurément, c'était en dire beaucoup pour un agent exercé en matière politique; mais à moins que Poussielgue n'ait dévoilé à Caruson le sens caché de cette lettre, il est à peu près certain

<sup>(1)</sup> Correspondance de Nopoléon, 7º liv., p. 343, 344.

que celui-ci n'y a vu que ce qu'elle disait en apparence. Une preuve, d'ailleurs, que Poussielgue ne
s'est point ouvert à Caruson, c'est que, dans toutes
les lettres qu'il lui a adressées, Brueys a toujours employé un sens énigmatique, et constamment excité
son zèle par l'espoir des récompenses. Et, certes, ce
n'est pas ainsi que l'on écrit à un agent qui a le secret
de son gouvernement. Ce qui démontre encore qu'il ne
fut mêlé, pour ainsi dire, que matériellement à toute
cette affaire, c'est qu'après la capitulation du général
Vaubois, Caruson vint en France, où il resta sans
emploi. Or, l'on sait que Napoléon n'oubliait pas ainsi
ceux qui l'avaient servi utilement.

Le rôle que l'on fait jouer à Caruson est donc une invention de ceux qui ont perdu l'Ordre, invention que les écrivains ses défenseurs ont exploitée tour à tour. Mais la vérité est que cet agent s'est renfermé dans l'exercice de la partie des attributions consulaires concernant la protection accordée aux navires de commerce, ou les besoins des bâtiments de guerre qui relâchaient à Malte, et qu'il n'a pris aucune part aux affaires politiques jusqu'au moment où, chargé par le général Bonaparte de demander l'entrée des ports pour la flotte, il se rendit à bord de l'Orient pour y porter la réponse du grand-maître.

« Persévérant dans ses principes de corruption , le « gouvernement directorial obtenait journellement de « nouveaux partisans au milieu des Maltais, même « parmi les membres de l'Ordre; et on allait jusqu'à « se faire inscrire chez l'agent connu du Directoire, « comme sollicitant un changement de gouverne-« ment (1). »

Il fallait bien que, dans leur système justificatif, les mêmes écrivains appelassent la corruption à leur secours. Loin de nous la pensée de nous faire le Don Quichotte du Directoire; mais cette persévérance dont on lui fait honneur ici suppose toujours que l'idée de s'emparer de Malte remonterait à une époque reculée, et nous avons déjà prouvé que huit mois seulement s'étaient écoulés entre la conception du projet et sa mise à exécution. Sans doute la Révolution française avait ses approbateurs parmi les membres de l'Ordre, nous avons été les premiers à le reconnaître; sans doute la France, mais non pas sa révolution, qu'ils ne comprenaient pas, avait de nombreux partisans parmi les Maltais; mais serait-ce dans un si court espace de temps que les uns et les autres seraient allés se faire inscrire chez l'agent avoué du Directoire, comme sollicitant un changement de gouvernement, et cela sous les yeux du gouvernenent dont ils dépendaient, et qui, depuis la Révolution française, exerçait une sévère inquisition sur la conduite, les démarches et les opinions des individus? Mais si vous voulez que l'on vous croie, osez donc nommer cet agent.

Nous avons déjà démontré que M. Caruson ne pouvait avoir et n'avait en effet aucune instruction pour se permettre un acte politique quelconque; pas-

<sup>(1)</sup> Monuments des grands-maitres, 4e liv., p. 278, 279.

sons en revue les autres noms historiques à tort ou à raison compromis dans cette affaire.

Il y avait à Paris plusieurs Maltais qui, depuis 1792, engageaient le gouvernement français à prévenir les autres puissances dans leurs vues sur Malte; et l'un d'eux, dans des Mémoires publiés sous le Directoire, a dit avoir fait un voyage à Malte pour connaître la véritable situation du gouvernement, les dispositions des habitants, les intrigues des différentes factions, ajoutant avec vanterie qu'il y avait fait de nombreux prosélytes; mais il avoue aussi que le gouvernement français ne tenait aucun compte de leurs sollicitations; et puis son voyage eut lieu sous le magistère de Rohan, c'est-à-dire à une époque où il est prouvé que le Directoire ne songeait nullement à s'emparer de Malte (1).

<sup>(1)</sup> Afin de rendre plus intelligible tout ce qui est dit ici et dans le cours de cet ouvrage sur les Mémoires publiés à Paris par un Maltais, nous croyons devoir donner à ce sujet les explications suivantes : Trois Mémoires, réunis en un seul volume, furent publiés à Paris en l'an VI (2 août 1798), quelques jours après la prise de Malte par les Français. Le titre de cet opuscule était : Considérations sur les causes qui ont donné à la République française la possession de l'île de Malte, et qui, en lui assurant la prépondérance sur la Méditerranée, et des avantages immenses pour son commerce, ont anéanti les projets combinés depuis longtemps par les puissances jalouses de ses prospérités et rivales de sa gloire, par Charles Zammit, né Maltais et citoyen français. Le premier Mémoire, renfermant les considérations, est suivi des deux autres Mémoires, dont l'un présente un plan de débarquement à Malte et d'attaque de vive force; l'autre un plan d'occupation par un coup de main ou par la trahison. Ces deux derniers Mémoires, jetés négligemment dans les cartons des ministères, furent avidement recherchés et fournis à Bonaparte, lorsque celui-ci eut à régler, à combiner ses suturs projets à l'égard de Malte. Après la conquête, l'auteur livra

Le commandeur Dolomieu n'a pas été épargné, et le silence qu'il a gardé pendant sa vie a été considéré par ces esprits systématiques, qui jugent sans consulter les antécédents de l'accusé, comme un aveu tacite des faits reprochés. Ils n'ont pas réfléchi qu'il y a des accusations auxquelles un honnête homme, qui se respecte, qui a le sentiment de sa dignité, ne doit répondre que par le silence du mépris. Au reste, le célèbre Cuvier a vengé la mémoire du commandeur Dolomieu (1), et les apologistes de l'Ordre eux-mêmes (2) n'ont pu s'empêcher de reconnaître qu'il avait été faussement accusé, et que, sur le vaisseau l'Orient, où l'on s'était réuni pour traiter de la capitulation de Malte, il tint une conduite sans reproche, se montra chevalier, fort attaché à son Ordre, et chercha à lui être utile ainsi qu'à ses anciens frères d'armes (3).

à la publicité ces deux derniers Mémoires, qu'il sit précéder de considérations politiques dictées par les circonstances.

- (1) Biographie Universelle, vol. II, p. 495.
- (2) Monuments des grands-maîtres, 4e liv., p. 303, 304.
- (3) A ces hauts témoignages nous ajouterons le langage que tint Dolomieu lui-même, le lendemain de l'entrée des Français à Malte, à M. Doublet, chef de la secrétairerie d'état de l'Ordre, lequel s'étonnait de sa coopération à une entreprise qui avait eu pour objet la destruction de l'Ordre dont il était membre : « Je vous jure, dit Dolomieu, que j'ai ignoré qu'il fût ques- « tion d'attaquer Malte jusqu'au moment où Bonaparte en a donné l'ordre, « après le refus du grand-maître de laisser entrer la flotte pour faire de l'eau. « Vous avez dû en voir la preuve dans ma lettre à Ransijat; il m'a dit vous « l'avoir lue après qu'il l'a eu communiquée au grand-maître. J'ai vu, il « est vrai, que vous nous disiez d'être tranquilles, et que la flotte n'attaque- « rait pas Malte; mais vous me permettrez de ne voir la qu'une chose : vous « vous êtes trompé, ou vous avez voulu nous tromper. J'espère que « vous ne dites pas cela sérieusement. Pardonnez-moi, je le dis comme je

Ainsi, ce n'est ni dans Caruson, ni dans le Maltais voyageur, ni dans le commandeur Dolomieu, qu'il faut chercher cet agent du Directoire. Quel était-il donc? Bonaparte lui-même l'a nommé, et son secrétaire Bourienne va nous le confirmer.

« Les intelligences pratiquées d'Europe, dit l'ex-« secrétaire de Napoléon, pendant et après les né-« gociations de Campo-Formio, n'avaient pas réussi « au point de nous faire ouvrir tout de suite les portes « de cette île célèbre. Bonaparte témoigna beaucoup

« le pense. — En ce cas, vous êtes dans l'erreur; et comme j'ai beaucoup « plus d'estime pour vous que vous n'en paraissez avoir pour moi, je ne veux « pas vous y laisser. Jugez-moi, voici comment je me suis vu entraîné « sans y penser dans cette expédition : J'étais un jour chez Berthollet avec « Monge; celui-ci me dit qu'il s'était décidé à suivre Bonaparte en Égypte. Il « m'engagea à y aller aussi pour partager la gloire des découvertes qu'on y « ferait sous le rapport des sciences et des monuments antiques. J'y consen-« tis; mais ayant ensuite our parler d'un Mémoire imprimé par lequel on in-« vitait le Directoire à s'emparer de Malte, je n'hésistai pas à déclarer « que, pour peu qu'il sût question de Malte ou de l'Ordre dans cette expédi-« tion, l'honneur me désendait d'y prendre part. On m'assura que je pouvais « être tranquille, qu'il s'agissait uniquement de l'Égypte, et que, si le hasard « ou le besoin nous obligeait à toucher Malte, nous n'y aborderions qu'en « amis. Je crus sincèrement à cette promesse, connaissant la loyauté de celui « qui me la faisait. Cependant je ne serai pas épargné; mais comme c'est une « chose impossible à empêcher, il faut savoir prendre son parti, laisser crier « les énergumènes, et attendre sa justification du temps et de la vérité. Il y « a longtemps que je me suis décidé à me rendre utile à mon pays, ne pou-« vant plus l'être à mon Ordre depuis sa suppression en France. La crainte « de la calomnie ne m'arrêtera pas. La vérité peut être obscurcie par les pas-« sions; mais le temps et la constance à se bien conduire dissipent tous les « nuages, elle reparaît plus pure qu'auparavant, et l'honneur triomphe avec « elle de la malignité et de la sottise. »

Nous croyons d'autant plus à la sincérité de ce langage, qu'il concourt à appuyer une opinion émise par nous, savoir, que l'expédition, tout en cherchant à établir à Malte un point de communication, ne menaçait pas directement l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

« d'humeur contre les personnes envoyées d'Europe « pour préparer les voies... M. Poussielgue avait fait « tout ce qu'il avait pu dans cette tentative de séduc-« tion, mais le succès ne fut pas complet (1).

Ce passage des Mémoires de M. Bourienne est précieux: il prouve, d'abord, que les intelligences pratiquées ne remontent qu'au traité de Campo-Formio, époque précisément la même où, selon nous, le Directoire autorisa le général Bonaparte à s'emparer de Malte; il confirme en suite que l'établissement consulaire de Caruson ne formait pas le point central des mécontents, et que celui-ci n'était nullement dans le secret, puisque l'on cherchait, par des personnes envoyées d'Europe, à préparer les voies; enfin on y voit que cet agent connu du Directoire n'était autre que le secrétaire de légation Poussielgue; mais il n'est pas vrai que les personnes aspirant à un changement de gouvernement se soient fait inscrire chez lui, puisqu'il ne réussit pas dans la tentative de séduction qu'on lui prête, ce dont Bonaparte témoigna beaucoup d'humeur.

Nous disons la tentative de séduction qu'on lui prête, car il est fort douteux que le général Bonaparte ait nettement proposé à M. Poussielgue une semblable mission; et, quand cela serait, il est probable que celui-ci l'aurait refusée. Il a bien pu être chargé d'étudier le terrain, de chercher à découvrir les dispositions des divers partis qui s'étaient formés parmi les membres de l'Ordre et les Maltais; mais rien au-

<sup>(1)</sup> Mémoires de Bourienne, vol. 11, p. 63.

delà; car s'il avait voulu aller jusqu'à une tentative de séduction, il n'aurait pu le faire sans éveiller l'attention du gouvernement de Malte, et s'attirer des désagréments capables de compromettre son caractère officiel.

Du reste, l'humeur du général Bonaparte peut s'expliquer, sans l'attribuer à une tentative de séduction manquée, par le rapport de Poussielgue, trop consciencieux, trop attaché au général, pour lui cacher la vérité. Son rapport dut être ainsi conçu: - Les chevaliers partisans de la révolution française, persuadés que l'Ordre ne peut plus se soutenir, désirent voir Malte arriver de préférence aux mains de la France, mais ils ne consentiront jamais à livrer cette place par une trahison. Les Maltais habitant la campagne sont dévoués à l'Ordre, et les citadins, bien que désirant, en général, se soustraire à un gouvernement tyrannique, sont divisés en autant de factions qu'il y a de puissances convoitant la possession de leur île, et ne feront par conséquent aucun mouvement dans le sens désiré.—Certes, le compte-rendu de M. Poussielgue étant présenté en ces termes à Bonaparte, il y en avait assez pour faire redouter à celuici plus de difficultés dans la conquête qu'il ne l'avait imaginé, et exciter toute sa mauvaise humeur. Voilà ce qui est raisonnable et vrai; ce qui l'est encore, c'est que quatorze membres de l'Ordre voulurent coopérer, par des dons patriotiques, à la descente en Angleterre (1); mais jamais ni chevaliers ni Maltais

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 14.

ne sont allés se faire inscrire chez un agent quelconque comme sollicitant un changement de gouvernement.

« Lors de l'apparition de l'amiral Brueys devant « Malte, on remarqua de fréquents rapprochements « entre plusieurs Maltais et des Français débarqués « du vaisseau qu'il fit entrer dans le port sous pré-« texte d'avarie (1). »

L'amiral Brueys se présenta devant Malte avec l'ordre de s'en emparer par un coup de main. Il s'attendait à un mouvement insurrectionnel, dont il espérait profiter; mais malgré les rapprochements dont on parle, le mouvement n'eut pas lieu, et il dut renoncer à l'entreprise; d'où il résulte que ces rapprochements, dont on fait un si grand bruit, sont des imaginations enfantées par l'esprit de système; ou, s'ils ont existé, qu'ils n'eurent pour objet, de la part des Maltais, que de satisfaire une simple curiosité.

« Ceux qui trempaient dans le complot n'atten-« daient que l'occasion pour lui imprimer un nouveau « degré d'énergie, et, dès l'apparition de la première « division de l'escadre, ils ne négligèrent rien, surtout « auprès des membres de l'Ordre connus pour avoir « déjà penché, avant ces excès, pour une révolution « dont l'aurore avait séduit quelques âmes généreuses, « mais ardentes et irréfléchies (2). »

Il faut n'avoir absolument aucune idée de l'orgueil

<sup>(1)</sup> Monuments des grands-maîtres, 4e liv., p. 280, 281.

<sup>(2)</sup> Monuments des grands-maîtres, 4e liv., p. 284, 285.

qu'affectaient les membres de l'Ordre envers les Maltais, et de l'état de sujétion auquel ceux-ci étaient réduits, pour leur prêter seulement la pensée d'insinuations dont il ne pouvait leur revenir que des persécutions; mais confesser franchement ses erreurs à l'histoire, est un noble effort de l'esprit humain, dont n'étaient pas capables les dignitaires de l'Ordre. Ils ont perdu Malte par leur imprévoyance, par leur entêtement, et leur unique ressource, une fois décidés à la dénégation de leurs fautes, a été d'accuser les chevaliers qui ne partageaient pas leurs opinions politiques, et les Maltais, pour surcroît de garantie.

« Le commandeur Bosredon de Ransijat, qui, sous « le grand-maître Rohan, avait fait naître de graves « sujets de mécontentement, et que de fortes pertes « au jeu entraînaient dans une sorte d'abîme, donna, « par sa défection, un exemple qui produisit le plus « fâcheux effet sur des esprits déjà portés à la ré-« volte (1).

Si l'on réfléchit aux opinions professées par plusieurs chevaliers, et particulièrement par le commandeur Bosredon de Ransijat, fervent adepte de la Révolution française, peut-être doit-on reconnaître, au contraire, que sa démarche fut dictée par un sentiment de convenance et de délicatesse; et quant aux résultats dont on parle, il est probable que le commandeur ne les regardait pas comme fâcheux, puisqu'ils devaient hâter la solution des difficultés pré-

<sup>(1)</sup> Monuments des grands-maîtres, 4º liv., p. 286, 287.

sentes, de la manière la moins désavorable, à son sens, et pour l'Ordre et pour les habitants de Malte (1).

Ceux qui ne partageaient pas ses opinions ont dit que sa démarche fut le signal de la défection; et l'on conçoit que, dans les premiers temps, les assertions d'hommes intéressés dans la question et appartenant aux premières familles d'Europe l'aient emporté sur des témoignages plus modérés, plus véridiques, de simples citoyens. Mais aujourd'hui les passions sont calmées; la lettre du commandeur pourrait être interprétée d'après son sens naturel, et aussitôt, pour justifier les intentions qu'on lui prête, on attaque la conduite et presque la probité de son auteur. A cela, il n'y a qu'une seule réponse à faire : c'est que, les sinances de l'Ordre se trouvant dans un état complet de délabrement, le commandeur Bosredon de Ransijat fut le seul jugé capable de les rétablir; qu'il fut chargé de la direction du trésor jusqu'au moment de la chute de l'Ordre, et que l'on ne confie pas une pareille charge à un homme qui a fait naître de graves sujets de mécontentement, et surtout qui se laisse entraîner par le jeu dans une sorte d'abîme.

<sup>(1)</sup> Nous avons déjà dit que les plus clairvoyants parmi les chevaliers français regardaient la position désormais comme insoutenable pour leur Ordre, et appelaient de tous leurs vœux les événements qui devaient favoriser la cession de Malte à la France. C'est en ce sens, c'est sous ce point de vue moral, qu'il faut juger toute la conduite de M. Bosredon de Ransijat. Chacun peut, suivant ses opinions, envisager comme il l'entend les actes du commandeur, mais ses convictions, mais sa probité doivent enfin sortir intactes de ce procès qui, depuis près d'un demi-siècle, tient en suspens les jugements contemporains.

Après avoir défendu son caractère, nous conviendrons volontiers que le consentement du commandeur Bosredon de Ransijat à faire partie des plénipotentiaires nommés pour traiter avec Bonaparte, que son attitude pendant la négociation, et sa nomination aux fonctions de président de la Commission de gouvernement créée par le conquérant, sont autant de faits donnant à penser que ce membre de l'Ordre ne fut pas étranger aux intelligences, d'ailleurs boiteuses, que l'on s'était ménagées à Malte. Mais rien n'empêche que ces affinités, tout comme ses intentions, n'aient été pures. M. de Bosredon avait, au sujet de Malte et sur les destinées de son Ordre, des idées saines et bien arrêtées. C'est ce plan qu'il suivit avec fermeté, et voilà sa faute irrémissible aux yeux de ceux qui n'en purent concevoir, ou du moins exécuter aucun!

« En partant pour se rendre à bord de l'Orient et « y porter la réponse du grand-maître, l'agent con-« sulaire Caruson reçut une lettre signée de quatre « mille individus qui promettaient de se joindre à ses « troupes et de massacrer tous les chevaliers au pre-« mier signal (1).»

Un fait reconnu par ceux même qui attribuent l'événement de 1798 à la trahison, c'est que les habitants de la campagne étaient dévoués à l'Ordre. Ce n'est donc pas dans cette classe qu'il faut chercher les signataires de cette lettre, mais seulement parmi

<sup>(1)</sup> Monuments des grands-maîtres, 4e liv., p. 289.

les citadins. Or, la population des quatre cités Valette, Victorieuse, La Sangle et Burmola, était alors de 24,000 âmes. Otez-en la moitié pour les femmes, reste 12,000. Retranchez de ces 12,000, les enfants, les artisans, les ouvriers, les gens des ports, tout ce qui ne savait pas écrire, enfin, et qui formait l'immense majorité de la population; retranchez encore les partisans de la Russie, de l'Angleterre, de l'Autriche, de l'Espagne et de Naples, qui n'auraient pas donné leurs signatures pour livrer Malte à la France; retranchez de plus ceux qui, parmi les partisans de la France, pouvaient être arrêtés par la crainte de se compromettre, et jugez s'il est possible que 4,000 individus aient signé la lettre dont on parle, une lettre où l'on promettait de se joindre aux troupes de Bonaparte, et de massacrer tous les chevaliers! Que les personnes, avides de justifications pour elles-mêmes, s'accrochent à cette absurdité, on le conçoit encore; mais qu'on la répète, qu'on l'écrive sans preuve, sans s'être même assuré de la possibilité du fait, c'est manquer à sa mission d'historien. Pour nous, naguère encore témoin de l'indignation éprouvée par les Maltais de tous les partis, lorsqu'on leur parle de cette lettre, nous n'hésitons pas à croire qu'elle n'a jamais existé. Nous le croyons d'autant plus fermement, qu'un acte si incisif est démenti par le caratère du Maltais, toujours si craintif sous le gouvernement qui le régit, et susceptible de quelque énergie alors seulement qu'on le froisse dans ses habitudes religieuses. Encore une dernière preuve :

en ce moment même où les Maltais poursuivent le redressement de certains griefs qu'ils imputent à leur gouvernement actuel, le comité formé à cet effet n'a pu, dans toute la population de l'île, réunir plus de cinq à six cents signatures sur la pétition qu'il a adressée au roi en son Conseil!...

« La faction, s'agitant de plus en plus, cherchait à « persuader aux Maltais, indignés de l'agression des « Français, qu'ils allaient être trahis par plusieurs de « leurs chefs; on leur présentait comme dérisoire « d'opposer aux jeunes et entreprenants généraux de « l'armée d'Italie de vieux baillis qui n'avaient pres- « que jamais servi que sur mer. Ces insinuations per- « fides germaient d'autant plus, que le chargé d'af- « faires d'Espagne, influencé sans doute par le Direc- « toire, prescrivait en même temps aux chevaliers « espagnols, au nom de Sa Majesté Catholique, de ne « point prendre parti dans cette lutte; scission étran- « ge, qui acheva de porter le trouble dans les es- « prits (1). »

Le soupçon de trahison, qui se propagea, en effet, parmi les Maltais de la campagne dévoués à l'Ordre et disposés à se battre, ne fut suggéré par aucune faction. Il naquit naturellement des dispositions maladroites, et en cela fort louches, des personnes chargées des approvisionnements, et, en général, de l'incurie qui présidait à la défense de la place. Quant à l'incapacité des vieux baillis, le fait n'avait pas be-

<sup>(1)</sup> Monuments des grands-maîtres, 4e liv., p. 291.

soin d'être insinué, il était saillant, et le résultat n'a que trop démontré s'il n'y avait pas, en effet, dérision de leur part, à vouloir lutter avec les jeunes et entreprenants généraux de l'armée d'Italie.

En ce qui touche l'Espagne, il est très-vraisemblable que, contrainte de céder ses prétentions sur Malte pour laisser le champ libre à la France, elle ait prescrit à son chargé d'affaires de se conduire de manière à concilier ce qu'elle devait à son alliée avec les obligations des chevaliers espagnols, ses sujets envers leur Ordre. Ce double devoir ne pouvait s'exercer que par une médiation, et l'on a vu le chargé d'affaires intervenir dans la négociation. A la vérité, cette intervention fut purement passive, et valut au chevalier d'Amati une très-chaude recommandation de Bonaparte (1); mais rien dans tout cela ne prouve qu'il ait été prescrit aux chevaliers espagnols de ne pas prendre part à la lutte. C'est qu'on ne dit pas tout. L'accusation portée contre les chevaliers de cette nation est motivée par la sage conduite que tint l'un d'eux, le commandeur de Vargas, lors de la convocation du Conseil, auquel Hompesch soumit la lettre du général Bonaparte, faisant demander l'entrée du port. Ceux qui ne veulent point expliquer par sa véritable cause, l'incapacité, les événements sous lesquels a succombé l'Ordre de Saint-Jean, se sont bien gardés de parler de la noble attitude, des paroles pleines de sens du vieillard espagnol; mais ils s'en sont emparés, les ont torturées

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 5° liv., p. 172.

pour faire croire à une scission qui n'a pas existé, au moins dans cette circonstance.

« Vers minuit, à la lueur des flambeaux, une dépu-« tation, composée du tribunal de la Rote et de plu-« sieurs notables maltais, réputés les chess du com-« plot, se rend au palais magistral. Hompesch lui ac-« corde sur-le-champ audience. On lui enjoint, plutôt « qu'on ne le prie, de demander une suspension d'ar-« mes et de consentir à capituler, au lieu d'exposer « Malte à un bombardement d'autant plus dangereux, « qu'il serait le signal d'un affreux massacre. Les mo-« tifs allégués sont qu'une trahison est palpable; que « les ordres et le plan de défense ne s'exécutent point; « que les vivres, les munitions, les rapports, sont in-« terceptés; que le massacre de plusieurs chevaliers, « et celui des Grecs notamment, prouvent que le peu-« ple a déjà contracté un caractère de férocité redou-« table; qu'il est à craindre, et que l'on doit même « supposer que le parti français finira par porter ce « même peuple à un soulèvement universel; que, dès « lors, on ne peut plus répondre du sang qui sera « versé (1). »

Au milieu des événements amenés par leurs fautes : multipliées, le grand-maître et les membres du Conseil laissaient échapper les rênes du gouvernement. L'anarchie, marchant à la suite d'un pouvoir incapable, se montrait sous des couleurs effrayantes. Dans cet état de choses, l'Ordre se manquant à lui-

<sup>(1)</sup> Monuments des grands-maîtres, 4º liv., p. 299.

mème, il était du devoir des magistrats maltais d'intervenir, afin de prévenir de plus grands malheurs. Pour accomplir ce devoir, les jurats usèrent d'un droit qui leur était accordé par le Code municipal, et appelèrent à délibérer avec eux les membres des diverses Cours judiciaires et les notables parmi les citoyens de La Valette. La délibération eut pour résultat, qu'on se le rappelle, de ne point séparer l'Ordre de la nation, et de rédiger une supplique au grandmaître en son Conseil, pour le prier de demander une suspension d'armes au général Bonaparte, en le sommant de déclarer à qui des chevaliers ou des Maltais il faisait la guerre.

Certes, si l'assemblée eût été composée de chefs de complot, comme on le prétend, elle n'eût point agi avec cette déférence envers un souverain dont la perte eût été jurée. Profitant des circonstances graves où l'on se trouvait, elle eût séparé sa cause de celle de ce souverain pour le renverser. Il n'en fut pas ainsi. Au lieu de savoir gré aux Maltais d'avoir pris l'initiative, au lieu de profiter de leur bonne volonté, de leurs sages avis, avec lesquels on pouvait encore sauver la patrie, on a cru plus simple de donner à leur démarche l'apparence d'une sédition.

Avant de se rendre au palais, la députation sit prévenir Hompesch. L'un des ministres du grand-maître considéré comme souverain de l'île de Malte, l'auditeur, chargé de cette mission, s'en acquitta mal. Ne recevant pas de réponse, et chaque instant d'incertitude ou d'inaction pouvant avoir des consé-

quences funestes, les députés se rendirent au palais, et demandèrent à être admis. Pouvait-on refuser de les entendre? Comment et pourquoi? On affirme qu'ils enjoignirent au grand-maître de demander une suspension d'armes et de consentir à une capitulation. Rien de semblable n'a eu lieu. « Avez-vous des forces « suffisantes pour résister à l'ennemi? Dans ce cas, « la nation est prête à se sacrifier pour conserver « son prince et la domination de l'Ordre; mais si la « résistance est reconnue impossible, il n'y a d'autre « parti à prendre que de tenter un arrangement. » Tel fut leur langage plein de respect, et surtout de raison.

Sans doute, pour justifier leur démarche, les députés ont dû dire que si le bombardement avait lieu, un soulèvement et un massacre étaient à craindre de la part du peuple, qui se croyait trahi; tout cela était vrai; mais ils n'ont point dit que ces malheurs seraient dus aux instigations du parti français, encore moins que le peuple avait contracté un caractère de férocité redoutable. Eh! ne savaient—ils pas que le parti français se bornait à faire des vœux, sans oser rien entreprendre, et que les excès auxquels le peuple s'était livré provenaient de ses diverses impressions à la vue des fausses mesures de défense prises tout autour de lui?

Du reste, si les ordres n'étaient pas exécutés, si les vivres, les munitions, les rapports étaient interceptés, à qui la faute? Or, c'est cette faute que l'on ne veut pas avouer. Ce que l'on se garde bien de dire encore, ce sont les paroles dures, injurieuses qu'eurent à entendre les députés après avoir achevé la lecture de leur supplique; c'est l'irrésolution, le manque de gravité du Conseil après leur sortie. Ces débats tumultueux, la menace de la potence (1), en réponse à des paroles si mesurées et dans un pareil moment, éclairent à eux seuls la situation; mais les apologistes à tout prix ne sont pas jaloux de fournir de semblables lumières.

« Ces prétendus députés auraient dû ajouter que ces « faits, malheureusement si vrais, étaient leur propre « ouvrage (2). »

Cette députation était formée d'un jurat faisant partie de l'administration municipale, d'un magistrat préposé à la justice, de l'un des membres les plus distingués du barreau, et d'un suppléant à la Cour criminelle. Elle fut nommée par le corps des jurats, assemblé en vertu du droit qu'il tenait de la loi, et auquel s'étaient adjoints les principaux membres de la magistrature, ainsi que les citoyens les plus notables; enfin, cette députation choisit, pour l'introduire auprès du grand-maître, l'un de ses ministres. Ce simple exposé suffit pour démontrer que personne, là, ne fut l'artisan d'une défection calculée. On y voit, au contraire, de bons citoyens mus par l'amour de la patrie, et exerçant, au nom de la loi et avec conviction, un devoir commandé par les circonstances.

<sup>(1)</sup> Au dire du vice-chancelier, bailli Caravaglio, tous les députés étaient dignes de la potence. Quarante-huit heures après, l'Ordre avait cessé d'exister!

<sup>(2)</sup> Monuments des grands-maîtres, 4º liv., p. 300.

« Hompesch refuse (1). »

Le grand-maître ne refusa point. Il dit aux députés que leur demande serait prise en considération, et les invita à se retirer pour qu'il en fût délibéré.

«La masse des habitants réfugiés cherche à se pro-« curer par force les clefs des portes (2). »

Eh quoi! les habitants résugiés, c'est-à-dire ceux de la campagne, dont le dévouement à l'Ordre, bien que soupçonné par Hompesch, est un fait reconnu? Si l'on disait les citadins, peut-être le doute serait-il permis; mais les paysans! ce sont eux précisément qui accusaient les chevaliers, dont ils soupçonnaient la trahison, de vouloir livrer les cless des portes aux Francais.

« La députation écrit au général en chef, offrant de « lui livrer la Cité Valette au premier signal qu'il en « donnera (3). »

Pendant la nuit, dans une ville dont toutes les issues sont gardées, comment aurait-elle fait parvenir sa lettre à bord du vaisseau *l'Orient?* 

« Une seconde députation, plus ardente encore, « plus nombreuse, et composée d'habitants influents, « revient au palais déclarer que, si l'on n'a pas égard « à sa demande, elle va traiter d'elle-même avec Bo-« naparte (4). »

Il n'y a point eu de seconde députation. Seulement,

<sup>(1)</sup> Monuments des grands-maîtres, 4e liv, p. 300.

<sup>(2)</sup> Monuments des grands-maîtres, 4º liv., p. 300.

<sup>(3)</sup> Monuments des grands-maîtres, 4e liv., p. 300.

<sup>(4)</sup> Monuments des grands-maîtres, 4e liv., p. 300.

deux des députés, Bonanno et Guido, qui étaient restés au palais, demandèrent à rentrer au Conseil pour savoir ce qui avait été décidé; mais ils ne déclarèrent point que, si l'on n'avait pas égard à leur demande, ils traiteraient d'eux-mêmes avec Bonaparte. Une pareille déclaration eût été contre le vœu de l'assemblée dont ils étaient les délégués, et qui ne voulait pas séparer la nation de l'Ordre. En agissant ainsi, ils se constituaient en état de rébellion ouverte, et autorisaient l'Ordre, dont ils dépendaient encore, à sévir contre eux. Il aurait donc fallu être dépourvu de jugement pour s'y exposer.

« Le grand-maître, attéré, cède, et une députation « spéciale, composée du bailli de Saousa, des cheva-« liers Miari et Monferret, du baron Daurel, Maltais, « de M. Frémeaux, consul de Hollande, et de M. Pous-« sielgue, consul de Raguse, se rend sur-le-champ au-« près du chef de l'armée française, qui fait répondre « qu'il enverra des personnes chargées de communi-« quer ses instructions (1). »

Ce ne sont point les sollicitations des députés qui entraînèrent la détermination de Hompesch: il céda en apprenant le meurtre de deux chevaliers à la Cotonera, parce qu'il redoutait un pareil traitement, de la part des habitants, pour lui et tous ses chevaliers. Du reste, aucune députation ne sut envoyée au général Bonaparte. Il y a là erreur matérielle. Le grand-maître lui sit écrire par le consul batave, et sa

<sup>(1)</sup> Monuments des grands-maitres, 4º liv., p. 301.

lettre sut portée par M. de Mélan, émigré français.

« Une infâme intrigue, quelques traîtres, et l'im-« péritie du chef suffirent pour anéantir en quelques « heures un Ordre qui comptait sept siècles d'exis-« tence (1). »

S'il y a eu des traîtres, est-ce parmi les membres de l'Ordre qu'il faut les chercher? Non certainement, car Napoléon a dit à Sainte-Hélène: « Les chevaliers « ne firent rien de honteux. » Et d'ailleurs, il résulte des faits que ce fut précisément aux membres de l'Ordre soupçonnés d'avoir adopté les maximes de la Révolution française, que l'on dut le seul plan de défense de quelque valeur, et l'on a vu leur insistance pour qu'il fût adopté.

Napoléon n'a rien dit des Maltais. Faut-il conclure de ce silence que les traîtres étaient parmi eux? Non, sans doute; car les faits prouvent encore que les citadins, tout en désirant un changement de gouvernement, restèrent paisibles spectateurs des événements, et que les campagnards, dévoués à l'Ordre, se montrèrent résolus à le défendre.

Bourienne affirme que les intelligences pratiquées à Malte n'eurent aucun succès, et il n'est guère possible de révoquer en doute une assertion qui est confirmée, quant aux chevaliers, par Napoléon à Sainte-Hélène, et qui s'accorde, en ce qui touche les Maltais, avec leurs opinions si divisées, avec leur caractère soumis et craintif. Or, si l'on admet cette assertion

<sup>(1)</sup> Monuments des grands-maîtres, 4º liv., p. 309.

pour constante, si l'on absout les chevaliers et les Maltais du soupçon de trahison, à qui attribuer la prise de Malte, la chute, sans coup férir, de ces invincibles remparts? Est-ce donc uniquement à la décadence de l'Ordre, à l'effet d'une surprise, à la renommée déjà imposante du vainqueur de l'Italie?

Cependant Napoléon a ajouté, en parlant des chevaliers : « Mais ils furent livrés. Le succès de la prise « de Malte était assuré avant de quitter Toulon. Il vaut « mieux prendre une île par des intrigues qu'en ré-« pandant du sang. » Cette assertion, qui est d'un grand poids, semble donner gain de cause à ceux qui croient à la trahison; mais le prisonnier de Sainte-Hélène affirme aussi que les chevaliers ne firent rien de honteux. Comment donc concilier les deux assertions? Ne serait-il pas possible de trouver le mot de l'énigme dans les négociations du général Bonaparte avec l'Autriche; et l'Istrie ainsi que la Dalmatie n'auraient-elles pas été le prix d'une stipulation secrète à Campo-Formio, la cession de Malte? Cette supposition, qui jusqu'ici n'a été hasardée par personne, est hardie peut-être, mais non dénuée de probabilités. Ce n'est donc pas un fait avéré, mais une opinion vraisemblable que nous émettons ici, opinion dont chacun, suivant ses idées, pourra apprécier la valeur après avoir lu les raisonnements qui suivent.

Il est constant que l'idée de s'emparer de Malte ne vint pas du Directoire. Elle fut conçue par le général Bonaparte qui, interceptant le traité de l'Ordre avec la Russie au moment où il méditait son expédition d'Egypte, comprit qu'il n'y avait pas un moment à perdre pour se saisir, par force ou par négociation, d'une île regardée par lui comme indispensable au succès de son entreprise (1).

On traitait alors de la paix avec l'Autriche, et le général Bonaparte était seul chargé des négociations. L'Autriche, comme nous l'avons dit, caressant depuis longues années l'idée de devenir puissance maritime, ambitionnait non-seulement l'Istrie et la Dalmatie, mais encore Raguse et Venise (2). Ces provinces étaient ou allaient être occupées par l'armée française. Deux négociateurs qui ont des concessions à se faire réciproquement sont bientôt d'accord; le 18 avril 1797, les préliminaires sont signés à Léoben, et l'Autriche se met en possession de l'Istrie, de la Dalmatie et de Raguse (3), sans que le général Bonaparte s'y oppose. Comment, d'un côté, tant de précipitation de la part de la prudente Autriche; de l'autre, tant de condescendance dans un homme comme Bonaparte? C'est qu'il avait été secrètement convenu, sans doute, que dans le traité définitif ces provinces seraient abandonnées à l'Autriche avec Venise, à condition que, le grand-maître Rohan étant mort, cette puissance agirait efficacement pour faire placer le barrétone sur la tête du bailli de Hompesch, dont elle disposait à son gré, et l'obligerait à livrer Malte.

<sup>(1)</sup> Moniteur du 26 frimaire an VIII (17 décembre 1799).

<sup>(2)</sup> Correspondance de Napoléon, 3e liv., p. 222.

<sup>(3)</sup> Correspondance de Napoléon, 3º liv., p. 222.

Il semble que le grand-maître Rohan aurait eu quelque connaissance de cet accord; ces mots : « Je suis le dernier grand-maître, du moins, d'un Ordre illustre et indépendant », prononcés sur son lit de mort, le donnent assez à entendre. Quoi qu'il en soit, reprenons un à un les faits qui semblent confirmer notre sentiment.

A la première ouverture qui lui est faite au sujet de Malte par le général en chef de l'armée d'Italie, le Directoire oppose un projet en faveur du prince de la Paix (1). Bonaparte ne se hâte pas de répondre, et, sans se préoccuper des injonctions d'un gouvernement dont il ne fait aucun cas, il poursuit ses préparatifs, au point de lui imposer la nécessité de l'entreprise méditée.

Plus tard, le Directoire donne son approbation, mais c'est uniquement, d'après les dépêches du ministre des relations extérieures, pour ravir Malte à l'Autriche qui guette cette proie, et qui, dans son vif désir de prendre rang parmi les puissances maritimes, a trahi ses secrets desseins en s'attachant, lors des préliminaires de Léoben, à la partie de l'Italie qui avoisine la mer, et surtout en s'emparant de la Dalmatie et de Raguse, dont il n'avait pas été parlé (2). Dans les vues de Bonaparte, au contraire, la France doit se saisir de Malte pour l'enlever à l'Angleterre et à la Russie, qui en convoitent la pos-

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 3º liv., p. 48.

<sup>(2)</sup> Correspondance de Napoléon, 3º liv., p. 222.

session; pour l'Autriche, il n'en dit pas un mot: M. de Talleyrand n'était pas encore dans le secret.

Le 17 octobre, le traité de Campo-Formio est signé, Bonaparte se rend à Rastadt, et ses projets sur Malte y sont bientôt connus. Les ministres des puissances amies de l'Ordre en sont informés, et Hompesch en reçoit avis. Quelle est alors la conduite de celui-ci?

D'abord il se montre peu convaincu du danger, et applique tous ses soins à calmer les inquiétudes; à ceux qui conseillent des mesures de défense, il répond qu'on s'en rapporte à lui, à sa prévoyance.

Brueys vient avec des forces imposantes raviver toutes les craintes, et met le grand-maître dans la nécessité absolue de pourvoir à la défense : que fait encore Hompesch? Il en charge la Congrégation de guerre, et, sous prétexte que sa responsabilité est couverte par les délibérations de ce Conseil, il repousse obstinément toutes les représentations sur la folie du plan adopté. Pour ne point accepter le nouveau plan de défense qu'on lui propose, et qui seul peut sauver son Ordre, il allègue la crainte d'une révolte de la part des habitants de la campagne, dont le dévouement ne peut être mis en doute.

Au moment même du danger, il feint une parfaite sécurité, et, malgré l'agitation qui trahit son anxiété, il persiste à vouloir détourner l'attention générale en affirmant que l'expédition n'est point dirigée contre Malte, et se laisse surprendre sans avoir fait aucun préparatif pour mettre à exécution le plan de défense adopté. La confusion, le dés-

ordre, l'anarchie, sont les résultats calculés de cette inertie; lorsqu'il peut entrer encore en négociation, il n'en saisit pas l'opportunité; ensin, au lieu de réparer les fautes commises, lorsque les Maltais lui en offrent encore les moyens, au lieu de tenter la fortune l'épée à la main et de mourir honorablement sur la brèche, pensée toute simple que la circonstance aurait fait surgir dans l'âme du moindre soldat, il demeure dans son fauteuil, délibère et capitule. Cependant Hompesch n'est ni un sot ni un lâche, il en a fourni des preuves; mais c'est un homme qui fléchit sous une injonction puissante. Dans toutes ses actions, depuis le débarquement des troupes françaises, percent l'impatience et le désir d'arriver au dénouement du drame dans lequel il remplit un si triste rôle, et au moment de ce dénouement, quelle unique pensée l'occupe? son intérêt personnel. Si l'argent, en effet, peut compenser la perte de l'honneur, Hompesch dut être satissait; le traité auquel il attacha son nom lui fit une assez belle part.

La prise de Malte en 1798 a donc été vraisemblablement le résultat d'une convention secrète entre Bonaparte et l'Autriche, convention dont Hompesch a osé se faire l'exécuteur. La vraisemblance acquiert le caractère de la certitude si, comme l'affirme le juge Bonavita dans ses dissertations inédites, le colonel Junot, envoyé par Bonaparte pour conclure l'armistice demandé par le grand-maître, déclara que l'abolition de l'Ordre avait été convenue avec l'Autriche, et qu'en conséquence la cession de l'île à la République française devait être le préliminaire de tout le traité. Le dédain qu'affecte le général Bonaparte à l'égard du grand-maître vient encore à l'appui de la supposition. Si donc on tient à ce qu'il y ait eu trahison, peut-être l'expression est-elle applicable à ce rôle malheureux dont le grand-maître s'était chargé; mais. à l'exception de M. de Ransijat, qui, en raison de ses prédilections nationales et politiques, en raison même de sa déclaration si nettement articulée au moment de l'arrivée de ses compatriotes, peut être soupçonné d'avoir été initié aux secrets desseins de la France, personne autre, parmi les membres de l'Ordre ni parmi les Maltais, ne coopéra d'une manière significative au succès de Bonaparte (1).

Napoléon a dit : «Les biens que possédait l'Ordre « provenaient de donations faites pour être em- « ployées contre les infidèles. Si l'Ordre, qui pou- « vait entretenir huit à dix vaisseaux avec une dou- « zaine de frégates ou corvettes, eût, conformément « à l'intention des donataires, employé ses ressources « à faire la guerre aux Barbaresques et à protéger les « côtes de la chrétienté contre leurs pirates, il eût « mieux mérité à Malte de la chrétienté, que dans « les guerres de Syrie et des Croisades; car il est « hors de doute que les Barbaresques auraient cessé « leurs pirateries, et se seraient contentés des

<sup>(1)</sup> C'est aussi l'opinion du duc de Raguse, dont le témoignage historique a d'autant plus de poids, qu'il figura activement dans la prise de Malte en 1798. Voyez les Pièces justificatives, n° 15.

« gains du commerce et de la culture du pays (1).

La répression de la piraterie des Barbaresques et la protection des côtes de la chrétienté étaient, en effet, les deux buts que devaient se proposer les chevaliers après leur expulsion de Rhodes et leur établissement à Malte. S'ils s'en étaient tenus là, en s'imposant une stricte neutralité à l'égard des puissances chrétiennes, il est probable que l'Ordre existerait encore; malheureusement, au milieu des différentes circonstances qui l'entraînaient insensiblement à sa perte, il ne s'est trouvé aucun grand-maître doué d'assez de génie ou de force pour couper le mal dans sa racine, et donner une nouvelle vie à ce corps usé.

On a dit que la prise de possession de l'île de Malte par Bonaparte fut une faute (2); sans doute c'en est une, si l'on considère qu'elle a eu pour résultat de faire tomberaux mains d'une grande puissance le poste le plus important, peut-être, dans la Méditerranée, et qui jusque là avait été neutre; mais l'occupation de cette île en 1798 ne fut pas une faute. Cette conquête était alors une precaution essentielle à l'expédition d'Egypte. Le résultat eût probablement été le même, si, traitant avec le grand-maître, Bonaparte s'était borné à mettre garnison à Malte, car l'Angleterre et la Russie seraient bientôt venues en demander l'expulsion, et, à coup sûr, elles n'auraient pas eu pour l'Ordre, coupable de la violation de sa neutralité,

<sup>(1)</sup> Mémoires de Napoléon, par le général Gourgaud, vol. II, p. 195.

<sup>(2)</sup> Montgaillard, Histoire de France, vol. V, p. 119.

plus de respect que la France. D'ailleurs, ce que l'on appelle aujourd'hui une faute, pouvait devenir un avantage incalculable pour la France, sans le résultat de la bataille navale d'Aboukir, et si le général Vaubois avait pu conserver Malte jusqu'au traité d'Amiens. Il a tenu à très-peu de chose, on le sait, que la défaite d'Aboukir se changeât pour nous en une victoire, et peu s'en est fallu que Malte ne soit pas tombée entre les mains de l'Angleterre. Le premier événement est connu; le second l'est moins, et lorsqu'il en sera temps nous prouverons que notre sortie de Malte est due à un concours de circonstances auxquelles pouvaient remédier ceux à qui le soin de sa conservation avait été confié; il est juste de dire aussi, qu'en se saisissant de La Valette, poste dont dépendait cette conservation, le Directoire n'avait prévu aucune des conséquences de la conquête, et qu'il avait négligé le principal moyen de parer aux éventualités de la nouvelle situation. C'est à Malte seulement qu'on ouvrit les yeux, mais il n'était plus temps.

## CHAPITRE XIII.

## DOMINATION FRANÇAISE.

Ire EPOQUE.

Depuis la conquête jusqu'au départ du général Bonaparte.

Prise de possession. — Le premier soin du général Bonaparte fut de préparer les Maltais à la nouvelle domination à laquelle ils allaient être soumis. A cet effet, une proclamation leur fit connaître que les Français, soutiens des droits de l'humanité et vengeurs des peuples opprimés, leur apportaient la liberté, et leur promettaient respect aux propriétés, maintien de la religion et observation de l'égalité. De son côté, l'évêque publia une pastorale pour les inviter à être tranquilles, et à vivre en bonne harmonie avec les Français.

Prestation de serment. — Les fonctionnaires publics et les membres du clergé furent ensuite convoqués pour prêter serment de sidélité à la République française.

Mais ce qui ne souffrait aucun retard, c'était de pourvoir aux besoins de l'armée, appelée à d'autres destinées; l'ordonnateur Sucy, qui en fut chargé, fit organiser le service des hôpitaux et des subsistances, réunir les bestiaux abandonnés par les paysans, et compléter l'approvisionnement des fourrages. Pour rétablir la confiance parmi les habitants, on leur paya toutes leurs fournitures (1).

En même temps, le général Caffarelli Dufalga sit inventorier quinze à dix-huit cents pièces de canon et quarante mille susils, avec les munitions qui se trouvaient dans l'arsenal. De son côté, l'amiral Brueys prit possession de deux vaisseaux de soixante-quatre, d'une frégate, de trois galères, de deux demi-galères et de quelques galiotes. Il sit armer et joignit à l'escadre trois de ces bâtiments, dont les équipages furent formés de matelots maltais enrôlés volontairement (2).

Celui qui venait de proclamer la liberté à Malte ne pouvait y laisser gémir dans les fers les esclaves faits par les chevaliers. Un aide-de-camp fut chargé de visiter le bagne, où il trouva six cents forçats siciliens et autant de Turcs ou de Barbaresques, nombre qui, augmenté de ceux employés auprès des membres de l'Ordre et des habitants, s'éleva à deux

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 5º liv., fo 154.

<sup>(2)</sup> Correspondance de Napoléon, 5º liv., fo 169.

mille. Les uns et les autres furent embarqués sur les vaisseaux de l'escadre, savoir : les premiers, qui avaient expié leurs délits par une peine depuis long-temps expirée, pour y faire le service de matelots; et les seconds, pour être renvoyés, soit de Malte, soit d'Alexandrie, dans leurs pays respectifs, sous la condition que les souverains de ces pays rendraient la liberté aux Maltais qu'ils pouvaient avoir en leur puissance (1); mais tous ceux que l'Ordre retenait dans les fers n'étaient pas au bagne, et le prêtre Antoine Manarino, ce chef de la conjuration de 1775, fut tiré du cachot, où il expiait, depuis vingt-trois ans, le tort de n'avoir pas réussi dans une entreprise qui avait pour but de soustraire ses concitoyens à l'oppression.

C'était avoir porté un coup sensible à la Russie et à l'Angleterre, que de s'être emparé d'un portqu'elles convoitaient depuis longtemps. On ne s'en tint pas là. Usant des droits de la guerre, le scellé fut mis sur les effets et marchandises appartenant non-seulement aux Russes et aux Anglais, mais encore aux Portugais, qui faisaient, avec eux, cause commune contre la France (2).

Organisation de l'administration. — Cependant le calme succédait à l'anarchie. Les habitants de la campagne étaient rentrés dans leurs foyers, avec la per-

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 5º liv., fºs 144, 159, 196; et Souvenirs d'un Sexagénaire. vol. IV, chap. IV, fº 144, et chap. 5, fº 162.

<sup>(2)</sup> Arrêté du général Bonaparte, du 25 prairial an VI (13 juin 1798).

suasion qu'ils avaient été trahis par les chevaliers français, et le ressentiment de quelques désordres commis par les troupes au moment de l'envahissement. Les citadins, en voyant la sévère discipline observée par ces troupes depuis la cessation des hostilités, la prompte punition de ceux qui y manquaient, les manières affectueuses des officiers et leurs actes d'obligeance, supportaient patiemment les logements militaires, commentaient, selon leur intelligence, les idées de liberté et d'égalité qu'on leur prêchait, et, comme il est dans la nature de l'esprit humain, espéraient un meilleur avenir sous l'administration à laquelle ils allaient être soumis. Le général français ne leur fit pas attendre longtemps cette nouvelle organisation, et voici de quelle manière il y procéda.

L'administration des deux îles fut soumise au contrôle exclusif du général de division chargé du commandement militaire. Aucun règlement, aucun acte ne pouvait être publié et exécuté s'il n'était revêtu de son visa. Les nominations aux emplois civils devaient être approuvées par lui, et la police territoriale et maritime fut mise tout entière sous sa dépendance. Il avait donc entre les mains l'autorité suprême (1).

Pouvoirs législatif et exécutif. — Le pouvoir législatif fut confié à une commission dite de gouverne-

<sup>(1)</sup> Arrêtés du général Bonaparte, des 25 et 30 prairial an VI (13 et 18 juin 1798).

ment, composée de neuf membres, d'un secrétaire et d'un trésorier (1). Cette commission, dont la présidence était exercée pendant six mois et à tour de rôle par chaque membre, se divisait en Conseil et Bureau.

Le Bureau, formé, y compris le président, de trois membres désignés tous les six mois par le Conseil, devait être en activité permanente.

Le Conseil ne se réunissait qu'une fois par décade, pour prendre connaissance des opérations du Bureau et délibérer; mais ses délibérations n'étaient exécutoires qu'après avoir été approuvées par le général de division, et devaient être prises avec le concours du commissaire français, dont il sera parlé ci-après.

Les attributions de la commission se composaient de la fixation et de la perception des contributions directes et indirectes, de l'organisation civile, judiciaire et administrative, de l'approvisionnement de l'île, de l'administration de la santé publique, de l'administration de l'instruction publique et de son régime. Elle exerçait aussi une haute direction sur les finances, et nommait à tous les emplois civils.

Ensin, ses membres jouissaient d'un traitement annuel de 4,000 fr., et elle pouvait disposer de 12 à 15,000 fr. pour ses frais de bureau et de logement.

Auprès de la commission de gouvernement fut placé un commissaire français, chargé de l'exécu-

<sup>(1)</sup> Arrêtés du général Bonaparte, des 25 et 30 prairial an VI (13 et 18 juin 1798).

tion de ses actes, quels qu'ils fussent. Ces actes ne pouvaient avoir force de loi et être adoptés, que sur la demande du commissaire, lequel devait faire son rapport, et insérer les conclusions de ce rapport dans sa demande.

De plus, ce fonctionnaire, qui jouissait d'un traitement annuel de 6,000 fr., était autorisé à régler les cas non prévus, en rendant compte de ses décisions au général en chef Bonaparte (1). En fait, il avait donc le pouvoir exécutif, et contre-balançait, par ses attributions illimitées, l'autorité suprême militaire.

En ce qui touche l'administration municipale, il fut arrêté que les cités et les cantons des deux îles seraient divisés en cantons de trois mille âmes, et chaque canton doté d'un corps municipal de cinq membres, ainsi que d'une justice de paix (2).

L'organisation administrative n'avait rien, jusque là, qui fût de nature à heurter les susceptibilités des habitants; mais le général français eut la main moins heureuse dans les arrêtés concernant le culte et le clergé des deux îles de Malte et du Goze (3).

Si l'on songe, en effet, que les Maltais venaient d'être brusquement arrachés à la domination d'un Ordre religieux, qui l'exerçait depuis près de trois

<sup>(1)</sup> Arrêtés du général Bonaparte, des 25 et 30 prairial au VI (13 et 18 juin 1798).

<sup>(2)</sup> Arrêté du général Bonaparte, du 25 prairial an VI (13 juin 1798).

<sup>(3)</sup> Arrêtés du général Bonaparte, des 28, 29 et 30 prairial an VI (16, 17 et 18 juin 1798).

siècles; si l'on se rappelle tout ce qui a été dit du caractère et du fanatisme des habitants, on concevra aisément qu'une réforme ecclésiastique devait présenter de grands dangers. L'évêque les fit ressortir avec beaucoup de raison; mais, forcé d'accorder quelque chose aux idées qui régnaient alors en France, et dominé par la nécessité de se créer des ressources pour assurer la conservation de sa conquête, le général Bonaparte ne tint aucun compte des représentations, et ordonna:

- 1° Qu'à l'exception de l'évêque, tous les prêtres, religieux et religieuses, qui n'étaient pas natifs des îles de Malte et du Goze, seraient tenus de les évacuer dans les dix jours, et que toutes les cures et bénéfices qui viendraient à vaquer seraient exclusivement donnés aux naturels;
- 2° Que l'on ne pourrait faire des vœux religieux avant l'âge de trente ans, et de nouveaux prêtres avant que tous ceux existants fussent employés;
- 3° Que tout séculier qui ne serait pas au moins sousdiacre ne pourrait porter ni le collet ni la soutane;
- 4° Que les contrevenants aux dispositions ci-dessus seraient punis de six mois de prison;
- 5° Qu'il ne pourrait y avoir à Malte plus d'un couvent du même Ordre; que les maisons où ceux du même Ordre devraient se réunir seraient désignées par la commission du gouvernement, de concert avec l'évêque; et que les biens qui deviendraient inutiles à la subsistance de ces couvents seraient employés à soulager les pauvres;

- 6° Que toutes les fondations particulières, tous les couvents d'Ordre séculier, toutes les corporations de pénitents, toutes les collégiales, seraient supprimés, et que la cathédrale seule aurait vingt chanoines, dont quinze de résidence à La Valette et cinq à la Cité Vieille;
- 7° Que l'évêque n'exercerait qu'une justice de police sur les ecclésiastiques, et que ses procédures relatives au mariage seraient du ressort de la justice civile et criminelle;
- 8° Qu'enfin l'évêque et les ecclésiastiques ne pourraient recevoir aucun argent pour l'administration des sacrements.

A ces dispositions il fut ajouté que les prêtres latins ne pourraient officier dans les églises grecques, et que les juifs qui voudraient établir une synagogue seraient protégés. Parmi les atteintes portées aux idées religieuses des Maltais, l'une des plus sensibles dut être cette dernière clause, relative à la protection accordée aux Israélites.

Force publique (1). — La sûreté de la garnison exigeait que les habitants fussent désarmés, et le désarment fut ordonné; mais ils étaient en même temps intéressés au maintien de l'ordre public : pour les y faire concourir, le général Bonaparte prescrivit la formation, dans chacun des deux cantons urbains, d'un bataillon de garde nationale de la force

<sup>(1)</sup> Arrêté du général Bonaparte, du 28 prairial an VI (16 juin 1798).

de neuf cents hommes, pris parmi les marchands et les habitants les plus riches, pour être employés aux gardes et patrouilles de police, mais jamais à la garde des forts.

L'institution des chasseurs volontaires fut maintenue, mais réorganisée avec des hommes sur les services desquels on pouvait compter, et placés sous le commandement d'officiers animés de patriotisme.

Il fut pourvu à la défense des côtes de l'île par la formation de quatre compagnies de canonniers; dans chacune devaient entrer un officier et un sous-officier français. De plus, il fut ordonné de rétablir les signaux de la pointe du Goze à la Cité Valette.

Dans la vue de témoigner de la confiance aux Maltais, la commission de gouvernement fut chargée de désigner, parmi les familles les plus riches, trente jeunes gens de quinze à trente ans, qui, armés et équipés à leurs frais, devaient former une compagnie de volontaires employés, auprès du général de division, comme interprètes et gardes d'honneur.

Pour éloigner de Malte les hommes qui avaient servi l'Ordre, et dont les dispositions pouvaient ne pas être favorables à la France, il fut décidé que les vieux soldats, incapables de service actif, formeraient quatre compagnies de vétérans, dont deux seraient envoyées à Corfou pour y tenir garnison dans le fort.

Il fut en outre permis à tout individu de former, à ses frais, une compagnie de cent chasseurs; mais dès que ces compagnies seraient formées, elles devaient aller rejoindre l'armée en Égypte.

Enfin, à l'exception des hommes compris dans les corps sus-énoncés, il fut défendu à tout habitant de porter des armes, sans avoir obtenu du général de division un permis, qui ne devait être accordé qu'à ceux dont le patriotisme était connu.

Marine (1). — Malte pouvant être un puissant auxiliaire pour la formation et le complément des équipages des bâtiments de guerre français, le général Bonaparte prescrivit l'établissement des classes pour les matelots, et ordonna que, si les hommes de bonne volonté ne suffisaient pas aux besoins, on prît de préférence les jeunes gens de quinze à vingt-cinq ans, puis ceux de vingt-cinq à trente-cinq, et enfin les hommes de trente-cinq à quarante-cinq.

Voulant aussi ouvrir une carrière aux classes aisées, il ordonna que six jeunes gens de neuf à quatorze ans, choisis dans les premières familles du pays, seraient envoyés en France pour être placés dans la marine comme aspirants, s'y instruire, et parvenir à tous les grades.

Enfin, la police des ports fut mise dans les attributions du général de division, chargé, en cette qualité, de faire les réglements concernant l'entrée et la sortie des bâtiments.

Justice (2) et Finances (3). — Dans le premier mo-

<sup>(1)</sup> Arrêtés du général Bonaparte, des 28 et 30 prairial an VI (16 et 18 juin 1798).

<sup>(2)</sup> Arrêté du général Bonaparte, du 25 prairial an VI (13 juin 1798).

<sup>(3)</sup> Arrêtés du général Bonaparte, des 25 et 30 prairial an VI (13 et 18 juin 1798).

ment de l'occupation, la justice dut être administrée et rendue comme par le passé; mais il fut établi que les tribunaux civils et criminels seraient réorganisés, en se rapprochant le plus possible du système français.

L'administration des finances fut divisée en deux branches, dont l'une comprenait les domaines nationaux, et l'autre les impôts directs et indirects.

Domaines nationaux. — Une commission fut chargée d'inventorier les biens, meubles et immeubles qui avaient appartenu au grand-maître et aux différentes langues de l'Ordre. Ces biens furent déclarés propriété de la République, et l'administration en fut confiée à une commission composée de trois membres et placée sous la direction du commissaire du gouvernement; mais elle ne pouvait faire procéder à aucune vente sans y être autorisée par le général Bonaparte lui-même. Cependant, elle avait la faculté, dans des circonstances extraordinaires, de faire vendre jusqu'à concurrence de 150,000 fr., en prenant un arrêté concurremment avec le général de division, le commissaire du gouvernement et le commissaire des guerres. Le versement des recettes et le paiement des dépenses devaient être opérés dans et par une caisse particulière, tenue par le payeur militaire.

Impôts. — Les impositions directes et indirectes existantes furent provisoirement maintenues; mais la commission de gouvernement fut chargée d'établir un nouveau système portant sur les douanes, l'accise,

l'enregistrement, le timbre, le tabac, le sel, les loyers des maisons, les domestiques, et combiné de manière à donner un produit annuel de 720,000 fr. C'était moins que le pays ne donnait à l'Ordre; mais, parmi les objets imposés, il y en avait qui jusque là ne l'avaient jamais été.

Les produits des domaines nationaux devaient être employés, pendant les trois premiers mois de l'occupation, aux besoins de la garnison et de la marine; mais, à l'expiration de ce terme, la caisse de cette branche financière ne devait donner chaque mois que 3,000 fr. à l'artillerie, 4,000 fr. au génie, 25,000 fr. à la marine, et 3,000 au général de division pour l'extraordinaire. L'approvisionnement de siége dut encore être pris sur les domaines nationaux, et pour le fonder, la commission fut autorisée à faire procéder à une vente jusqu'à concurrence de 300,000 fr., comme aussi elle fut chargée de désigner des biens estimés à pareille somme pour être affectés au paiement des dettes du grand-maître, selon qu'il avait été stipulé par la capitulation. — Quant aux impôts, leurs produits, pendant les trois premiers mois de l'occupation, furent affectés au paiement des frais d'établissement du nouveau gouvernement, des dépenses relatives au passage de l'armée, et des fournitures qui lui avaient été faites; mais, à l'expiration des trois mois, sur la somme de 720,000 fr., à laquelle ces produits devaient s'élever, 600,000 fr. devaient être versés par abonnement dans les caisses du payeur militaire, à raison de 50,000 fr. par mois, et les 120,000 fr. restants étaient appliqués aux frais d'administration et de justice, réglés par la commission et le commissaire du gouvernement.

Instruction publique (1). — Pour tirer les Maltais de l'état d'ignorance dans lequel l'Ordre les avait maintenus, et les faire participer aux lumières, à la civilisation, acquises par les autres nations, le général Bonaparte établit deux degrés d'enseignement, l'un primaire et l'autre supérieur.

Pour l'enseignement primaire, il ordonna la création de quinze écoles, dans lesquelles on apprendrait à lire et à écrire, les éléments du calcul et du pilotage, la langue française, les principes de la morale et de la constitution française. La commission du gouvernement fut chargée de pourvoir à l'administration et au régime de ces écoles, qui devaient être placées dans des maisons nationales, ayant un jardin attenant. Le traitement des instituteurs, dont la nomination fut déférée au commissaire du gouvernement, fut sixé à 1,000 fr. pour ceux des villes, et à 800 fr. pour ceux des casaux.

Quant à l'enseignement supérieur, l'ancienne Université fut remplacée par une école centrale, dans la dépendance de laquelle devaient être placés la bibliothèque, un cabinet d'antiquités, un muséum d'histoire naturelle, un jardin botanique de trente arpents d'é-

<sup>(1)</sup> Arrêtés du général Bonaparte, des 28 et 30 prairial an VI (16 et 18 juin 1798).

tendue et un observatoire. Les classes furent divisées, et le traitement des professeurs fixé ainsi qu'il suit :

| Chaire d'arithmétique et de stéréométrie. | 1,800 fr. |
|-------------------------------------------|-----------|
|-------------------------------------------|-----------|

- d'algèbre et de stéréotomie. . . 2,000
- de géométrie et d'astronomie. . . 2,400
- de mécanique et de physique... 3,000

- de langues orientales. . . . . . 1,200

Il fut alloué 3,000 francs pour l'entretien du matériel de cette école, et le soin d'en préparer les règlements d'administration et de les proposer à la commission du gouvernement fut confié au Conseil, composé des professeurs. Comme il était difficile de trouver à Malte des hommes capables d'occuper les trois premières chaires, trois élèves de l'École Polytechnique furent demandés à Paris (1).

Si l'on ne voit pas figurer dans la nomenclature qui précède, l'anatomie, la médecine et la chirurgie, ce n'est pas que ces sciences aient été oubliées; l'enseignement en fut commis aux officiers de santé attachés à l'hôpital.

Les biens que possédait l'ancienne Université furent affectés à l'instruction publique, et, en cas d'insuffisance, il devait y être pourvu au moyen d'un supplé-

<sup>(1)</sup> Lettre du général Bonaparte au Directoire, du 30 prairial an VI (18 juin 1798).

ment pris sur les biens des fondations et des couvents supprimés.

Après avoir ainsi réglé tout ce qui concernait l'instruction publique, le général Bonaparte, voulant encore donner aux Maltais une marque de bienveillance, ordonna que soixante jeunes gens de neuf à quatorze ans, appartenant aux familles les plus riches, seraient envoyés dans les écoles de Paris; que les parents leur donneraient 600 francs pour le voyage, et que, de plus, ils leur feraient 800 francs de pension.

Police(1), santé publique(2), approvisionnements(3).

—La police territoriale et maritime fut exclusivement mise sous les ordres du général de division, à qui fut confié le soin de faire les règlements qu'elle pouvait nécessiter.

Tout ce qui concernait la santé publique fut mis sous les ordres de la commission du gouvernement.

Pour garantir l'île des maladies contagieuses ou épidémiques qui pourraient lui être apportées par voie de mer, la mise en vigueur des lois sanitaires de Marseille fut prescrite, ainsi que l'établissement d'un droit sur les navires et les voyageurs, pour couvrir les frais d'administration.

<sup>(1)</sup> Arrêtés du général Bonaparte, des 25 et 30 prairial an VI (13 et 18 juin 1798).

<sup>(2)</sup> Arrêtés du général Bonaparte, des 25, 28 et 30 prairial an VI (13, 16 et 18 juin 1798).

<sup>(3)</sup> Arrêtés du général Bonaparte, des 25 et 30 prairial an VI (13 et 18 juin 1798).

Quant aux hôpitaux, il fut dit qu'ils seraient réorganisés sur de nouvelles bases, et que, si leurs biens ne suffisaient pas pour subvenir à leurs besoins, il y serait suppléé par les ressources des fondations et des couvents supprimés, de manière à leur former un revenu de 40,000 francs.

Dans une île qui ne produit pas de quoi nourrir ses habitants, l'approvisionnement était une affaire de trop haute importance pour que le général Bonaparte n'en fît pas l'objet d'une étude particulière. Il maintint donc l'administration qui jusque là en avait été chargée sous le titre d'Université; mais il ordonna qu'elle serait réorganisée par le commissaire du gouvernement, en séparant la comptabilité ancienne de la nouvelle, et qu'elles agiraient sous la direction et la responsabilité de la commission du gouvernement.

Poste (1), Mont-de-Piété (2), Voirie (3), etc.— Afin de régulariser la réception et l'expédition de la correspondance par voie de mer, comme aussi pour faciliter les communications entre les cités et les casaux, il fut dit qu'on établirait un bureau de poste à la Cité Valette, et que les lettres seraient soumises à une taxe pour faire face aux dépenses.

Le Mont-de-Piété fut maintenu; le commissaire du gouvernement fut chargé de son organisation.

Les frais de pavage, de voirie et d'éclairage, dans

<sup>(1)</sup> Arrêté du général Bonaparte, du 30 prairial an VI (18 juin 1798).

<sup>(1)</sup> Arrêté du général Bonaparte, du 30 prairial an VI (18 juin 1798).

<sup>[3]</sup> Arrêté du général Bonanarto du 30 mairiel en VI/18 juin 1798).

les cités, furent mis à la charge des habitants; mais les routes devaient être entretenues au moyen d'un droit de passe, et les fontaines par un droit mis sur les navires qui aborderaient dans l'île et feraient de l'eau.

Dispositions politiques (1). — Sous ce titre, on réunira diverses mesures adoptées et prescrites par le général Bonaparte, lesquelles ont un intérêt politique ou social, et méritent une attention particulière.

Parmi ces mesures, nous remarquerons celles qui établissaient l'égalité des droits entre tous les habitants, et n'admettaient que les différences établies par le talent, le mérite, le patriotisme et l'attachement à la République.

Par ces mesures, Bonaparte abolit, en outre, l'esclavage, ordonna la mise en liberté des *bonavogli*, ou chiourmes par enrôlement, ainsi que la résiliation de leurs contrats, comme déshonorants pour l'espèce humaine.

Il obligea les habitants à porter la cocarde tricolore, et leur défendit de porter l'habit national français sans en avoir obtenu la permission du général de division, qui ne pouvait l'accorder qu'à ceux ayant acquis la qualité de citoyen français, ou s'étant distingués par leur attachement à la République ou par des actions d'éclat.

Il supprima les armoiries et les titres féodaux; pres-

<sup>(1)</sup> Arrêtés du général Bonaparte, des 25, 28, 29 et 30 prairial an VI (13, 16, 17 et 18 juin 1798).

crivit de substituer, dans les églises, les armes de la République à celles du grand-maître; défendit aux habitants et aux étrangers, quel que fût d'ailleurs le rang ou le grade dont ils jouissaient dans leur pays, d'avoir des armoiries dans l'intérieur et à l'extérieur de leurs maisons, de sceller des lettres avec des cachets armoriés, de prendre des titres et de porter des uniformes de l'Ordre.

A toutes les mesures précitées, il faut ajouter celle qui condamnait les contrevenants à une amende du tiers de leurs revenus, à trois mois d'emprisonnement pour la récidive, à un an pour la troisième fois, et à la confiscation de la moitié des biens pour la quatrième rechute.

Il fut enjoint aux différents ministres plénipotentiaires accrédités auprès du grand-maître et du Conseil de l'Ordre, de cesser leurs fonctions. Quant aux agents consulaires, la déportation à Rome des consuls d'Angleterre et de Russie fut ordonnée, et la résidence à Malte des agents des autres puissances fut permise, en les suspendant, toutefois, de leurs fonctions jusqu'à cequ'ils eussent reçu de nouvelles lettres de créance de leurs gouvernements respectifs.

La résidence sut également permise aux chevaliers de l'Ordre qui, n'étant pas prosès, se seraient mariés à Malte, qui y auraient embrassé des prosessions particulières ou établi des manufactures, des maisons de commerce; ensin, à ceux qui avaient souscrit pour la descente en Angleterre

Mais une disposition remarquable est celle qui in-

terdisait à tout prince étranger d'exercer une influence quelconque dans l'administration de la religion ou de la justice, et défendait aux ecclésiastiques ainsi qu'aux habitants de recourir au pape ou à un métropolitain, quel qu'il fût.

Au milieu de l'anarchie qui se manifesta pendant les hostilités, les Grecs n'épargnèrent rien pour soustraire quelques victimes à la fureur des Maltais, et le général Bonaparte, satisfait de leur conduite, leur en fit faire des remerciements; mais, en même temps, il statua que tous ceux d'entre eux qui conserveraient des relations quelconques avec les Russes seraient condamnés à mort, et que tous bâtiments grecs naviguant sous pavillon russe et pris par des Français seraient coulés bas.

Désirant éviter la rencontre des Anglais, et impatient de poser le pied sur le sol de l'Égypte, le général Bonaparte borna là l'organisation administrative, financière, religieuse et politique de sa conquête. Certes, on ne pouvait faire plus en si peu de temps et avec des renseignements aussi incomplets que ceux dont il pouvait-vraisemblablement disposer, sur les lois maltaises antérieures à 1530, sur la violation de ces lois par les grands-maîtres, sur le ressentiment que cette cession et cette violation entretenaient au fond des cœurs, enfin, sur les préjugés et les vœux des habitants. Éclairé sous ce rapport aussi heureusement qu'il l'avait été dans la question stratégique, il est à présumer qu'il eût modifié, avec son tact, sa sagacité ordinaires, diverses dispositions

susceptibles d'alarmer les Maltais. Mais de ses erreurs la plus fatale, puisqu'elle devint une des causes de la perte de Malte pour la France, fut de ne pas définir plus explicitement la part d'action du général de division et celle du commissaire du gouvernement.

La nouvelle organisation administrative et les Maltais. — Chez un peuple plus instruit, plus avancé en civilisation, et dégagé de préjugés, cette organisation aurait probablement obtenu l'assentiment général; mais il n'en fut pas ainsi parmi les Maltais, dont les espérances avaient outre-passé de semblables résultats. Ils s'étaient flattés que l'on convoquerait les assemblées primaires, en leur donnant l'option ou de réunir les îles de Malte et du Goze à la France, lesquelles formeraient ainsi un département comme la Corse, ou de s'ériger en république sous la protection française, comme on l'avait pratiqué en Italie.

Déçus dans leurs espérances, ils dirent que leur cession à l'Ordre avait été une infraction à la grande charte obtenue du roi Alphonse à titre onéreux; que Charles-Quint avait, par l'acte d'inféodation, imposé à l'Ordre la loi de ne disposer des îles et places cédées en faveur de qui que ce fût, sans le consentement exprès du seigneur de qui il les tenait en fief; que le roi de Naples, qui était ce seigneur, n'ayant pas donné son consentement, l'Ordre n'avait pas le droit de les céder à la France; que le ministre de ce souverain ayant protesté, en apposant sa signature sur la convention qui venait d'être conclue, la cession

était nulle; enfin, que si on voulait ne tenir aucun compte de leurs droits, il fallait leur rembourser les 30,000 florins d'or qui en avaient été le prix.

Portant ensuite un coup d'œil investigateur sur les actes par lesquels le conquérant venait de régler leur destinée, ils disaient qu'il y avait contradiction maniseste entre cette égalité de tous que l'on proclamait, et ces conditions dont on faisait dépendre non-seulement la jouissance de la qualité de citoyen français, qui devait leur être acquise par le fait de la conquête, mais encore la faculté de porter l'habit national français. Ils ajoutaient que la destruction des armoiries sur les monuments publics était un acte de vandalisme indigne d'un peuple qui se prétendait si éclairé. La suppression des couvents et des fondations, ainsi que la saisie de leurs biens, excitaient aussi leur mécontentement, auquel venait se joindre encore celui du clergé, qui se voyait dépouillé de ses plus riches attributions, privé de son casuel, et soustrait à l'insluence de la cour de Rome.

Cependant, ceux qui avaient plus de discernement et d'expérience voyaient une immense amélioration dans une organisation qui, en les appelant dans la commission du gouvernement, dans l'administration municipale, dans les tribunaux, les ferait ainsi concourir à l'exercice des pouvoirs législatif et exécutif; mais une mesure irréfléchie vint bientôt ranimer la haine des campagnards, jeter le doute dans l'esprit des citadins, et fournir des armes aux ennemis de la France.

Spoliation des églises de l'Ordre. — Les églises de la Victoire, des Jésuites, et notamment l'église de Saint-Jean, possédaient une grande quantité d'argenterie, de pierres précieuses, de draps d'or et d'argent; les auberges des différentes langues avaient aussi leur vaisselle, et celle de l'hôpital était suffisante pour le service de cinq cents malades. Il y avait encore, à la Conservatorerie, de l'argenterie de luxe, une certaine quantité de chaînes d'or, de pierreries, de bijoux et de croix en diamants, provenant de la dépouille des chevaliers décédés; des coupes antiques en or et en vermeil, l'épée et le poignard donnés au grandmaître La Valette par Philippe II, l'estoc et le casque ' envoyés à Manoël Vilhena par Benoît XIII, et beaucoup d'autres objets de prix. Tout fut inventorié et saisi, sauf, cependant, ce qui était nécessaire pour l'exercice du culte, et qui fut laissé aux églises. L'or fut fondu et converti en lingots, qui, avec les pierres précieuses mises sous scellé, furent déposés dans la caisse du payeur de l'armée, et transportés en Égypte. De l'argenterie, il en fut vendu pour 250 à 300,000 fr., qui furent également versés dans la caisse de l'armée; le surplus fut remis à la Monnaie de Malte, pour être versé dans la caisse du payeur de la division, après avoir été converti en espèces, et employé aux dépenses de la garnison (1). Quant aux autres objets de prix, parmi lesquels figuraient une collection des vues de Malte, un surtout ou plateau

<sup>(1)</sup> Arrêté du général Bonaparte, du 25 prairial an VI (13 juin 1798).

de table chinois, qui servait aux grands-maîtres dans les solennités, et une galère en argent, modèle de la première galère que l'Ordre fit construire à Rhodes, ils furent embarqués sur la frégate la Sensible pour être envoyés en France, avec trois étendards turcs, les drapeaux de l'Ordre, et une pièce de quatre cou-lée en 1634 par Aldéroni, laquelle, ornée de divers écussons, avait été donnée par Louis XIII à l'Ordre, en mémoire du siége soutenu par La Valette (1).

Cette spoliation, que l'évêque combattit de toutes ses forces, et dont il fit entrevoir les conséquences, produisit le plus mauvais effet, et ne put s'exécuter qu'avec le concours des baïonnettes. Vainement chercha-t-on à justifier ces mesures en disant que ces richesses, dont la valeur d'ailleurs n'excédait pas un million de francs (2), appartenaient à l'Ordre; les Maltais répondirent que l'Ordre en avait acquis la plus grande partie avec leur argent, et persistèrent à voir dans ces actes une violation des propriétés et la profanation des églises, que l'on avait promis de respecter.

Expulsion des ministres de Russie et d'Angleterre.

— Jusque là, les agents des puissances étrangères accrédités auprès du grand-maître n'avaient point été inquiétés; mais on s'aperçut bientôt que les consuls

<sup>(1)</sup> Lettre du général Bonaparte au Directoire, du 30 prairial an VI (18 juin 1798); et Moniteur du 26 fructidor an VI (12 septembre 1798).

<sup>(2)</sup> Lettre du général Bonaparte au Directoire, du 28 prairial an (16 juin 1798).

de Russie et d'Angleterre cherchaient à exploiter les dispositions défavorables d'une partie des habitants, et on leur notifia de quitter l'île dans les quarante-huit heures (1). Cet ordre ayant été intimé à M. O'Hara, ce ministre de Paul I<sup>er</sup> accourut au palais, pour se plaindre au grand-maître (avant qu'il fût parti) de ce qu'on n'avait pas inséré dans la capitulation un article pour la sûreté des agents étrangers, et demanda un délai suffisant à l'arrangement de ses affaires. Hompesch lui tourna le dos; mais M. Doublet, auquel il s'adressa dans son désespoir, lui fit accorder quelques heures de délai par l'entremise de M. Poussielgue, et on ne le revit plus (2).

Nominations aux emplois. — Après avoir établi le système de gouvernement qu'il croyait le plus convenable, il restait au général Bonaparte à former la commission administrative, à désigner le commissaire

<sup>(1)</sup> Ordre du général Bonaparte, du 30 prairial an VI (18 juin 1798).

<sup>(2)</sup> M. Doublet rapporte, dans le Mémoire inédit dont nous avons parlé, qu'au moment de l'apparition de la flotte française, M. O'Bara se rendit en uniforme à la secrétairerie d'État, où il s'écria, en mettant la main sur la garde de son épée: « Je suis ici pour défendre l'Ordre et le grand-maltre « contre tous les sans-culottes, et j'abattrai toutes les mauvaises têtes, en « commençant par celle de M. Doublet lui-même. » Celui-ci, riant de sa bravade, lui répondit ironiquement: « Alors, Monsieur, vous n'aurez plus « de correcteur pour vos dépêches. » Si M. Doublet a fait cette réponse, ce dont on ne peut douter, puisqu'il le dit, il est permis d'en conclure qu'il n'était point étranger à la correspondance du consul, et par conséquent aux projets de la Russie sur Malte. La sollicitude, la persistance avec lesquelles, dans la négociation à bord de l'Orient, il chercha à justifier l'Ordre, ne font que confirmer cette supposition.

sous l'inspiration duquel elle devait agir, à composer la garnison, à en déférer le commandement, et à pourvoir aux administrations militaire et de la marine. Voici comment ces divers cadres furent remplis.

Commission de gouvernement. — Soit que le général Bonaparte voulût récompenser la facilité et même l'appui qu'il avait trouvés dans le commandeur Bosredon de Ransijat, pour la conclusion des articles de la convention relatifs à la retraite de l'Ordre, soit qu'on eût fait valoir l'ex-directeur du trésor de l'Ordre comme possédant des connaissances en finances et jouissant d'une certaine influence sur les Maltais, il le nomma président de la Commission. Désirant ensuite associer le clergé à l'action gouvernementale, il nomma don Saverio Caruana, chanoine de la cathédrale, l'un des commissaires; on supposait à celui-ci des principes libéraux parce qu'il était maître de philosophie au séminaire et créateur d'une sabrique de tissus de coton; mais, en réalité, il n'avait que des préjugés, du fanatisme, de l'entêtement et une anibition démesurée. Les autres membres furent le baron Jean-François Dorell, qui, sous l'Ordre, étaits l'un des jurats; le docteur Vincent Caruana, secrétaire de l'évêque et littérateur distingué; le docteur Benoît Schembri, ex-auditeur du grand-maître et président du suprême magistrat de justice, le même qui, dans la nuit du 10 au 11 juin, sut délégué à Hompesch par les jurats, et fit ensuite partie des plénipotentiaires maltais chargés de traiter de la capitulation; le docteur *Grongo*, conseiller de Rote, qui, en traitant avec le général Régnier, avait épargné aux habitants du Goze les conséquences d'une résistance inutile; le notaire *Christophe Frendo*, homme d'une probité reconnue, instruit, et jouissant de l'estime de ses concitoyens; enfin *Paul Ciantar*, négociant, et *Charles Astor*, propriétaire. *Louis Doublet*, ancien chef de la secrétairerie d'État de l'Ordre, fut nommé secrétaire de la Commission.

Tous ces noms, à l'exception des nominations du commandeur Bosredon de Ransijat et du chanoine Caruana, obtinrent l'assentiment général. Le choix de ces deux commissaires fut considéré par les partisans de la France comme une faute capitale, et, malheureusement, les faits ne justifièrent que trop cette fâcheuse opinion.

Commissaire du gouvernement. — Cet emploi exigeait des connaissances étendues en administration, du tact, de l'expérience dans le maniement des affaires, et un grand esprit de conciliation. Il fut donné provisoirement à M. Regnaud de Saint-Jean d'Angely; mais sa santé se trouvant altérée par l'excès du travail, le général Bonaparte voulut lui substituer M. Arnaud, qui refusa (1).

Commandement militaire.— Le général de division Vaubois, qui avait commandé le débarquement et

<sup>(1)</sup> Souvenirs d'un Sexagénaire, vol. IV, liv. XIV, ch. V, for 161 et 162.

s'était concilié les habitants par sa sagesse et sa douceur, en fut investi (1). Il eut pour aide-de-camp M. Gavoly (2), pour chef d'état-major, l'adjudant-général Brouard. La place de La Valette fut mise sous le commandement du général de brigade Chanez; les cités Victorieuse, Burmola et La Sangle, sous les ordres du chef de bataillon Noblot. Les divers forts et la Cité Vieille eurent aussi leurs commandants. La direction de l'artillerie fut donnée au général d'Hennezel, et celle du génie au chef de bataillon Blanc.

La garnison fut composée des 7°, 21° et 23° demibrigades légères, et des 19°, 41° et 80° de ligne, formant ensemble quatre à cinq mille hommes.

Le commissaire ordonnateur Ménard fut chargé de l'organisation de la marine, qui eut M. Maurin pour ingénieur, et M. Bonhomme pour garde-magasins.

Enfin, M. Henri *Poussielgue* fut nommé payeur de la guerre et de la marine.

Relations avec les états voisins.—Ayant ainsi pourvu à la sûreté et à l'administration de Malte, la première échelle de communication avec la France (3), le général Bonaparte, sentant la nécessité de lui ménager l'appui des états voisins, chargea le ministre de France à Naples de donner à Sa Majesté le roi des Deux-Siciles connaissance pure et simple de l'occupation de Malte;

<sup>(1)</sup> Lettre du général Bonaparte au Directoire, du 28 prairiel an VI (16 juin 1798).

<sup>(2)</sup> Aujourd'hui maréchal-de-camp en retraite.

<sup>(3)</sup> Correspondance de Napoléon, 5e liv., so 170.

de lui signifier que l'on comptait sur la conservation des mêmes relations que par le passé pour l'approvisionnement de l'île, et d'ajouter que, quant à sa suzeraineté, on ne s'y refusait pas, pourvu qu'il reconnût celle de la République romaine (1).

Il écrivit ensuite aux commissaires du gouvernement à Corcyre, à Ithaque et près le département de la mer Égée, ainsi qu'au général Chabos, qui commandait à Corfou, pour les engager à faire comprendre aux habitants de ces pays l'avantage qu'ils pouvaient tirer de la prise de Malte, sous le rapport commercial. Il chargea, en outre, ce général d'en faire parvenir la nouvelle au ministre de France à Constantinople, et il la transmit lui-même aux consuls de Tripoli, Tunis et Alger, en leur prescrivant de notifier à ces régences qu'elles devaient désormais respecter les Maltais comme sujets de la France (2). Mais, dans ses projets sur l'Orient, il lui importait de s'assurer le concours d'Ali, pacha de Janina, et il lui dépêcha son aide-de-camp Lavalette, qui devait lui porter une lettre et conférer avec lui (3).

Exécution de l'article 2 de la capitulation. — Restait encore l'exécution de l'article 2 de la capitulation, lequel sixait à 300,000 francs la pension annuelle du grand-maître, et lui allouait une indemnité de 600,000 francs pour son mobilier. La pension sut

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 5° liv., fo 142.

<sup>(2)</sup> Correspondance de Napoléon, 5° liv., f° 144, 145 et 146.

<sup>3)</sup> Correspondance de Napoléon, 5° liv., f° 170 et 171.

laissée à la charge du trésor de la République française. Il n'en fut pas de même de l'indemnité; pour celle-ci, 300,000 francs, dont un tiers en argent et deux autres tiers en traites sur le payeur de Strasbourg, furent remis à Hompesch avant son départ (1); les 300,000 francs restants furent affectés au paiement de ses dettes. Pour assurer ce paiement, la Commission de gouvernement fut chargée de prendre, sur les biens de l'Ordre déclarés domaines nationaux, des immeubles d'une valeur correspondante, et d'en faire la cession à Hompesch, représenté par Antoine Poussielgue, son fondé de pouvoir, constitué par acte passé, le 17 juin, par-devant Joseph-Noel Mauréal, notaire public (2).

Départ du général Bonaparte. — Instruit des mouvements de la flotte anglaise (3), Bonaparte ne pouvait demeurer plus longtemps à Malte sans s'exposer à y être bloqué, ou plutôt sans être forcé de donner bataille, ce qui compromettait ou dérangeait ses projets ultérieurs. Il paraît surprenant, et peut-être est-ce un mal, que Nelson, qui le 13 juin se trouvait sur la Corse, d'où il se dirigea sur Naples après avoir détaché des bâtiments dans diverses directions, n'ait

<sup>(1)</sup> Lettre du général Bonaparte au Directoire, du 28 prairial an VI (16 juin 1798).

<sup>(2)</sup> Arrêté et lettre du général Bonaparte à la Commission de gouvernement, du 30 prairial an VI (18 juin 1798).

<sup>(3)</sup> Correspondance de Napoléon, 5° liv., for 137, 150, 156, 165; et Souvenirs d'un Sexagénaire, vol. IV, liv. IV, ch. III, fo 108.

pas songé à Malte. S'il s'y était porté, il est vraisemblable que Bonaparte, qui avait des forces supérieures, lui aurait livré un combat, probablement moins malheureux que le combat naval d'Aboukir. On a supposé, et cette opinion n'est pas sans fondement, que le cabinet de Londres n'ignorait pas les projets de la France sur Malte; mais que, jugeant plus facile d'arracher après coup cette conquête que de la disputer ouvertement, il avait prescrit à son amiral de ne pas s'opposer à ce mouvement de l'armée expéditionnaire.

Quoi qu'il en soit, le général Bonaparte mit à la voile avec ses troupes le 18 juin, emmenant avec lui les deux vaisseaux et la frégate trouvés dans le port de Malte, onze cents matelots ou soldats de marine, sept cents soldats du régiment maltais et les deux cents gardes du grand-maître (1), en tout deux mille hommes, qui, en Égypte, formèrent la légion maltaise, sous le commandement de Mac-Sheedy. Au milieu des privations les plus pénibles, ce corps donna des preuves de constance et de courage qui lui valurent l'estime de l'armée et la confiance de ses chess (2). Mais, en ôtant au pays une partie de ses hommes valides, le général Bonaparte pourvut au sort de leurs femmes et de leurs enfants, au moyen d'une retenue journalière de 1 centime exercée sur la solde de ces militaires, et dont la distribution devait être faite par dé-

<sup>(1)</sup> Moniteur du 6 thermidor an VI (24 juillet 1798).

<sup>(2)</sup> Correspondance de Napoléon, 6º liv., fo 97, 208; et 7º liv., fo 10.

cade, à raison de 1 franc 50 centimes pour les femmes de sous-officiers, de 1 franc pour les femmes de soldats et de matelots, de 75 centimes pour les enfants de sous-officiers au-dessous de dix ans, et de 50 centimes pour les enfants de soldats et de matelots. Quant aux enfants au-dessus de dix ans, ils furent admis comme mousses à bord des bâtiments de l'escadre (1).

Ainsi, un homme avait suffi à la conquête, au traité de capitulation, à l'exécution de ses diverses clauses, à l'organisation civile et militaire du pays, enfin, à la solution de ces mille difficultés nées d'une situation nouvelle, et cela en moins de huit jours, du 10 au 18 juin!

Bonaparte venait de révéler un des côtés les plus surprenants de son génie.

(1) Arrêté du général Bonaparte, du 29 prairial an VI (17 juin 1798).

## CHAPITRE XIV.

## DOMINATION FRANCAISE.

II. EPOQUE.

Depuis le départ du général Bonaparte jusqu'à l'insurrection des Maltais.

Opérations du gouvernement. — Le gouvernement institué à Malte par le général Bonaparte avait pour base la jouissance de tous les droits de la liberté, sans autres restrictions que celles conseillées par l'expérience ou nécessitées par l'intérêt des habitants (1). On va juger jusqu'à quel point les intentions du général furent remplies.

L'organisation municipale était le premier objet dont la Commission de gouvernement eût à s'occuper. Elle y pourvut en réunissant d'abord les cités

<sup>(1)</sup> Moniteur du 18 fructidor an VI (4 septembre 1798).

Valette, Floriane, La Sangle, Burmola et Victorieuse en une seule cité, qui fut nommée Cité de Malte, et divisée en deux cantons, dont l'un de l'Ouest, comprenant La Valette avec la Floriane; et l'autre de l'Est, composé de La Sangle, de Burmola et de la Victorieuse; la Cité-Vieille, avec son faubourg et ses dépendances, forma un troisième canton; les casaux surent divisés en cinq cantons. Chaque canton eut une municipalité, composée d'un maire, de quatre adjoints et d'un secrétaire; de plus, un juge de paix avec un greffier. Se reportant aux temps où ils jouissaient d'institutions municipales, les Maltais reçurent avec joie cette organisation; mais ils auraient désiré que le peuple fût appelé à nommer ou au moins à désigner les candidats aux places de maires et d'adjoints. Il ne pouvait pas en être ainsi, puisque la Commission avait été investie du droit de nomination. Elle usa donc de sa prérogative; mais elle aurait pu la rendre populaire par de bons choix, et malheureusement l'intrigue et la protection l'emportèrent sur le mérite et le talent (1).

De son côté, le général Vaubois fit organiser l'administration de la marine par le commissaire-ordonnateur Ménard, qui chargea l'ex-consul Caruson de remplir provisoirement les fonctions de sous-commissaire préposé à l'inscription maritime. Celui-ci eut pour mission de procéder à l'enrôlement et au classe-

<sup>(1)</sup> Arrêté de la Commission de gouvernement, du 4 messidor an VI (22 juin 1798) : Mémoires inédits.

ment de tous les hommes de mer, à l'enregistrement, à l'armement et au désarmement des bâtiments de commerce, et à la levée des matelots pour le service de l'État; mais les hommes de mer, excités par les ennemis de la France, se refusèrent à être enrôlés. On en fit arrêter deux ou trois cents, désignés par l'épithète de mulviventi, qui désertèrent et commencèrent à porter le trouble dans les casaux (1).

On sit ensuite procéder au désarmement général des habitants, et au choix des jeunes gens qui devaient être envoyés en France pour servir dans la marine ou ètre admis dans les colléges de Paris. La première de ces mesures, qui était commandée par la prudence, sut exécutée sans opposition; mais la malveillance s'en empara, et mit tous ses soins à la faire considérer comme un acte de défiance offensant pour les Maltais, en ce que la fidélité, la soumission au gouvernement, avaient toujours été l'un des traits distinctifs de leur caractère. La seconde mesure reçut en partie son exécution : les six jeunes gens destinés à la marine firent leurs apprêts de départ; mais lorsqu'il fallut désigner soixante jeunes élèves destinés aux colléges de Paris, on n'en put trouver que vingt; et encore dut-on renoncer à les faire partir, parce que les parents, loin de voir là une faveur, jetèrent les hauts cris. Ajoutant foi à des insinuations malveillantes, ils étaient persuadés que les principes enseignés dans ces

<sup>(1)</sup> Arrêté du général de division et ordre du commissaire-ordonnateur, des 10 et 19 messidor an VI (28 juin et 7 juillet 1798); Mémoires inédits.

colléges étaient anti-religieux, et que le but des Français, en disposant ainsi de leurs enfants, était de détruire à Malte le culte catholique (1).

Cependant la tranquillité régnait parmi les habitants, bien qu'il existât entre eux des ferments de discorde et d'animosité (2). Mais ce qui excitait surtout la jalousie de quelques—uns, c'était de voir certaines places aux mains des chevaliers, qui, malgré l'ordre formel du général Bonaparte, étaient demeurés dans l'île, ou avaient obtenu permission d'y résider à raison de leur âge, de leur patriotisme, de liens contractés, ou de leur qualité de propriétaires. Pour donner, sur ce point, satisfaction aux habitants, on enjoignit aux chevaliers qui n'étaient pas dans ces diverses catégories de partir dans trois jours; mais il y eut encore des exceptions, et ce fut une faute.

Poursuivant sa carrière, la Commission de gouvernement rappela les Maltais qui, sous l'Ordre, avaient été exilés pour opinion politique, et proclama le droit de pétition, ainsi que la liberté de la presse sous ces restrictions: que les auteurs signeraient leurs écrits, et seraient, avec l'imprimeur, responsables des inconvénients qui pourraient résulter de la publication (3). Mais les Maltais étaient trop arriérés pour comprendre l'usage de ces institutions, justement considérées aujourd'hui comme le palladium des li-

<sup>(1)</sup> Mémoires inédits.

<sup>(2)</sup> Correspondance de Napoléon, 5e liv., fo 179.

<sup>(3)</sup> Arrêtés de la Commission de gouvernement, des 8 et 9 messidor au VI (26 et 27 juin 1798).

bertés publiques : c'était vouloir les initier tout à coup à des idées, à un système politique, qui exigeaient de leur part de longues préparations. Aussi ces institutions nouvelles ne furent-elles, entre leurs mains, que des instruments de vengeance et de délation.

Pour mettre un terme aux abus, aux actes arbitraires qui avaient pu être commis depuis la conquête, la Commission déclara que, jusqu'au jour où le système du gourvernement serait définitivement établi, les lois anciennes demeureraient en vigueur, comme l'avait ordonné le général Bonaparte; mais, en même temps, elle consacra la validité des actes conciliatoires faits jusque là; elle autorisa les parties à choisir les arbitres qui leur conviendraient, et déclara que leurs jugements seraient sans appel. Elle statua, en outre, que les notaires publics, greffiers de tribunaux et autres officiers préposés à la garde des archives publiques pourraient délivrer des extraits et copies de leurs registres, en supprimant les titres relatifs à la noblesse et à l'ancien gouvernement; que les droits existants continueraient à être perçus; que les municipalités, percepteurs et fermiers n'obtempéreraient qu'aux réquisitions faites par les principales autorités et rendues exécutoires par elles-mêmes; que le commerce de l'orge serait libre, en payant à l'entrée 1 écu (2 fr.) par salme (2,568 hectolitres); que, sous peine de confiscation des marchandises et de poursuites personnelles, les bâtiments ne pourraient charger ni décharger sur les côtes, ni hors des ports; que la piastre d'Espagne serait reçue pour 27 tharis

(4 fr. 50 c.); qu'enfin les intérêts des capitaux placés sur l'Université seraient payés par les jurats (1).

Sur ces entrefaites, on apprit que la frégate française la Sensible, partie de Malte le 19 juin pour se rendre à Toulon, et sur laquelle le général Baragueyd'Hilliers s'était embarqué avec les dépêches de Bonaparte et les trophées de sa conquête, avait été capturée le 27, aux attérages de la Sicile, par la frégate anglaise le Sea Horse, après un combat digne d'un meilleur sort. Les dépêches furent jetées à la mer; mais il n'en fut pas de même des trophées, et l'on voit encore à l'Amirauté de Londres les drapeaux de l'Ordre, la galère d'argent et le canon donné à La Valette par Louis XIII. Cette capture, qui sut en quelque sorte compensée par la perte de la frégate anglaise l'Aigle, échouée sur l'île Plane, vis-à-vis Tunis, fut considérée par les Maltais superstitieux comme un acte de la justice divine (2).

On a vu, dans le chapitre précédent, que l'administration supérieure des deux îles avait été confiée au général de division, et, en même temps, que le commissaire du gouvernement avait reçu mandat de régler les cas non prévus, en rendant compte de ses décisions au général Bonaparte.

Entre ce contrôle supérieur et ce pouvoir illimité de réformes il existait une contradiction qui n'é-

<sup>(1)</sup> Arrètés de la Commission de gouvernement, des 7, 8, 9 et 11 messidor an VI (25, 26, 27 et 29 juin 1798).

<sup>(2)</sup> Moniteurs des 23 thermidor, 19 et 26 fructidor an VI (10 août, 5 et 12 septembre 1798); Correspondance de Napoléon, 5e liv., pag. 274.

chappa point à l'un des chevaliers auxquels on avait imprudemment permis de résider à Malte, comme professant des opinions républicaines.

Cet homme, rusé, ambitieux, joignait à l'art de connaître les hommes celui de s'en servir pour arriver sourdement à son but; n'ayant ni le courage ni l'audace de ceux qui visent à se faire chefs de parti, il se bornait à en être l'âme, pour pouvoir, par des éloges intéressés, par des critiques mordantes, favoriser ou perdre ceux dont l'élévation ou l'abaissement pouvait lui être d'un intérêt quelconque. Profondément dissimulé, employant tour à tour la flatterie, la complaisance, le sarcasme, l'espionnage et la délation, il tâta tour à tour les autorités françaises pour découvrir leur faible, et parvint bientôt à s'emparer de leur confiance (1).

Regnaud de Saint-Jean d'Angély, chargé de pourvoir aux besoins de la garnison, et convaincu qu'il n'avait aucun secours à attendre du Directoire, comprit que c'était dans les ressources locales qu'il fallait trouver le moyen de conserver à la France un poste aussi important, et, de plus, se persuada que, s'il laissait le pouvoir militaire empiéter sur l'autorité civile, ces ressources seraient bientôt épuisées. Usant de l'ascendant que donne le talent, il s'empara de la direction exclusive de l'administration, et, considérant les réformes prescrites par le général Bonaparte comme la seule voie à suivre pour atteindre le but, il

<sup>(1)</sup> Mémoires inédits de M. Doublet.

marcha à leur exécution sans trop s'inquiéter de la jalousie de ses antagonistes et du mécontentement des Maltais. Plein de jeunesse et d'ardeur, consacrant le. jour au travail et la nuit aux plaisirs, sa conduite publique et privée fut bientôt l'objet de la critique des militaires. Après la critique vint la calomnie, et, avec ces deux armes, il ne fut pas difficile à ce génie malfaisant dont nous avons tracé le portrait, de jeter la désunion entre le général de division et le commissaire du gouvernement, auquel il devait d'avoir été maintenu dans l'emploi qu'il avait occupé sous l'Ordre, celui de commissaire des fortifications. Colportant chez l'un les propos indiscrets tenus chez l'autre, il insinuait à Regnaud que l'opposition qu'il rencontrait dans l'exercice de son pouvoir était l'effet des déclamations de Vaubois, qui voulait l'en dépouiller; en même temps il persuadait à celui-ci que la chose publique se trouvait compromise par les empiétements, par les abus d'autorité du commissaire du gouvernement, et que l'honneur du général, que sa gloire, étaient intéressés à ressaisir cette autorité (1).

S'emparant ensuite d'une discussion insignifiante dans laquelle le commissaire du gouvernement avait eu le malheur de froisser l'amour-propre du président de la Commission, il s'en servit si habilement, qu'il parvint à faire de Bosredon de Ransijat un ennemi déclaré de Regnaud de Saint-Jean d'Angély.

Dès lors il y eut lutte ouverte entre le pouvoir civil

<sup>(1)</sup> Mémoires inédits de M. Doublet.

et l'autorité militaire, avec laquelle le président de la Commission fit cause commune.

Doué de plus de sagacité, Bosredon aurait vu le piége dans lequel son ancien collègue, intéressé à lui nuire, l'entraînait, dans la vue de le compromettre pour s'élever sur sa ruine; avec plus de générosité dans le caractère, plus de patriotisme dans le cœur, il aurait compris qu'ayant contribué à donner Malte à la France, il était de son honneur de le lui conserver. Au lieu d'entrer dans une contestation qui ne pouvait produire que de fâcheux résultats, il aurait alors sacrifié son ressentiment à la chose publique, et se serait emparé du rôle de conciliateur; mais Bosredon de Ransijat n'était à la hauteur ni des circonstances, ni de l'emploi auquel il avait été appelé (1).

Le général Vaubois, en meilleure position pour apprécier l'importance du poste qui lui était directement confié, ainsi que les suites de sa mésintelligence avec le commissaire du gouvernement, aurait dû, dans l'intérêt de la France comme dans le sien, imposer silence à ses alentours, excuser dans Regnaud de Saint-Jean d'Angély quelques écarts de jeunesse, et couvrir de son assentiment des mesures devenues nécessaires, et dont tout l'odieux retombait, en définitive, sur celui qui en prenait l'initiative et la responsabilité; mais, aveuglé par les sentiments affectueux que lui témoignaient les Maltais attendu qu'il était étranger aux mesures prises par

<sup>(1)</sup> Mémoires inédits de M. Doublet.

le commissaire du gouvernement, il se laissa persuader que lui seul pouvait remédier aux maux dont ils se plaignaient, et en prévenir les funestes conséquences.

Regnaud avait trop de clairvoyance pour ne pas s'apercevoir de cette ligue. Avec plus de calme et d'expérience, il aurait pu, en usant de ménagement, maintenir Bosredon, gagner Vaubois, persuader à l'un et à l'autre que leurs intérêts n'étaient pas différents du sien, et les faire concourir au but qu'il se proposait. Regagner le cœur des Maltais n'eût pas été plus impossible : en éloignant de lui les intrigants et en donnant sa constance aux gens honnêtes et éclairés, il se serait convaincu que les mesures ordonnées par Bonaparte étaient incompatibles avec les institutions qui avaient régi le pays, qu'elles contrariaient les vœux des habitants; que ceux-ci n'étaient pas mûrs pour de pareilles innovations, et que par conséquent la situation l'autorisait pleinement à saire usage de ses pouvoirs touchant les cas non prévus.

En agissant ainsi, le commissaire du gouvernement aurait pu conjurer l'orage; mais, dédaignant les menées de ses antagonistes, se livrant à l'impétuosité de son caractère, il poursuivit sa marche et fit prendre par la Commission un arrêté portant que toutes les armes en peinture ou en relief, les couronnes, les fleurs de lis, enfin tous les emblèmes de blason, de féodalité et autres de même nature, seraient effacés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des édifices publics, églises, hospices, maisons particulières, et remplacés par un drapeau tricolore surmonté du bonnet de la liberté (1).

Par un autre arrêté, considérant l'agriculture comme le premier des arts et par conséquent comme celui qui doit jouir d'une protection spéciale et de la liberté la plus étendue, il fit supprimer le droit auquel l'Ordre avait assujetti tout laboureur qui attelait à sa charrue deux animaux de même espèce (2).

Il fit ensuite opérer la réunion dans un seul couvent des religieux du même ordre, et saisir les biens des communautés supprimées, en laissant, toutefois, à chacun des religieux qui en faisaient partie sa quote part de revenu.

Il laissa aux administrateurs qui en étaient chargés le soin de percevoir les revenus des biens magistraux, de ceux affectés aux fondations, et autres biens déclarés nationaux, en ce qui concernait la partie de ces revenus échue ou à échoir jusqu'au jour de la prise de possession de l'île par l'armée française; et il soumit les généraux et autres officiers français auxquels il avait été accordé la jouissance de jardins nationaux, à en payer le revenu entre les mains de ces mêmes administrateurs, qui

<sup>(1)</sup> Arrêté de la Commission de youvernement, du 13 messidor an VI (1er juillet 1798).

<sup>(2)</sup> Arrêté de la Commission de gouvernement, du 17 messidor an VI (5 juillet 1798)

devaient verser le produit de leurs recettes dans la caisse du trésor (1).

Les substitutions furent abolies, et leurs effets déclarés nuls pour l'avenir, avec faculté aux possesseurs ou usufruitiers des biens substitués d'en disposer, à titre onéreux ou gratuit, comme de leurs autres propriétés. Les procès commencés pour substitutions furent anéantis, avec dépens compensés entre les parties, et les biens substitués rentrèrent dans la succession du défunt, pour être divisés entre les héritiers suivant la loi (2).

L'expulsion de l'Ordre laissait à Malte une grande quantité d'enfants naturels et adultérins, fruits de la vie licencieuse des chevaliers, et au sort desquels il était urgent de pourvoir. En conséquence, les lois françaises leur furent appliquées, et on les déclara capables de remplir toutes fonctions publiques. Il fut en outre statué que les enfants naturels nés de père et de mère libres hériteraient de l'un et de l'autre; que ceux nés de parents dont la mère seulement serait libre recueilleraient sa succession, et n'auraient contre le père qu'une action pour aliments et éducation (3).

Toutes les personnes qui étaient jadis employées,

<sup>(1)</sup> Arrêté de la Commission de gouvernement, du 21 messidor an VI (9 juillet 1798).

<sup>(2)</sup> Arrêté de la Commission de gouvernement, du 25 messidor an VI (13 juillet 1798).

<sup>(3)</sup> Arrêté de la Commission de gouvernement, du 18 messidor an VI (16 juillet 1798).

salariées ou secourues par l'Ordre ou son grandmaître, se trouvaient à la fois sans place, sans solde et sans pain. Le seul objet des aumônes aurait occasionné une dépense de plus de cinquante mille francs par an, et l'on manquait de fonds pour y subvenir. On trouva plus commode de les abolir sans restriction, ainsi que les demi-paies, qui étaient en grand nombre, et dont jouissaient ou de vieux serviteurs de l'Ordre, accablés d'infirmités, ou leurs veuves et leurs enfants (1).

Ces réformes, ces innovations, ces suppressions, exploitées par les ennemis de la France et par les ennemis personnels de Regnaud de Saint-Jean d'Angely, produisirent des murmures, des plaintes parmi les Maltais, et un mécontentement général; de plus, elles attirèrent à ce commissaire des sarcasmes, des épigrammes, et les satires les plus insultantes. On ne lui tint point compte des efforts qu'il était obligé de faire pour pourvoir, sans aucun secours du dehors, à la nourriture et à l'entretien des troupes, aux dépenses de la marine, aux traitements des autorités constituées et des diverses administrations, aux besoins des hôpitaux et aux approvisionnements en général. Cependant tous voulaient être payés à la sin de chaque mois, comme si l'on eût été dans des temps ordinaires.

Ainsi, pendant qu'en France la nation et son gouvernement se réjouissaient de la conquête d'un poste

<sup>(1)</sup> Mémoires inédits de M. Doublet.

aussi important, et votaient des remerciements à l'armée de terre et de mer (1), les personnages chargés de le conserver se coalisaient, pour ainsi dire, avec ceux qui aspiraient à les en expulser. Les effets de cette imprudente coalition devinrent partout si manifestes, que l'on dut aviser au moyen de les paralyser.

Dans ce but, il fut établi un journal destiné à publier les nouvelles politiques, les principales lois françaises, les arrêtés du Directoire relatifs à l'île de Malte, ainsi que les arrêtés du général en chef, du commissaire et de la Commission de gouvernement; à développer l'intelligence des Maltais en matière de commerce, d'industrie, de sciences et de morale; enfin à les éclairer sur leurs véritables intérêts. Ce journal, rédigé en français, ce qui le rendait malheureusement inintelligible pour les trois quarts de la population, prit le titre de Journal de Malte (2).

Pour établir la bonne harmonie entre la garnison et les Maltais, et effacer dans l'esprit de ces derniers l'effet qu'avait produit le désarmement général, on procéda non-seulement à la création de la compagnie des guides volontaires et du bataillon de chasseurs, dont Bonaparte avait ordonné la formation, mais encore à l'organisation de la garde nationale (3).

Ensin, éclairé sur les priviléges dont les Maltais

<sup>(1)</sup> Message du Directoire au Corps Législatif, du 13 messidor an VI (1er juillet 1798).

<sup>(2)</sup> Arrêté de la Commission de gouvernement, du 13 messidor an VI (1° juillet 1798).

<sup>(3)</sup> Arrêté du général de division, du 14 messidor an VI (2 juillet 1798).

avaient joui avant que l'Ordre les en eût dépouillés, priviléges dont ils avaient fait stipuler la reconnaissance par l'article 7 de la capitulation, on sentit la nécessité de faire sanctionner la conquête par le peuple, et il fut ouvert, dans chaque municipalité, un registre où tous les Maltais furent invités à venir manifester librement leur désir sur la réunion de leur pays à la France(1). Les résultats de cette mesure ne furent point publiés par l'autorité; mais, à en juger par le registre de la municipalité de l'Est, qui nous a été communiqué, et où l'on ne trouve que vingt-huit signatures, on peut conclure que le plus grand nombre n'était pas alors en faveur de la réunion.

On était à la veille du 14 juillet, et la circonstance paraissant favorable pour ramener l'opinion publique à des dispositions plus favorables, on voulut en faire l'essai : il fut décidé que l'anniversaire de ce jour némorable serait fêté avec pompe. Un programme annonça que les autorités militaires et civiles, auxquelles s'adjoindraient l'évêque, les principaux membres du clergé et des députations des municipalités de l'intérieur, se rendraient à bord du vaisseau laissé dans le port, afin d'inaugurer le pavillon national, et d'y installer les jeunes Maltais choisis pour servir dans la marine en qualité d'aspirants; que, de là, le cortége se rendrait sur la place pour y planter l'arbre de la Liberté, au pied duquel seraient brûlés les titres hono-

<sup>(1)</sup> Arrêté de la Commission de gouvernement, du 25 messidor an VI (13 juillet 1798).

rifiques; que la haie serait bordée par la garde nationale mêlée à la troupe de ligne; que quatre jeunes filles, prises dans les conservatoires parmi les orphelines, seraient mariées et dotées aux frais du gouvernement; qu'il serait procédé aux courses à pied et à cheval, qui avaient lieu ordinairement le jour de la Saint-Jean, et que les prix seraient distribués comme de coutume; enfin, qu'il y aurait illumination générale, orchestre et danse sur la place principale (1).

Dans les proclamations motivées par cette fête, le général Vaubois et le président de la Commission de gouvernement prêchèrent aux Maltais la concorde et la confiance; les invitèrent à mépriser les perfides suggestions, les insinuations calomnieuses; engagèrent les propriétaires et les négociants à secourir les malheureux en leur procurant du travail, et les ministres du culte à se servir de leurs lumières, de leur crédit sur le peuple, pour élever son esprit à la hauteur des circonstances. Un ordre du jour recommanda aussi l'union entre la garde nationale et la troupe de ligne (2).

Pendant qu'on se livrait aux préparatifs de la solennité, les mécontents, cherchant à aigrir les esprits, mirent en usage tous leurs moyens pour persuader aux femmes que cette fête était une ruse inventée par les Français pour les surprendre, assouvir leur brutalité, et se livrer au pillage. Devançant les événe-

<sup>(1)</sup> Arrêtés de la Commission de gouvernement; programmes et proclamations, des 13, 18 et 25 messidor an VI (1er, 6 et 13 juillet 1798).

<sup>(2)</sup> Proclamations des 14 et 26 messidor an VI (2 et 13 juillet 1798).
T. III.

ments par une inspiration prophétique, ils répandirent le bruit que l'escadre française étant anéantie, et Malte sur le point d'être bloquée par les Anglais, on ne pourrait plus tirer de vivres de la Sicile, et que la famine s'ensuivrait; ensin, ils présentèrent les réformes prescrites par le général Bonaparte et exécutées par le commissaire du gouvernement, comme autant d'atteintes portées au culte et à la propriété (1).

Jusque là, les Maltais s'étaient montrés trop faciles à recevoir les impressions de la malveillance pour se borner à combattre ces nouvelles calomnies par l'indifférence et le mépris. Le devoir de l'autorité était de remonter à leur source et d'en punir les auteurs; mais ceux chargés d'exercer la police et de surveiller les sourdes menées des mécontents et des agents des puissances coalisées contre la France, étaient ou vendus ou fort au-dessous de leur mission. A défaut de la rigueur, ont eut recours à la persuasion (2).

Dans un discours qu'il prononça pendant les cérémonies, le commissaire-ordonnateur de la marine, M. Ménard, expliquant les véritables principes de l'égalité, en déduisit cette conséquence, que, si la philosophie veut que l'homme soit l'égal de l'homme, l'ordre politique exige qu'il y ait des supérieurs; et, montrant aux jeunes Maltais destinés au service de la marine comment il fallait apprendre à obéir pour savoir commander, il leur traça la marche à suivre

<sup>(1)</sup> Mémoires inédits de M Doublet; Journal de Malte du 26 messidor an VI (14 juillet 1798).

<sup>(2)</sup> Mémoires inédits.

pour arriver aux grades supérieurs. — Après lui, le général Vaubois, établissant la différence entre le gouvernement auquel les Maltais étaient soumis et celui sous lequel ils vivaient, leur fit entrevoir Malte devenant l'entrepôt du commerce du Levant; les invita à l'union, à la confiance nécessaires pour arriver au but, et chercha à les rassurer en prêchant à ses troupes le respect des propriétés. — A son tour, Regnaud de Saint-Jean d'Angely fit le tableau des victoires remportées par les Français sous la bannière de la liberté, et l'énumération des peuples qui, jadis esclaves, étaient ralliés sous cette bannière; comparant ensuite la situation présente des Maltais à leur situation passée, il leur traça à larges traits l'oppression sous laquelle ils vivaient, et les avantages dont ils jouissaient déjà ou qu'ils pouvaient espérer; enfin, il les adjura de bannir toute crainte, toute désiance, et de s'en remettre au gouvernement du soin d'assurer leur bonheur, leur prospérité et leur indépendance. — Mais un discours qui dut paraître aussi inconvenant que maladroit, fut celui où Bosredon de Ransijat se complut à faire le procès d'un Ordre auquel il avait appartenu, et cela pour convaincre les Maltais que la République française n'avait d'autre objet en vue que leur bonheur (1).

Du reste, contrairement aux prédictions des malveillants, la fête se passa sans désordre, et sans autre incident que l'apparition d'un vaisseau anglais qui

<sup>(1)</sup> Journal de Malte du 26 messidor an VI (14 juillet 1798).

passa devant le port presqu'à portée de canon, au moment où l'on hissait le pavillon national à bord du vaisseau français, et sembla ainsi protester contre les espérances que l'on cherchait à inspirer aux Maltais. Cet incident, assurément très-remarquable, mais dû sans doute au hasard, fut encore saisi avec habileté par les instigateurs de désordres.

Ils répandirent sourdement le bruit que les Anglais allaient venir bombarder Malte. Ils ne s'en tinrent pas là; mettant en jeu l'amour-propre des femmes qui n'avaient pas été invitées au bal donné par le général Vaubois, ils calomnièrent celles qui avaient eu la préférence, et allèrent jusqu'à affirmer que l'un des chefs avait abusé de trois des jeunes mariées. Cette accusation, invraisemblable, occasionna du scandale, des murmures. Quelques prédicateurs en firent le texte de leurs sermons, et des samilles entières, soit par la crainte du bombardement, ou pour se soustraire à la prostitution dont elles se croyaient menacées, désertèrent la ville pour aller s'établir à la campagne. Ceux qui gouvernaient ne s'opposèrent point à ces émigrations, et dédaignèrent même d'en rechercher les causes; à l'exception pourtant de celui auquel on attribuait la violence faite aux épousées, et qui, dit-on, se vengea en maltraitant le clergé; mais, loin de réprimer les censures ecclésiastiques, il suscita contre lui les haines implacables de la prêtrise (1).

Cependant le général Vaubois écrivait à Bonaparte,

<sup>(1)</sup> Mémoires inédits de M. Doublet.

dont on n'avait encore aucune nouvelle, que les Maltais semblaient se rapprocher des Français, que leur attachement s'était manifesté dans la fête qui venait d'avoir lieu; que ce peuple, dont il était généralement aimé, et qui était vraiment attachant par sa douceur et sa bonté, ne se livrerait pas à des machinations; mais que, néanmoins, il l'observait de très-près. Après s'être plaint des troupes placées sous ses ordres (1), et avoir donné des louanges à la Commission de gouvernement ainsi qu'aux municipalités, il affirmait que tout allait assez d'accord; et pourtant il avouait qu'il était un peu en contradiction avec Regnaud. « Je crois, « disait-il, qu'il a tort, car il est seul de son avis, et s'il « persiste, c'est affaire d'amour-propre...; mais nous « ne nous brouillerons pas, j'espère, et tout ira bien... « Regnaud a des moyens, mais il est un peu impé-« rieux et un peu vain. Je ne lui opposerai que mon « amour pour le bien public, et, malgré la petite dif-« férence de façon de penser, l'harmonie entre nous « ne sera pas détruite. Quand j'ai la conviction du « bien, je ne saurais céder, malgré le reproche qu'on « me fait d'être trop bon. » De son côté, Bosredon de Ransijat, laissant à l'éloquent Regnaud le soin de faire à Bonaparte la description de la fête, renchérit

<sup>(1) «</sup> Je n'ai pas lieu d'être content des militaires, écrivait le général Vau« bois; malgré tous mes soins, ils témoignent de l'impatience. Ils ont sans
« doute éprouvé des privations pendant qu'on travaillait aux fournitures des
« casernes, mais on s'en est occupé aussitôt que possible, et les travaux con« tinuent. » (Correspondance officielle et inédite de Napoléon Bonaparte. Paris, tom. I, pag. 288.)

encore sur les éloges donnés aux Maltais par Vaubois, et s'attacha particulièrement à attribuer l'affection de ce peuple pour les Français aux qualités de ce général, qui, dit-il, est vraiment un excellent homme (1).

Malgré un tableau si séduisant, l'approvisionnement commençait à devenir difficile, et l'argent manquait (2).

On a vu qu'en notifiant l'occupation de Malte au roi de Naples, Bonaparte avait en outre fait dire à ce souverain que l'on comptait sur le maintien des relations existant entre les deux pays pour l'approvisionnement de l'île. Des ordres furent en effet donnés par Ferdinand au vice-roi de Sicile; mais dès que celui-ci sut certain que le général en chef s'était éloigné de Malte, il prescrivit aux gouverneurs des villes maritimes de ne permettre l'embarquement d'aucune denrée pour Malte, et ceux-ci poussèrent les choses au point d'imposer une quarantaine aux bâtiments maltais, de leur refuser des patentes de santé, et même de tirer sur eux. Cependant, malgré ces entraves, l'agent consulaire de France à Messine parvint à faire passer à Malte sept cents quintaux de biscuits; mais ce secours, joint à ceux que l'on tirait des régences barbaresques qui se montraient plus favorables, était loin de sussire. Pour y remédier on députa en Sicile, et Regnaud de Saint-Jean d'Angely s'occupa de la réorganisation de l'Uni-

<sup>(1)</sup> Moniteur du 19 fructidor an VI (5 septembre 1798); Correspondance de Napoléon, 5° liv., pag. 287 et 290.

<sup>(2)</sup> Correspondance de Napoléon, 5° liv., pag. 287.

versité, qui, sous le gouvernement de l'Ordre, était chargée des approvisionnements. Son plan avait été soumis au général Vaubois et à la Commission de gouvernement, qui l'avaient approuvé, lorsqu'on fit intervenir une pétition de tous les capitalistes qui avaient des fonds placés dans cet établissement, lesquels déclaraient n'avoir aucune confiance dans la personne désignée pour y présider. Cette pétition, appuyée par la municipalité de l'Ouest et adressée au général Vaubois, fut renvoyée à la Commission de gouvernement. Alors Regnaud, en homme d'esprit, céda à l'orage, rectifia son plan, fit alterner la présidence entre les trois administrateurs nommés, et tout le monde fut content (1).

Cependant il était urgent de se procurer des fonds. A cet effet, un droit de six pour cent de la valeur fut mis à l'entrée du coton en laine étranger; les prises d'eau dans la fontaine publique furent taxées, pour les maisons et les jardins, à 14 fr. 40 c. par six lignes de diamètre, et pour l'aiguade des navires, à 6 fr. par cent barils de cinquante-deux pintes; on mit en vente pour 500,000 écus (1,000,000 fr.) de biens nationaux, sous ces conditions: que la vente ne serait pas faite au-dessous du capital, calculé d'après le revenu au denier vingt; que les paiements s'effectueraient un tiers comptant, un tiers dans un an, et un tiers dans deux ans, avec caution et hypothèque sur

<sup>(1)</sup> Moniteur du 19 fructidor an VI (5 septembre 1798); Correspondance de Napoléon, 5° liv., pag. 288, 409, 410 et 411; Mémoires inédits de M. Doublet.

le fonds pour les deux derniers paiements, qui porteraient intérêt à cinq pour cent; et qu'en cas de noneffectuation des deux derniers paiements, la nation rentrerait en possession des biens vendus (1).

On a vu que la Commission de gouvernement, dès son entrée en fonction, avait déclaré que, jusqu'à l'établissement définitif du système qui devait régir les Maltais, les lois anciennes seraient maintenues. Regnaud de Saint-Jean d'Angely crut que le moment était venu de mettre un terme à ce provisoire, et, par des arrêtés de la Commission de gouvernement, il fit régler les attributions des tribunaux ainsi qu'il suit:

Juges de Paix. — 1° Au civil, connaissance de toutes les causes personnelles et mobilières dans lesquelles il ne s'agissait ni de l'État, ni des personnes, ni de la propriété, ni des hypothèques sur le fonds; et, de plus, pour ceux de la cité de Malte, canton de l'Ouest et du Rabatto du Goze, des affaires relatives au recouvrement des revenus des domaines nationaux, colléges, hospices, établissements de charité et autres établissements publics; jugeant sans appel les causes et les demandes d'aliments qui n'excédaient pas 50 écus (100 fr.), et celles relatives aux salaires d'ouvriers, de serviteurs, gens de loi, médecins et autres; 2° au criminel, chargés de la levée des ca-

<sup>(1)</sup> Arrètés de la Commission, des 30 messidor, 2 et 8 fructidor an VI (17, 20 et 26 juillet 1798).

davres, de l'arrestation et de l'interrogation des malfaiteurs, avec faculté de condamner à quinze jours de prison et à 12 écus (-24 fr.) d'amende; 3° procédant sans écritures, sur la comparution et le dire des parties (1).

Tribunal Civil. — Conservation de sa juridiction et de son mode de procédure, tels qu'ils étaient établis par les lois anciennes, sauf les modifications ordonnées par les arrêtés du gouvernement; mais concours de trois juges pour les jugements; indépendance absolue, et ne pouvant recevoir d'ordres d'une autorité supérieure que pour la prompte expédition des affaires; chargé, en outre, de veiller à ce que les défenseurs ou gens de loi ne fassent que les frais indispensables (2).

Tribunal Criminel. — Maintien de sa forme de procédure, sauf les modifications ordonnées; l'instruction confiée au président; concours du président, assisté de quatre juges, pour rendre le jugement; l'exécution comme par le passé, et le droit d'asile aboli (3).

Costumes. — Juges de paix : habit noir, et branche d'olivier en argent suspendue sur la poitrine à un ru-

<sup>(1)</sup> Arrètés de la Commission, des 6 thermidor et 5 fructidor an VI (24 juillet et 22 août 1798).

<sup>(2)</sup> Arrêté de la Commission, du 6 thermidor an VI (24 juillet 1798).

<sup>(3)</sup> Arrêté de la Commission, du 6 thermidor an VI (24 juillet 1798).

ban tricolore; — Juges civils: habit et manteau noir, chapeau retroussé avec trois plumes tricolores, et œil d'argent suspendu sur la poitrine à un ruban tricolore; — Juges criminels et Accusateur public: habit, manteau et chapeau comme les juges civils, avec une hache d'argent suspendue sur la poitrine à un ruban tricolore; — Greffiers: comme les juges, avec plume noire au chapeau; — Huissiers: vêtus de noir, ceinture rouge bordée de bleu et de blanc, baguette noire à la main (1).

Tribunal de Commerce. — Sous le gouvernement de l'Ordre, les causes commerciales étaient décidées par un juge nommé par le grand-maître; et des consuls, pris à tour de rôle parmi les négociants, devaient seuls, et sans l'assistance d'aucun juge, être les arbitres de leurs intérêts. On crut cette classe d'hommes, à Malte, assez éclairée pour faire de bons choix, et l'on voulut tenter l'essai d'une élection libre et populaire. La probité, les vertus, les lumières et le patriotisme furent indiqués comme les titres, les droits et les gages que les candidats devaient apporter à la confiance générale. Le commissaire du gouvernement se réserva seulement d'assister à l'assemblée, avec les principaux magistrats, pour lui indiquer les formes et la guider dans leur observation. En conséquence, il fit rendre deux arrêtés, portant : 1° qu'il serait formé, sous le nom de tribunal consulaire, un tribunal de

<sup>(1)</sup> Arrêté de la Commission, du 6 thermidor an VI (24 juillet 1798).

commerce composé de cinq juges et d'un gressier, librement élus par les négociants réunis en assemblée générale; 2° que ce tribunal connaîtrait de toutes les causes civiles ayant rapport au commerce et à la navigation; 3° que ses jugements seraient sujets à révision par un conseil composé du général de division, du commissaire du gouvernement et de l'ordonnateur de la marine; 4° que la police des ports serait confiée à un capitaine, assisté de deux lieutenants, avec obligation de se conformer aux règlements et aux décisions de la Santé et de la Douane; 5° que les rôles d'équipage des bâtiments nationaux seraient délivrés par le commissaire de la marine, chargé de l'inscription maritime; 6° que toutes les licences délivrées par l'ancien gouvernement pour faire le commerce, tenir boutique, auberge ou cabaret, seraient renouvelées en payant un droit de 6 tharis (1 fr.), et que ce droit serait de 30 tharis (5 fr.) pour celles délivrées par la suite (1).

Dispositions générales. — Par d'autres arrêtés, on supprima les tribunaux de l'inquisiteur, de l'officialité ou de l'évêque, et le tribunal appelé des débiteurs religieux. On créa, pour tous les papiers des anciens tribunaux; un dépôt dont la garde fut confiée à un archiviste, chargé d'en délivrer des expéditions. Les caisses des tribunaux furent annulées, et remplacées

<sup>(1)</sup> Arrêtés de la Commission, des 12 et 20 thermidor an VI (30 juillet et 17 août 1798); Moniteur du 18 fructidor an VI (4 septembre 1798).

par une caisse unique, destinée à recevoir les dépôts judiciaires, moyennant un droit de 2 grains (1 centime 67/100) à l'entrée, et de 1 grain (0 centime 83/100) à la sortie. Enfin, on détermina les cas dans lesquels les exceptions en matières civiles et commerciales seraient reçues contre un titre écrit, et comment elles seraient vidées; — de quelle manière on pourrait délibérer d'une dette contractée par acte public; — dans quel cas et comment serait admise la preuve par témoins; — quand il y aurait lieu à compensation; — quand on devrait renvoyer à des arbitres, et quels seraient les effets de leurs jugements; — dans quel cas les avocats pourraient prétendre à des honoraires, et comment ils seraient réglés; — enfin, quelles seraient les preuves à faire pour être admis à exercer la charge d'avocat (1).

La suppression du tribunal de l'officialité exigeait qu'il fût pourvu à la réception et à la conservation des actes de l'état civil. Mais l'ordre de Bonaparte, qui dépouillait l'évêque de sa juridiction, qui ôtait aux princes étrangers toute influence dans l'administration de la religion ou de la justice, et défendait tout recours au pape, cet ordre avait produit un trop mauvais effet sur l'esprit des Maltais et du clergé, pour qu'au moment de l'exécuter on ne leur fît pas quelque concession. On arrêta donc que les curés continueraient à recevoir les actes de l'état civil, mais

<sup>(1)</sup> Arrêtés de la Commission, des 6 et 25 thermidor, 20 fructidor an VI (24 juillet, 12 août et 6 septembre 1798).

qu'ils les recevraient sur des registres doubles, cotés et paraphés par les maires, et que l'un de ces registres serait déposé, tous les ans, au greffe du tribunal civil. On déclara ensuite que tout acte non inscrit sur les registres serait nul quant aux effets civils, et qu'il ne pourrait y être suppléé par aucune preuve testamentaire ou autre; enfin, qu'on ne pourrait se prévaloir ni des dispositions des actes du concile de Trente, ni d'aucune loi ecclésiastique, pour valider par-devant les tribunaux un mariage célébré par un prêtre autre que le curé de l'un des conjoints, après les publications, et avec le consentement exigé par les lois françaises (1).

Bonaparte avait prescrit la réorganisation du Montde-Piété, et il y sut pourvu par un arrêté portant: 1° que les termes de retrait des gages seraient d'un an, pour ceux excédant la valeur de 40 écus (80 fr.); de deux ans, pour les gages de 20 à 40 écus (40 à 80 fr.); 2° que les gages au-dessus de 20 écus (40 fr.) paieraient 6 p. 0/0, et ceux au-dessous, comme du temps de l'Ordre; 3° que huit jours après l'expiration des termes, les gages non retirés ou renouvelés seraient vendus (2).

Effet produit par les actes de la nouvelle administration sur l'esprit des Maltais. — Toutes ces mesures furent mal accueillies par les Maltais, déjà fort indisposés contre le nouveau gouvernement, et, en

<sup>(1)</sup> Arrêté de la Commission, du 12 thermidor au VI (30 juillet 1798).

<sup>(2)</sup> Mémoires inédits de M. Doublet.

outre, par les ennemis de la France, qui ne perdaient aucune occasion de les pousser à l'exaspération. Le droit d'eau fut considéré comme un impôt mis sur le pauvre et l'agriculture. La vente des biens nationaux fut présentée comme une spoliation, et il ne se trouva point d'acquéreurs. L'organisation des tribunaux ne fut pas à l'abri de la critique, et les cris qui s'élevèrent contre la suppression de la juridiction ecclésiastique furent si forts, que, sur les représentations de l'évêque, qui, animé des meilleures intentions, avait constamment combattu, dans l'intérêt de la France, les prescriptions de Bonaparte à ce sujet, on dut ne pas insister sur la défense faite au clergé de recevoir de l'argent pour l'administration des sacrements, interpréter la défense de ne pas recourir au pape, en disant que le recours non reconnu par les autorités constituées était permis aux individus, comme saisant partie de la liberté des cultes, et déclarer qu'on n'avait pu se dispenser d'anéantir la juridiction ecclésiastique, sans violer tous les principes de la législation française.

Regnaud de Saint-Jean d'Angely chercha à dissiper les préventions, et à rassurer les esprits par le raisonnement. Dans des articles ou des discours habilement rédigés, et insérés dans le journal de Malte, il démontra que, par les changements faits au système de distribution de l'eau, les perceptions n'avaient pas été augmentées; que l'on n'avait fait que supprimer les priviléges pour pouvoir couvrir les frais d'entretien de l'aqueduc par le produit de l'impôt, mis en grande

partie à la charge des navigateurs étrangers; et qu'ainsi cette suppression, loin de frapper sur le pauvre, n'atteignait que le riche, qui ne pouvait plus, comme par le passé, et avec la faveur, obtenir gratuitement de quoi arroser ses plantes d'agrément ou ses fertiles et productifs arbustes. Comparant ensuite le passé au présent, il faisait voir que l'Ordre, dont le revenu, de 3,000,000 qu'il était, se trouvait réduit à 300,000 francs, n'était parvenu, depuis cinq ans, à couvrir son déficit et à subvenir à ses dépenses, lesquelles n'avaient pas diminué dans la même proportion, qu'au moyen des impôts mis sur les habitants, d'emprunts faits dans l'île, et de la spoliation des caisses de l'Université et du Mont-de-Piété, tandis que la France, prenant à sa charge les frais de sa marine, de l'entretien et de la solde de sa garnison, de ses établissements et de ses administrations, évalués à plus de 3,000,000, ne demandait à Malte que 600,000 francs, et prenait ainsi l'engagement d'y verser annuellement 2,400,000 francs, en même temps qu'elle rétablissait, par une liquidation de leurs dettes et par une nouvelle organisation, le crédit des caisses publiques, et que, par des revenus assis sur des propriétés foncières, elle assurait aux hôpitaux, aux conservatoires et aux colléges, les moyens de pourvoir à leurs besoins. Pour l'installation des tribunaux, après avoir exposé les principes de la justice et tracé les devoirs du juge, il opposait l'indépendance et la liberté des jugements, proclamées par le gouvernement actuel, à l'arbitraire exercé despotiquement par les grandsmaîtres. Relativement à la suppression de la juridiction ecclésiastique, il démontrait que son maintien était incompatible avec les lois françaises, qui devaient désormais régir les Maltais. Faisant appel à leur bonne soi, il leur montrait les temples ouverts, les cérémonies respectées et les ministres du culte protégés; il développait les avantages qu'ils trouvaient à faire arbitrer leurs différends par un tribunal libre, indépendant, juste, intéressé à l'être, et composé de pères de famille éclairés; il les invitait à adorer en paix la Divinité, et à respecter l'autorité qui protégeait le culte. Traçant le tableau des vertus qui doivent distinguer les véritables ministres de la religion, il en concluait qu'on ne pouvait laisser subsister entre leurs mains une puissance temporelle, sans créer un privilége et violer les principes de cette liberté, qui voulait des lois protectrices pour tous les citoyens. Enfin, montrant que la loi ne se plaçait point entre les consciences et les actions, il les engageait à chasser des craintes injurieuses, et à repousser les suggestions de ceux qui cherchaient à les égarer en leur faisant considérer quelques suppressions de couvents, de fondations, de corporations et d'établissements accessoires, comme une atteinte portée à la religion, et un prélude à l'anéantissement du culte (1).

Mais l'irritation était déjà trop avant dans les cœurs pour que la raison pût s'y faire entendre, et d'ailleurs,

<sup>(1)</sup> Journal de Malte des 26 messidor, 6 et 25 thermidor et 2 fructidor an VI (14 et 24 juillet, 12 et 19 août 1798).

la cabale à laquelle s'étaient réunis presque tous les généraux et les officiers dont Regnaud s'était sait des ennemis, en atténuait l'effet, en rejetant tout le blâme sur ce commissaire, et en laissant entrevoir que, si elle disposait exclusivement du pouvoir, les choses se passeraient différemment. Sans doute, en mettant plus de ménagement dans les réformes, on aurait pu, comme l'écrivait alors le général Vaubois à Bonaparte, prévenir le mécontentement du Maltais, naturellement doux, sensible aux bons traitements et facile à mener; mais, pour être juste, il aurait sallu dire aussi la nécessité où l'on se trouvait de recourir aux ressources locales pour subvenir aux besoins, et la part que les agents des puissances coalisées contre la France et convoitant la possession de Malte, avaient dans l'irritation des habitants. Malheureusement, ce ne fut pas d'après ces considérations qu'agit le général de division: conduit par la cabale dont il s'était fait l'instrument, jaloux du pouvoir suprême, et se faisant illusion sur la facilité de l'exercer, il accusa vivement Regnaud; il se plaignit amèrement d'un écrit où, après l'avoir accusé d'être un tyran et l'auteur des arriérés dans la solde, on invitait la troupe et les habitants à se défaire de lui. De son côté, Bosredon de Ransijat se présentait comme ayant su se concilier exclusivement la confiance du soldat et l'amour du peuple maltais (1).

Que d'entraves dans la marche de ce pouvoir nouveau!

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 5e liv., pag. 425 à 430.

Pendant qu'à Malte la discorde agitait les esprits, le Directoire nommait M. Méchin commissaire du gouvernement, en remplacement de Regnaud de Saint-Jean d'Angely. Il est fâcheux que des circonstances, sans doute indépendantes de sa volonté, n'aient pas permis à cet administrateur de se rendre à son poste; car, avec des connaissances aussi étendues que celles de Regnaud, et moins d'impétuosité dans le caractère, il aurait peut-être su concilier l'exécution des ordres de Bonaparte avec ce qu'exigeaient de ménagements les droits, les vœux et les préjugés des Maltais. Il aurait fait quelques concessions pour maintenir entre lui et Vaubois la bonne intelligence, sans laquelle on ne pouvait se promettre aucun succès; et il aurait amené le général à éloigner non-seulement de sa personne, mais encore de l'île, tous les instigateurs de troubles. On ne saurait affirmer que Méchin eût empêché Malte de tomber entre les mains de l'Angleterre; mais, quand on songe que la raideur du caractère de Regnaud de Saint-Jean d'Angely et la susceptibilité excessive du général Vaubois ont produit entre ces deux chess une mésintelligence, comptée avec juste raison comme une des causes de cette perte pour la France, on ne saurait trop regretter qu'il ne se soit pas trouvé là un homme d'un esprit plus conciliant (1).

Au milieu des intrigues des ennemis de la France et de la mésintelligence des autorités, celles-ci sen-

<sup>(1)</sup> Moniteur du 6 thermidor an VI (24 juillet 1798).

tirent cependant le besoin de faire une nouvelle tentative pour calmer l'irritation des Maltais, et, la célébration de l'anniversaire du 10 août offrant une occasion opportune, il fut décidé que l'on en profiterait (1).

Par le discours qu'il prononça dans cette circonstance, le général Vaubois réclama fidélité et obéissance aux lois; assura que les autorités étaient disposées à faire le bien; promit un prompt effet de ces dispositions, et engagea les habitants à fermer l'oreille aux mauvaises suggestions.

De son côté, Regnaud de Saint-Jean d'Angely, après une allocution rapide sur l'institution des sêtes républicaines, leur but et leur utilité, présenta les Français comme instituteurs des Maltais dans la science de la liberté, et comme comptables envers leur pays de cette mission. S'adressant ensuite aux habitants, après avoir comparé le régime oppresseur sous lequel ils vivaient, avec la liberté dont ils jouissaient, leur avoir montré la religion librement professée par eux et soigneusement respectée par les républicains, et leur avoir présenté la bienfaisance comme le lien qui devait les unir aux Français, il les engagea à respecter le gouvernement avec lequel ils vivaient libres sous la loi; à s'unir pour faire taire ces clameurs dégoûtantes, et pour découvrir les auteurs de ces placards, méprisables quand ils n'attaquent qu'un individu, et coupables quand ils mena-

<sup>(1)</sup> Journal de Malte du 28 thermidor an VI (10 août 1798).

cent la puissance qui garantit l'ordre social; il les conjura de ne pas écouter ceux qui leur présentaient les Français comme armés contre leur religion, et les invita à offrir à l'Éternel, sans contrainte comme sans frayeur, les sacrifices qu'ils croyaient dignes de lui.

A son tour, le président de la municipalité de l'Est, M. Bertis, dont la parole pouvait avoir quelque in-fluence sur ses compatriotes, renchérit encore sur le général et le commissaire du gouvernement.

Mais celui dont les paroles semblaient devoir produire le plus d'effet, c'était l'évêque de Malte, monseigneur Labini; malgré son dissentiment avec les autorités françaises, il se prêta noblement à publier un mandement pour calmer les esprits et les ramener à de meilleures dispositions. Nous transcrirons ici ce mandement; c'est le moyen de faire connaître exactement et les causes et le degré de l'effervescence qui régnait parmi les Maltais:

« Nous sommes, disait ce vénérable prélat, récl« lement affligé, nos très-chers fils, des inquiétudes
« qui vous tourmentent, par la crainte de voir le
« gouvernement actuel attaquer votre sainte foi, que,
« par grâce particulière de la Providence divine,
« vous avez reçue de vos ancêtres par l'organe de
« notre saint père l'apôtre saint Paul. Le zèle que
« vous montrez pour la conservation de cette sainte
« foi, sans laquelle on ne peut plaire à Dieu, est sans
« doute louable et d'un devoir indispensable, comme
« nous l'apprend le même saint docteur de la vérité:
« Sine fide, impossibile est placere Deo; mais on ne

« peut pas louer de même ce zèle fanatique qui trou-« ble les consciences, la paix des familles et la tran-« quillité publique. Notre sainte religion aime la paix « et la charité. Les véritables chrétiens, c'est-à-dire « les vrais disciples de Jésus-Christ, se sont toujours « distingués par un caractère tranquille; ils sont bons « sujets, respectent les pouvoirs constitués, et tra-« vaillent ainsi en bons citoyens à la félicité com-« mune. Or, ils ne sont pas tels, ceux de vous qui ré-« pandent de fausses nouvelles par lesquelles on vou-« drait faire croire que l'on médite des complots pour « la destruction de notre culte et de notre sainte reli-« gion. Nous aussi, nous ne pouvons pas le dissimuler, « nous avons eu des craintes en lisant quelques écrits « où l'on paraissait vouloir établir que le sacrement « de mariage ne pouvait être valide dans des cas où « cependant la religion catholique le reconnaît comme « tel; où il paraissait que l'on voulait aussi défendre « le recours au pape, comme si on ne devait pas re-« connaître l'autorité de ce prince visible, et centre « de l'unité de notre Église; mais c'est avec plaisir « que nous apprenons, mes frères, que le gouverne-« ment a solennellement déclaré que son intention « n'a jamais été d'attaquer, sur ces points, notre « croyance; que ce qu'il avait prescrit pour le ma-« riage devait s'entendre seulement du civil, sans dé-« roger au pouvoir de l'Église en ce qui regarde le « sacrement, et qu'il est loin de vouloir troubler notre « conscience en nous empêchant de recourir au pape «dans nos besoins. Au contraire, il a nouvellement

« déclaré et protesté qu'il laisserait aux habitants de « cette île le libre exercice du culte de la religion « catholique, apostolique et romaine; vous pouvez « donc être persuadés que si, dans quelque arrêté pu-« blié par le gouvernement, vous trouvez quelque « expression qui vous semble équivoque, vous devez « raisonnablement l'interpréter selon la capitulation « faite par le général en chef Bonaparte, ainsi que « l'ont expliqué les dépositaires de l'autorité publique. « Il n'est donc plus pour vous nul sujet d'agitation, et « vous devez, si vous êtes raisonnables, redevenir « calmes et tranquilles. C'est pour coopérer d'autant « plus à votre tranquillité, que nous vous assurons « que les mêmes dépositaires de l'autorité publique « vous promettent de conserver et défendre les pro-« priétés de vos paroisses, et de ne jamais toucher à « l'argenterie qu'elles renferment. N'écoutez donc « pas dorénavant, mes chers fils, ceux qui, par per-« versité ou par ignorance, égarent vos âmes par des « discours malins ou imprudents. Écoutez plutôt avec « une sainte docilité notre parole, conforme à notre « devoir, par laquelle nous vous informons que le « zèle vrai et sincère de notre sainte soi est première-« ment de faire en sorte que cette sainte soi ne soit « pas en nous morte et stérile, mais, au contraire, « vive et féconde en saintes œuvres. Un des premiers « devoirs que notre religion nous recommande et exige « de nous avec empressement, c'est d'honorer et de « respecter les autorités constituées, et de leur obéir. « C'est ce que dit clairement notre apôtre saint Paul.

« au chapitre XIII de son épître aux Romains, dans le « chapitre I<sup>er</sup> de sa première épître à Timothée, dans le « chapitre XIII de l'épître aux Juifs, et dans le chapitre « III de l'épître à Titus. Ce prince des apôtres, dans le « chapitre II de sa première épître, nous recommande « les mêmes principes. C'est ainsi que pratiquaient « nos premiers chrétiens à l'égard de leurs princes, « quoique païens, comme nous le dit, entre autres. « Tertullien, en parlant des chrétiens, dans son Apo-« logétique : Nous respectons, dit-il, dans les empe-« reurs, le jugement de Dieu, qui leur a donné l'ema pire des nations. Et ailleurs, ad scapulam : Le chré-« tien n'est ennemi de qui que ce soit, moins encore de « l'empereur, parce qu'en sachant que celui-ci a été « constitué par Dieu, il ne peut pas se refuser de l'ai-« mer, de le respecter, de l'honorer, et de désirer sa « félicité. Éxécutons donc, mes très-chers frères, «ces commandements, notre sainte religion nous « l'ordonne; et suivons l'exemple de nos aucètres, « si nous voulons obtenir du Très-Haut le plus grand « de tous les biens, la plénitude de ses célestes bé-« nédictions, que de bon cœur et de bonne soi nous « vous souhaitons. »

Toutes ces exhortations purent bien retarder, mais non pas empêcher l'explosion; car pour renverser cet échafaudage de sages conseils, la malveillance redoubla ses efforts. On répandit le bruit que le prix du blé allait être augmenté, et que la cour de Naples, persévérant dans ses mauvais procédés envers les Français, réclamait une indemnité pour le droit

de souveraineté qu'elle exerçait sur l'île de Malte (1).

Le gouvernement, se persuadant qu'un des moyens propres à atténuer l'impression produite par ces bruits, serait de satisfaire les nombreux créanciers des chevaliers et de leur grand-maître, sit inviter les premiers à présenter leurs titres pour en dresser un état, qui serait envoyé au Directoire. La retenue des sommes dues devait être ensuite ordonnée par le gouvernement français et exercée sur la pension allouée aux débiteurs par la capitulation, jusqu'à parfait paiement (2). Quant aux créanciers du grand-maître, représentés par M. Antoine Poussielgue, qui, par acte passé le 8 août 1798 par-devant Michel-Ange Portelli, notaire public, substitua des pouvoirs au notaire Patrice-Alexandre Spiteri, la commission des Domaines nationaux leur céda, conformément aux dispositions prescrites par le général Bonaparte, des maisons et des magasins pour la valeur de 124,960 écus de Malte, formant 299,904 fr. Cette cession fut approuvée par la commission de gouvernement, et acceptée par le fondé de pouvoir de Hompesch (3).

Sur ces entrefaites, on vit arriver à Malte cinquante-cinq Maltais qui étaient détenus dans le bagne de Tunis, et auxquels le bey, sur les réclamations du général Bonaparte, présentées par le consul

<sup>(1)</sup> Journal de Malte du 25 thermidor an VI (12 août 1798).

<sup>(2)</sup> Journal de Malte, du 22 thermidor an VI (9 août 1798).

<sup>(3)</sup> Actes de cession et d'acceptation, des 3 et 8 fructidor an VI (20 et 25 août 1798).

de France, avait rendu la liberté: on leur donna immédiatement de l'emploi dans la marine (1). Cette délivrance, qui, obtenue par la puissante intercession du général en chef, aurait dû produire une impression salutaire sur l'esprit des habitants, passa inaperçue au milieu des nombreux griefs de l'opinion publique.

Le général Bonaparte avait ordonné que les biens des couvents supprimés seraient employés à soulager les pauvres. Sous le prétexte de pourvoir à ce soulagement, mais en réalité pour se procurer de nouvelles ressources et faire face aux besoins toujours croissants, Regnaud de Saint-Jean d'Angely fit prendre, par la Commission de gouvernement, un arrêté qui enjoignait aux administrateurs de tous ces biens et de ceux affectés aux fondations particulières, aux confréries, aux bénéfices simples, et aux collégiales dont la suppression avait également été ordonnée, d'en fournir un état indicatif (2).

L'usage d'affermer les terres pour trois générations donnait lieu à un grand nombre de contestations dans lesquelles la République française, devenue propriétaire des terres et des maisons qui avaient appartenu soit à l'Ordre, soit aux couvents supprimés, se trouvait intéressée. Pour mettre un terme à ces contestations, Regnaud de Saint-Jean d'Angel fit encore promulguer, par la Commission de gouvernement, un arrêté portant : 1° que les baux faits

<sup>(1)</sup> Journal de Malte, du 25 thermidor an VI (12 août 1798).

<sup>(2)</sup> Journal de Malte, du 2 fructidor an VI (19 août 1798).

pour trois générations finiraient à la centième année, et que ceux qui avaient plus de cent ans cesseraient à la fin de l'année courante; 2° que ces termes passés, le bailleur rentrerait dans sa propriété, et la concéderait à de nouvelles conditions; 3° qu'à l'échéance des cent ans, le preneur à bail exploitant aurait la préférence, sur estimation faite par experts, pour un nouveau bail, qui ne pouvait excéder cent ans et être moindre de vingt-cinq ans (1).

Ces deux mesures, que la nécessité commandait peut-être et que la prudence désapprouvait, ranimèrent l'irritation populaire, momentanément assoupie. Les prêtres et surtout les habitants de la campagne, qui n'avaient pas encore oublié les dommages éprouvés et les offenses faites à leurs familles, lors de la prise de Malte, se crurent menacés et firent entendre des paroles d'indignation.

Cette recrudescence d'animosité contre les Français fut encore aggravée par une amère et insultante raillerie contre le pape, insérée dans le journal de Malte (2); par la protestation du grand-prieuré de Russie contre la capitulation de Hompesch, et par l'acte de protection de l'empereur Paul, acte dont on eut connaissance (3).

Dès le principe de l'occupation, il y avait eu du gaspillage dans l'administration des vivres. Cependant on avait encore du pain et des armes; mais,

<sup>(1)</sup> Journal de Malte, du 3 fructidor an VI (20 août 1798).

<sup>(2)</sup> Journal de Malte, du 10 fructidor an VI (27 août 1798).

<sup>(3)</sup> Pièces justificatives, nºs 16 et 17.

malgré toutes les mesures prises par la Commission de gouvernement, on était à la veille de manquer des autres denrées, dont la sortie venait d'être prohibée en Sicile. On avait dans le port un vaisseau et une frégate, mais l'on n'osait les faire sortir pour aller à la recherche des approvisionnements, car les Anglais étaient en croisière dans le canal de Malte, et rien ne pouvait passer; de plus, les fonds étaient absorbés (1).

La nouvelle d'un événement désastreux pour la France vint aggraver moralement cette situation déjà si difficile : le vaisseau le Guillaume Tell, les frégates la Diane et la Justice, arrivèrent à Malte, sous les ordres du contre-amiral de Villeneuve, apportant la nouvelle du débarquement en Égypte, de la prise d'Alexandrie et du Caire, mais aussi du funeste combat naval d'Aboukir (2).

Ainsi qu'on peut le croire, ce dernier événement accrut l'audace des ennemis de la France, en même temps qu'il jeta la consternation parmi les Français. Malte pouvait être bloquée incessamment; le moment était critique. Le général Vaubois et Regnaud de Saint-Jean d'Angely le comprirent, et, oubliant un instant les petits intérêts qui les avaient divisés, pour revenir au sentiment de leurs devoirs envers la patrie, ils jugèrent que, pour conserver à celle-ci la

<sup>(1)</sup> Journal de Malte du 10 fructidor au VI (27 août 1798).—Correspondance de Napoléon, 6e liv., pag. 26.

<sup>(2)</sup> Journal de Malte du 11 fructidor au VI (28 août 1798).— Mémoires inédits.

possession du poste qui leur avait été confié, il fallait d'abord ramener le calme et la tranquillité parmi les Maltais, en leur faisant quelques concessions; aviser ensuite aux moyens de se procurer des approvisionnements et des fonds, pour acquitter la solde de la garnison et satisfaire à tous les besoins.

Pour remplir le premier objet, on revint sur la mesure par laquelle les salaires et les secours des personnes jadis employées par l'Ordre avaient été supprimés, et on arrêta qu'une demi-solde serait accordée aux septuagénaires qui en prouveraient le besoin. Mais le bénéfice de cette opération fut étouffé par les formalités auxquelles la preuve fut soumise. On revint aussi sur l'annulation des baux à trois vies, et, par un autre arrêté, cherchant à concilier tout à la fois l'intérêt de la classe laborieuse et pauvre des cultivateurs avec les intérêts de la République française et la pressante nécessité, on déclara qu'à l'échéance des baux, il serait fait, sur l'estimation de la valeur locative des biens, une déduction d'un cinquième en faveur des preneurs; que les contestations seraient jugées par arbitres choisis par les parties ou nommés par les juges de paix; que les décisions de ces arbitres auraient force de jugement en dernier ressort, et seraient gratuitement transcrites sur les registres des justices de paix; qu'ensin le choix de la durée du bail de vingt-cinq à cent ans appartiendrait au détenteur actuel (1).

<sup>(1)</sup> Arrêté de la Commission de gouvernement, du 15 fructidor an VI (1er septembre 1798).

Il était plus difficile de pourvoir aux approvisionnements. Le président de la Commission de gouvernement proposa de faire embarquer une partie de la garnison sur les deux vaisseaux et les trois frégates que l'on avait dans le port, et de l'envoyer à Girgenti (Sicile), pour s'emparer des grains et des denrées que pouvaient renfermer les magasins de cette ville. La conduite de la cour de Naples, qui n'attendait qu'une occasion pour lever le masque, pouvait justifier ce coup de main; mais était-il praticable sous les yeux des Anglais, qui croisaient déjà dans le canal, et surtout en présence d'une insurrection imminente? Bosredon de Ransijat, qui n'allait même pas jusqu'à soupçonner que les Maltais pussent jamais oublier cette servilité à laquelle l'Ordre les avait habitués, croyait l'opération possible. Le général Vaubois n'en jugea pas ainsi, et le plan du président fut rejeté. On se borna à informer le Directoire du sort dont on était menacé, en lui démontrant la nécessité d'un prompt ravitaillement; à faire un appel aux régences barbaresques, et à ménager plus qu'on ne l'avait fait jusque là les approvisionnements, qui se composaient encore de 36,000 salmes (92,448 hectolitres) de blé (1).

Restait à vaincre la troisième difficulté, relative aux fonds publics.

Pour alimenter le trésor, on eut recours à une taxe de 200,000 fr.; mais cette somme étant encore

<sup>(1)</sup> Mémoires inédits de M. Doublet.

insuffisante, on résolut de s'emparer de l'argenterie et du mobilier des églises qui avaient été supprimées.

Défection d'un membre du gouvernement et insurrection des Maltais. — Le chanoine Caruana, qui s'était prêté jusque là à toutes les mesures prises par la Commission de gouvernement, dont il était membre, tout en provoquant sous main le mécontentement des moines et du clergé de la campagne, s'opposa formellement à celle-ci. Ne pouvant faire prévaloir son opposition, il déserta son poste et se retira chez lui, au casal Zebbug, où, libre de toute contrainte, il laissa paraître et fit partager aux paysans les pensées de haine dont il était animé (1).

Malgré cette défection, le commissaire et la Commission de gouvernement n'en persistèrent pas moins dans leurs résolutions, et, le 16 fructidor an VI (2 septembre 1798), un délégué se présenta au Rabatto (faubourg de la Cité Vieille) pour mettre en location l'église des Carmes, en faire enlever et vendre à l'enchère les tapisseries et autres effets; mais les habitants, excités par un nommé Paul Farrugia, s'opposent à cette spoliation; un enfant sonne les cloches, le peuple accourt, le délégué prend la fuite, et le calme se rétablit (2).

Cependant des individus, intéressés à ce que les choses n'en restent pas là, s'en vont publiant partout qu'à son retour d'Égypte le général Bonaparte va s'é-

<sup>(1)</sup> Mémoires inédits de M. Doublet.

<sup>(2)</sup> Moniteur du 24 brumaire au IX (15 novembre 1800).

tablir à Malte; que la population maltaise doit être massacrée et remplacée par une population française; que l'incendie des casaux doit être le prélude de l'exécution de ce projet, et qu'à cet effet on a réuni un grand nombre de torches dans la campagne de Saint-Antoine, habitée par le général Vaubois (1).

Cependant le capitaine Masson, commandant de la Cité Vieille, persuadé que sa présence au Rabatto, où il avait contracté quelques liaisons amicales, sufsirait pour y ramener l'ordre, se présente aux habitants le sabre à la main, suivi de son lieutenant; mais la populace, probablement exaspérée par la vue de cette arme, se rue sur les officiers français, les entoure, les presse, et finit par massacrer M. Masson. Son lieutenant parvient à se sauver. A peine rentré dans la Cité, il écrit au général Vaubois pour l'informer de ce qui se passe, ordonne qu'on ferme les portes, et fait tirer le canon d'alarme, qui ne fut point entendu de la Cité Valette. De son côté, le peuple du Rabatto expédie des émissaires dans les différents casaux, court à l'église de Saint-Paul, et sonne le tocsin, auquel répondent les cloches de tous les villages (2).

A ce signal, le drapeau tricolore de France est partout renversé et remplacé par le drapeau bicolore de Malte; en même temps, les paysans s'arment de ce

<sup>(1)</sup> Moniteur du 24 brumaire an IX (15 novembre 1800).

<sup>(2)</sup> Moniteur du 24 brumaire an IX (15 novembre 1800).

qui tombe sous leur main, et se dirigent sur la Cité Vieille. Déjà les habitants du Rabatto, réunis à ceux du casal Zebbug, qui étaient arrivés les premiers, avaient engagé avec la garnison une fusillade qui dura jusqu'à huit heures du soir, et dont le résultat fut quelques hommes tués et blessés de part et d'autre (1).

Les assaillants, renforcés pendant la nuit, par les paysans de Zorrig et des autres casaux, se divisèrent en deux bandes; une fut chargée d'assiéger la Cité Vieille, l'autre eut pour mission de s'opposer au passage de tous ceux qui tenteraient de se rendre à La Valette ou d'en sortir, de rompre les conduits de l'aqueduc et de se procurer des armes et des munitions (2).

Le lendemain, à six heures du matin, les insurgés demeurés sous la Cité Vieille parvinrent, au moyen d'une attaque simulée et sous la conduite du notaire Emmanuel Vitale, à s'introduire dans la place par une porte secrète que l'on fit sauter. La garnison surprise, et d'ailleurs trop faible pour résister, fut impitoyablement égorgée. Le massacre s'étendit jusqu'aux habitants soupçonnés d'avoir eu des relations avec les Français; les femmes et les enfants ne furent même pas épargnés (3).

Cependant, la lettre du malheureux lieutenant de la Cité Vieille était parvenue la veille, à huit heures

<sup>(1)</sup> Moniteur du 24 brumaire an IX (15 novembre 1800).

<sup>(2)</sup> Moniteur du 24 brumaire an IX (15 novembre 1800).

<sup>(3)</sup> Moniteur du 24 brumaire au IX (15 novembre 1800).

du soir, au général Vaubois, qui avait également reçu des détails par d'autres voies; mais, regardant ce mouvement comme une émeute qui s'apaiserait d'elle-même, on perdit du temps à délibérer; puis, sous le prétexte que les habitants des cités pouvaient être de connivence avec ceux de la campagne, et qu'il y aurait du danger à dégarnir La Valette des troupes qui s'y trouvaient, on prit la résolution de faire bonne garde pendant la nuit, et d'attendre le jour pour prendre un parti. Cette lenteur de détermination fut cause du massacre de la garnison de la Cité Vieille. Les soixante-trois hommes qui la composaient se défendirent vaillamment; mais, cédant au nombre, ils tombèrent, jusqu'au dernier, sous les coups de ces furieux, qui firent subir à leurs cadavres les plus cruels outrages (1).

Au point du jour, le général Vaubois fit partir un détachement de deux cents hommes pour aller renforcer et secourir la garnison de la Cité Vieille; il était trop tard. Ce détachement, assailli par la seconde bande d'insurgés, qui s'était portée à Saint-Joseph et à Bircharcara, non loin de La Valette, fut obligé d'y rentrer, après avoir eu un homme tué et trois blessés, parmi lesquels un officier, qui le fut mortellement (2).

Les moines et les prêtres saisirent avec empressement cette circonstance pour affermir les habitants de la campagne dans leur révolte, et, assurant que le ciel

<sup>(1)</sup> Moniteur du 24 brumaire an IX (15 novembre 1800).

<sup>(2)</sup> Moniteur du 24 brumaire an IX (15 novembre 1800).

venait d'accorder sa miraculeuse protection à l'entreprise, ils cherchèrent à entraîner les citadins dans le mouvement insurrectionnel. Voici de quelle manière s'était manisestée, suivant leur récit, l'intervention divine: L'officier français blessé, disaient-ils, étant de retour à La Valette, et sentant sa fin approcher, avait demandé et reçu les sacrements avec grande dévotion; puis, ayant fait appeler ses camarades, il leur avait parlé en ces termes : « Les paysans ne se sont « insurgés que parce qu'on a touché à leurs églises, « et c'est par un prêtre que j'ai été moi-même blessé « à mort; croyez-moi, mes amis, j'ai vu la vierge « recevoir les balles des Français dans son tablier et « diriger celles des Maltais... » Enfin, l'officier mourant avait conseillé aux siens d'abandonner Malte et de retourner en France. Ce conte, digne du moyenâge, ne laissa pas que d'impressionner vivement des esprits crédules, superstitieux; et cela est si vrai, qu'aujourd'hui encore on trouve à Malte des personnes qui le répètent, et vous le donnent comme un fait miraculeux et indubitable (1).

Dans cette même matinée, les insurgés rompirent les conduits de l'aqueduc; enlevèrent furtivement quelques barils de poudre des magasins de la Cotoner, et massacrèrent encore M. Stanislas L'Hoste, président de la municipalité du casal Zebbug, où se trouvait le chanoine Caruana, l'ex-commissaire, qui ne fit rien pour le sauver. Le chevalier de Barras, qui habitait

<sup>(1)</sup> Mémoires inédits.

une maison de plaisance à peu de distance de La Floriane, quelques bourgeois qui voulurent rentrer en ville, et trois officiers des chasseurs maltais, sortis de La Valette avec le détachement français, soit pour servir d'interprètes, soit pour rassembler les soldats dispersés dans la campagne, éprouvèrent le même sort (1).

De leur côté, les habitants du casal Zabbar, auxquels se réunirent ceux des casaux environnants, ne restèrent pas inactifs; ils formèrent le projet de s'emparer de la cité de Burmola et de faire main-basse sur les Français qui s'y trouvaient; ils parvinrent à s'y introduire le 3 septembre, vers trois heures de l'après-midi. Aidés par le bas peuple, ils tuèrent une dizaine de Français, parmi lesquels M. Pradier, commandant de la cité, et M. Lecite, commandant du fort Ricasoli; mais l'adjudant-général Brouard accourut à la tête de la 80° demi-brigade, somma les habitants de mettre bas les armes, donna vingt minutes aux paysans pour sortir de la cité, menaça de la faire foudroyer par l'artillerie du vaisseau le Dego qui s'était embossé, fit fusiller deux rebelles pris les armes à la main, et tout rentra dans l'ordre (2).

Pendant que ces événements se passaient, le général Vaubois, craignant une semblable insurrection

<sup>(1)</sup> Au nombre des trois dernières victimes, se trouvait le chef de bataillon Trigance, avec son fils aîné. Sa veuve jouit d'une pension que le gouvernement français lui a accordée, et son second fils est aujourd'hui employé à la chancellerie du consulat de France, à Malte.

<sup>(2)</sup> Mémoires inédits. — Moniteur du 24 brumaire an 1X (15 novembre 1800).

dans les quatre cités, licenciait la garde nationale, faisait désarmer les habitants, se renfermait dans La Valette, faisait occuper les forts qui en dépendent, prenait les dispositions nécessaires pour en assurer la défense. Un conseil de guerre, convoqué par son ordre, déclare la place en état de siége, et réunit entre les mains de M. Vaubois le pouvoir militaire et le pouvoir civil, que Regnaud de Saint-Jean d'Angely avait jusque là défendu contre la cabale qui voulait l'en dépouiller (1).

Sans doute, si le général Vaubois l'eût voulu, il aurait pu, avec des troupes nombreuses bien aguerries, pourvues abondamment de munitions de guerre, possédant tous les greniers de l'île, et soutenues par deux vaisseaux et trois frégates, soumettre des campagnards inexpérimentés, n'ayant que trois cents fusils de munition et cinq cents fusils de chasse, peu de vivres, et à peine de la poudre pour entretenir un feu de deux heures; mais il dut faire les réflexions suivantes : bientôt il serait bloqué par l'escadre anglaise victorieuse à Aboukir, et ce blocus le priverait de tous les secours de la métropole; avec les forces laissées à sa disposition, et à peine suffisantes pour garder l'immense étendue de fortifications qui entourent les quatre cités, il ne pourrait tenir la campagne contre des habitants mal disposés, et auxquels viendraient se joindre les troupes jetées par les Anglais dans l'île; cette campagne, produisant

<sup>(1)</sup> Moniteur du 24 brumaire an IX (15 novembre 1800) .

tout juste de quoi nourrir ses habitants pendant trois ou quatre mois de l'année, ne lui serait que d'un faible secours; en réduisant les insurgés, il serait obligé de les nourrir, et ses approvisionnements, qui lui permettaient de tenir pendant sept mois, seraient épuisés avant soixante jours (1).

En conséquence, il fut décidé que l'on abandonnerait les campagnards à eux-mêmes; qu'on se bornerait à déjouer leurs entreprises contre les places occupées par la garnison, et que l'on prendrait toutes les mesures nécessaires pour prolonger la défense aussi longtemps qu'il serait humainement possible de le faire (2).

Par suite de cette détermination, des avisos sont expédiés en France, en Italie, en Corse, sur les côtes barbaresques, pour faire connaître la situation de la garnison, et réclamer des secours en munitions de guerre et de bouche; des bâtiments armés sont envoyés le long des côtes pour intercepter les communications des insurgés, et au Goze pour entretenir celles de la garnison; le contre-amiral de Villeneuve conserve le commandement de la marine; Décrez prend le commandement supérieur des forts de Ricasoli, Saint-Ange et Saint-Michel, ainsi que de toutes les fortifications qui entourent les cités Burmola, Victorieuse et La Sangle; les équipages des vaisseaux et des frégates sont employés au service de terre, et,

<sup>(1)</sup> Mémoires inédits.

<sup>2)</sup> Moniteur du 24 brumaire an IX (15 novembre 1800).

pour diminuer la consommation des vivres autant que pour se débarrasser de tous les Maltais qui, par leur conduite, leur moralité et l'ensemble de leur existence sociale, n'offrent pas une garantie suffisante de leurs intentions, le conseil de guerre prend un arrêté portant :

- 1° Qu'il en sera fait une liste, et que tous les individus qui s'y trouveront portés seront expulsés de la ville, sans pouvoir emporter avec eux autre chose que du pain pour vivre pendant le jour de leur sortie;
- 2° Que le scellé sera mis sur leurs maisons, dont la garde restera sous la protection de l'armée, et que tout individu qui portera atteinte aux propriétés y renfermées, sera fusillé;
- 3° Que les familles expulsées ne rentreront dans la ville et ne seront remises en possession de leurs maisons et de leurs effets qu'après que les rebelles auront posé les armes;
- 4° Qu'il sera fait, par les municipalités de l'Est et de l'Ouest, une liste des trois mille familles pauvres que les circonstances privent de leur travail, et qu'il leur sera distribué trois mille livres de pain par jour à titre de secours gratuit, tant que ces circonstances l'exigeront et que les moyens le permettront (1).

Seize cents individus furent expulsés par suite de cet arrèté, à l'exécution duquel présidèrent malheureusement la passion, la haine, les vengeances par-

<sup>(1)</sup> Moniteur du 24 brumaire au IX (45 novembre 1800).— Mémoires inédits.

ticulières. Dans la partie de l'Est, on fit entourer pendant la nuit, par des détachements, les quartiers les plus populeux de la Victorieuse, de La Sangle et de Burmola; lorsque toutes les précautions surent prises pour qu'aucun des proscrits n'échappât, on les saisit dans leurs lits, et, sans leur permettre de rien emporter de leurs maisons, on les mit hors de la ville. Il y eut même des gens assez barbares pour arracher des poches de ces infortunés le peu d'effets et d'argent qu'ils pouvaient avoir; ils en offrirent le partage aux soldats français, qui s'y refusèrent avec indignation; parmi ces derniers, plusieurs s'opposèrent à ce honteux brigandage, et il y en eut même qui donnèrent leur ration de pain aux enfants des expulsés, tandis que leurs parents maudissaient dans leur langage ces mèmes soldats, uniquement parce qu'ils étaient Français. Mais, ce que l'on aura peine à croire, c'est que parmi les proscrits il se trouva des hommes qui avaient manifesté beaucoup de zèle, de dévouement pour la nouvelle administration, tellement, qu'arrivés parmi les insurgés, les chefs de la révolte les firent susiller (1). Les partisans de la France gémissaient des fausses mesures prises par le gouvernement, et de la confiance qu'il accordait aux délateurs; mais ils répugnaient à les démasquer (2).

Cette expulsion fut suivie de la mise en jugement d'un forçat napolitain, saisi au moment où il s'échap-

<sup>(1)</sup> De ce nombre fut le médecin Bruno, dont on a reproché la mort à un employé de la municipalité, son ennemi particulier.

<sup>(2)</sup> Mémoires inédits.

pait pour passer aux rebelles; du domestique d'un ex-chevalier, qui avait voulu engager un soldat à déserter, et d'un moine de Saint-Dominique, dénoncé comme l'un des auteurs et des instigateurs de la rébellion. Tous trois furent condamnés à être fusillés sur la place d'armes, et exécutés dans les vingt-quatre heures. Mais le supplice causa parmi la populace un effet contraire à celui qu'on s'était promis. Le moine, auquel on n'avait pas eu la précaution de faire changer d'habit, fut considéré comme un saint, mort pour la défense de la religion, et les Français passèrent pour des sacriléges (1).

Cependant les insurgés, déjà pleins de fureur et d'indignation contre les Français, sont surexcités par la nouvelle de ces exécutions. Loin d'en être découragées, les femmes parcourent avec leurs enfants tous les casaux de l'île, pour recueillir le plomb des fontaines, des fenêtres, des canaux et des horloges, ainsi que la poudre qui pouvait exister dans les maisons. On en fabrique des balles, des cartouches; des postes s'établissent sur toutes les avenues pour s'opposer aux sorties des Français, et à l'entrée des vivres de la campagne dans La Valette. En même temps, des détachements se portent sur les tours et les retranchements du littoral, s'en emparent, et s'y établissent pour empêcher les débarquements dont on pourrait les menacer. L'artillerie dont ces tours et ces retranchements se trouvent garnis en est retirée, et trans-

<sup>(1)</sup> Mémoires inédits

portée à bras, par des chemins impraticables, aux alentours de La Valette et de la Cotoner (1).

Leur exaltation n'empêcha pas les insurgés de sentir la nécessité de s'organiser, et ils élurent d'abord trois commandants généraux pour diriger les opérations militaires. Les chefs nommés furent : le chanoine Caruana, le notaire Emmanuel Vitale, qui avait eu une part si active dans les événements de la Cité Vieille, et le nommé Vincent Borg, propriétaire à Bicharcara. Les habitants des villages furent ensuite formés en bataillons, et répartis en quatre camps autour des forteresses de l'ennemi; des gardes avancées furent placées sur les éminences, et des bandes d'enfants chargées de recueillir les projectiles. La partie économique fut confiée à un nombre de pourvoyeurs correspondant à la population de chaque village, et l'on accorda les plus amples pouvoirs à quatre gentilshommes maltais, pour administrer les sinances et diriger la partie politique. Enfin, des vigies furent établies sur les clochers de chaque village, avec des signaux de correspondance, pour avertir le camp des mouvements de l'ennemi, et appeler, en cas de besoin, le peuple aux armes par le son des cloches (2).

Toutes ces dispositions n'étaient cependant pas sufsisantes pour remédier au manque de fonds, d'approvisionnements, et pour maintenir sous les armes,

<sup>(1)</sup> Mémoires inédits de M. Doublet.

<sup>(2)</sup> Mémoires inédits.

dans une vigilance continuelle, toute une population composée en majeure partie d'indigents. La générosité des propriétaires et la sobriété du peuple suppléèrent à ces graves inconvénients.

Avec les dons volontaires, auxquels on joignit les rentes dues aux propriétaires enfermés dans les cités occupées par l'ennemi, on forma un fonds qui sit entrevoir l'espoir de prolonger la résistance jusqu'au moment où l'on serait secouru par les puissances intéressées à enlever Malte aux Français.

Cette difficulté vaincue, et l'insurrection s'étant propagée au Goze, où les Français furent obligés de se renfermer dans les deux petits châteaux de l'île, les chefs mirent en délibération s'ils devaient rappeler l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Mais l'acte d'inféodation portant que l'île devait retourner à la couronne de Sicile, si l'Ordre cessait de posséder Malte, on déclara qu'il avait, en partant, renoncé lui-mème à tous ses droits; que les Maltais avaient acquis celui de retourner sous la domination du suzerain, et que rappeler l'Ordre, ce serait se rendre coupable de félonie envers Sa Majesté sicilienne.

En conséquence, les insurgés arborèrent le pavillon de Sicile, et envoyèrent au roi de Naples des députés chargés de l'informer de ce qui venait d'arriver. Après avoir rendu compte de leur conduite et de leurs déterminations, ils demandaient à Ferdinand son approbation, et surtout des secours (1). — Une

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 18.

barque fut aussi expédiée à la recherche de l'escadre anglaise (1).

Pour compléter l'œuvre, un manifeste (2) fut rédigé, afin d'éclairer ceux qui pourraient croire que, dans la révolte, il y avait eu félonie de la part des Maltais. Dans ce document très-remarquable, les insurgés affirment d'abord qu'ils n'ont point été mus par l'esprit et les sentiments d'une liberté mal entendue, et qu'ils ont uniquement cédé au ressentiment de l'oppression et des outrages faits à leurs droits, à leurs propriétés, à leur religion. A l'appui de ces assertions, ils allèguent la fidélité des Maltais envers la maison d'Anjou, démontrée par leur refus de prendre part aux Vêpres Siciliennes, et envers les rois d'Aragon, malgré les fréquentes inféodations de leur île. Rappelant ensuite le privilége qui leur fut accordé le 20 juin 1428, par le roi Alphonse, de pouvoir, en cas de séparation de leur île de la Sicile, s'y opposer à main armée, privilége dont l'observation fut solennellement jurée par l'Ordre de Saint-Jean, ils ajoutent que, dans la cession faite aux Français, le maintien de ce privilége était indispensablement sousentendu, puisque l'Ordre ne pouvait transférer qu'aux conditions auxquelles il possédait, et que, d'ailleurs, ce maintien avait été stipulé dans le traité du 12 juin 1798; d'où ils concluent que les conditions n'ayant pas été observées, les Maltais ne peuvent pas ètre

<sup>(1)</sup> Mémoires inédits.

<sup>2</sup> Mémoires inédits.

considérés comme des rebelles, parce qu'ils n'ont fait qu'user d'un droit en prenant les armes, et en invoquant la protection de Sa Majesté sicilienne et de ses alliés, contre la violation de leurs priviléges et les oppressions des Français. Enfin, ils finissent par exposer leurs griefs ainsi qu'il suit :

- « 1° Embarquement forcé pour l'Égypte de tous les « Maltais enrôlés dans les anciens régiments et gardes « maritimes de l'Ordre;
- « 2º Obligation de donner, sous peine d'amende, « soixante jeunes gens des plus riches familles pour « être envoyés dans les colléges de Paris, où l'on ne « donne aucun principe de religion, d'où il résulte « évidemment que le but du nouveau gouvernement « était de détruire le culte catholique;
- « 3° Obligation de loger les officiers de la garnison, « ce qui n'était usité à Malte que pour les troupes de « passage ;
- « 4° Taxe de 200,000 fr. pour le casernement, bien « que l'exemption de contributions extraordinaires « eût été stipulée par le traité qui avait mis Malte aux « mains des Français;
- « 5° Interdiction aux curés de percevoir, pour l'ad-« ministration des sacrements, des droits qui n'a-« vaient jamais donné lieu à aucune plainte de la part « du peuple, et qui étaient souvent augmentés volon-« tairement ;
- « 6° Atteinte portée au culte par une suppression « de couvents et de monastères ;
  - « 7° Dépouillement des biens, vases sacrés, bijoux,

- « ustensiles et autres objets appartenant aux cou-« vents et monastères supprimés, ou qui, étant pro-« priétés nationales, ne pouvaient, aux termes de
- « la capitulation, passer dans les caisses de la Répu-« blique française;
- « 8° Ordre donné aux curés de publier, et aux no-« taires d'enregistrer, des proclamations contraires à « la capitulation;
- « 9° Injonction à la nation de demander son incor-« poration à la République; ce qui, contrairement à « la capitulation, avait pour objet de priver la nation « de ses lois, de ses priviléges, de sa religion, et des « exemptions convenues;
- « 10° Augmentation des droits de douane et d'acci-« ses sur les vins et les tabacs, pour éluder l'exemp-« tion extraordinaire convenue dans la capitulation;
- « 11° Enlèvement de l'or et de l'argent de la cathé-« drale, qui ne faisait point partie des églises suppri-« mées;
- « 12° Établissement d'une sépulture commune pour « les individus de toutes les religions;
- « 13° Recherche des dotations, bénéfices et legs ec-« clésiastiques, tendant à la suppression des fonda-« tions, au dépouillement des ministres des autels, et « à la destruction du culte;
- « 14° Abolition des concessions emphytéotiques fai-« tes pour trois générations, ce qui était contraire au « droit naturel, à la capitulation, ainsi qu'à la consti-« tution française, et qui réduisait les deux tiers du « peuple à la mendicité;

« 15° Abolition des tidéi-commis, et répartition des « biens qui les composaient entre les héritiers des « derniers possesseurs;

« 16° Ensin, spoliation et location de l'église des « Carmes, au Rabatto de la Cité Vieille. »

On voit par cet acte, qui couronna l'insurrection des paysans maltais, qu'elle eut d'abord pour principe les mesures prescrites par le général Bonaparte, ignorant ou feignant d'ignorer la susceptibilité extrème de la nation, quant à ses priviléges et à ses habitudes religieuses; ensuite la rigueur avec laquelle le commissaire du gouvernement, entouré d'intrigants, de délateurs et d'espions, fit exécuter ces mesures. Il faut aussi compter, au nombre des causes de cette révolte, la mésintelligence qui s'établit entre le général Vaubois et le commissaire Regnaud de Saint-Jean d'Angely, et l'habileté des agents ou des partisans des puissances coalisées contre la France, à profiter des fautes commises par le gouvernement, pour exaspérer la nation maltaise.

Quoi qu'il en soit, dans la position où le plaçait le désastre de sa flotte à Aboukir, Bonaparte sentit l'importance de la possession de Malte, où il savait que le contre-amiral Villeneuve s'était retiré avec quelques vaisseaux, et il écrivit au général Vaubois: « Je compte assez sur votre zèle pour ne pas « douter que la place de Malte se trouve dans le meil-« leur état, et que vous employez tous vos moyens à « captiver le peuple. » On a pu juger si, jusqu'alors, le général Vaubois avait répondu à l'attente de Bona-

parte. Dans le chapitre suivant, on verra si, usant du pouvoir civil avec plus de mesure que ne l'a fait Regnaud de Saint-Jean d'Angely, il saura réparer les fautes commises ou en prévenir les conséquences.

## CHAPITRE XV.

## DOMINATION FRANÇAISE.

IIIº ÉPOQUE.

Depuis l'insurrection des Maltais jusqu'à la capitulation des Français (1).

Contrairement à la résolution prise d'abandonner les insurgés à eux-mêmes, on se décida à leur envoyer une députation composée des ecclésiastiques et des séculiers jugés les plus propres à ramener les paysans par la voie de la persuasion.

Les députés, porteurs d'une lettre de l'évêque,

(1) Voyez, pour cette troisième période de la domination française, les ouvrages ci-après désignés, et réunis dans une même citation, afin d'éviter les indications trop répétées de nos sources et autorités: Mémoires inédits de MM. Doublet, Bonavita et autres; Manifeste et Procès-verbaux du Congrès des insurgés maltais; Siège et blocus de Malte, par Bosredon de Ransijat; Journal de Malte; Moniteurs des 24, 25, 26 brumaire et 23 frimaire an IX (15, 16, 17 novembre, et 14 décembre 1800).

furent reçus aux avant-postes et conduits à la Cité Vieille, où ils annoncèrent au peuple que les autorités françaises étaient disposées à lui accorder le re-dressement des griefs dont il avait à se plaindre. Ils offrirent en même temps un pardon général aux insurgés, à condition qu'ils abandonneraient et livreraient leurs chefs. Cette exception irréfléchie n'était pas de nature à faire entendre raison à des hommes pénétrés de l'idée que Dieu leur avait mis les armes à la main pour la défense de la sainte religion; elle ne fit que les exaspérer, et les députés, arrêtés et emprisonnés, s'estimèrent heureux d'en être quittes à si bon marché.

Malgré des manifestations si caractéristiques, Bosredon de Ransijat, qui jusque là ne s'était pas douté de la possibilité d'une insurrection de la part de ses bons amis les Maltais, et qui se vantait d'avoir sur eux une très-grande influence, voulut en faire l'essai; mais la lettre, d'une expansion diffuse, qu'il leur adressa (1), resta sans réponse, et les porteurs allèrent rejoindre en prison les députés qui les avaient précédés.

Ces tentatives de rapprochement ayant échoué, le général Vaubois se renferme strictement dans la place, fait évacuer l'enceinte des fortifications, exerce une police sévère dans l'intérieur; et, convaincu qu'il y aura plus d'ensemble et d'activité dans les opérations lorsque la direction dépendra de lui seul, il

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 19. T. TIII.

dissout le conseil de guerre, qui, avant de se séparer, rend encore deux arrêtés par lesquels il rétablit, sous certaines conditions, la pêche, qui avait été défendue lors de l'insurrection, et ordonne une levée de matelots pour l'armement des vaisseaux.

Ces diverses mesures, dont les deux dernières. avaient pour objet, l'une, de fournir des aliments aux classes aisées, et l'autre, de mettre l'escadre en état de concourir à la défense de la place, prouvent que, dans les quatre cités, on commençait à se rassurer. Il n'en était pas de même dans les campagnes : les députés envoyés au roi de Naples, qui se préparait à entrer dans une nouvelle coalition contre la France, sans oser encore jeter ouvertement le masque, n'avaient point obtenu la permission de débarquer; on s'était borné à leur faire savoir secrètement que leur conduite était approuvée et que l'on y applaudissait. On leur sit ensuite remettre des pavillons, en leur indiquant le moment où ils devraient les arborer, et on les renvoya avec des promesses. En attendant, les insurgés, manquant de vivres, voyaient arriver avec effroi le moment où ils seraient obligés de se soumettre, lorsque, le 18 septembre, une escadre portugaise, forte de quatre vaisseaux et de deux frégates, fut signalée.

A cette apparition, qui fait passer la confiance d'un camp dans l'autre, les bâtiments français envoyés sur la côte rentrent dans le port, et le pavillon portugais se montre à la Cité Vieille, à côté de celui de Sicile.

Cette escadre venait de Naples, où elle s'était ren-

due pour rallier l'escadre anglaise. Le marquis de Nizza, qui la commandait, informé de la levée de boucliers des Maltais, et sollicité par la cour de Naples, accourait pour commencer le blocus des deux ports de La Valette. Dès son arrivée, il se mit en communication avec les insurgés, auxquels il fournit des armes, des munitions et des ingénieurs; mais cela ne suffisait pas, il fallait encore des vivres. Le sort fit tomber entre ses mains quelques bâtiments chargés de bœufs et de blé, qu'il livra aux insurgés.

Sur ces entrefaites, quatorze vaisseaux se présentèrent devant Malte et se réunirent à l'escadre portugaise. Quoique sans couleur, on ne put s'y méprendre; c'était l'escadre anglaise sortant du combat naval d'Aboukir, dans un état de délabrement qui témoignait d'une victoire chèrement achetée.

Dès son arrivée, Nelson se mit en communication avec l'amiral portugais et les trois chefs des insurgés maltais. Après avoir pris connaissance des événements et de la situation des choses, il ne lui fut pas difficile de s'apercevoir que le moment était venu pour l'Angleterre de s'emparer d'une position qu'elle avait si longtemps ambitionnée; mais il y avait encore bien des obstacles à vaincre. Il fallait d'abord forcer les Français à l'abandonner, gagner les chefs des insurgés, domner le change à la cour de Naples, et ménager la susceptibilité des puissances qui, aspirant aussi à la possession de Malte, faisaient alors cause commune avec l'Angleterre contre la France.

La retraite des Français n'était pas chose facile à

obtenir; cependant on voulut la tenter: non pas sans doute que l'on espérât de réussir de prime abord, mais probablement pour se procurer quelques lumières sur les ressources des assiégés et la longueur de leur résistance. Il fut donc décidé qu'on leur adresserait une sommation; mais au nom de qui? la chose était d'autant plus délicate, que si Nelson avait voulu parler au nom de la Grande-Bretagne, c'eût été laisser prématurément entrevoir les projets de cette puissance au marquis de Nizza et aux insurgés maltais, qui n'auraient pas manqué de protester, l'un, au nom des puissances coalisées, et les autres, au nom du roi de Naples, leur suzerain, en faveur duquel ils avaient pris les armes.

En conséquence, il fut décidé que les Français seraient sommés par les chefs des insurgés de quitter l'île sans rien emporter, et de s'embarquer sur des bâtiments marchands qui seraient fournis et escortés jusqu'où ils voudraient aller.

Cette sommation, accompagnée d'une lettre des deux amiraux qui invitaient le général français à prendre en considération le sort des habitants, et le menaçaient d'un traitement rigoureux en cas de refus, fut apportée le 26 septembre par deux officiers, l'un anglais et l'autre portugais. Leur embarcation, qui portait pavillon parlementaire, entra dans le Grand Port à deux heures de l'après-midi, et en repartit bientôt après avec cette réponse du général Vaubois : « Vous avez oublié, sans doute, que des « Français sont dans la place; le sort des habitants

« ne vous regarde pas. Quant à votre sommation, les « Français n'entendent pas ce style. »

Convaincu par ce langage que les ressources des Français étaient loin d'être épuisées, ne pouvant pas les réduire à capituler avec les moyens dont il pouvait disposer, et sentant l'impossibilité de tenir la mer avec des vaisseaux délabrés, encombrés de blessés et dépourvus de vivres et de munitions, Nelson se détermina à se rendre à Naples pour se radouber, forcer le roi à se déclarer contre la France et hâter l'envoi des secours réclamés par les insurgés. Cette détermination prise, il encouragea ceux-ci à persister dans leur révolte; il leur fit délivrer des armes et des munitions, leur accorda quelques hommes expérimentés pour les guider dans leurs opérations d'attaque ou de résistance, et sit voile le 27 septembre, laissant à l'amiral portugais le soin de continuer le blocus des ports.

La surveillance exercée par cet amiral n'empècha pas la garnison du fort Chambray, au Goze, de rentrer à La Valette, après avoir repoussé plusieurs assauts et s'être emparée, pour vivre, des barques du port Miggiaro. Moins heureux, les bâtiments neutres, qui tentèrent d'en sortir, furent pris ou forcés de rétrograder.

De son côté, le général Vaubois prenait toutes les mesures capables de prolonger la défense. Pour subvenir à la solde de la garnison, un emprunt de 200,000 francs fut contracté envers les habitants les plus aisés, auxquels on délivra des coupons portant

intérêt à trois pour cent. Les effets propres à l'habillement furent mis en réquisition; un certain nombre de Maltais choisis formèrent par son ordre une compagnie de canonniers. Les Français attachés aux administrations reçurent ordre de se faire inscrire pour servir en cas d'attaque; et les habitants dont le séjour dans la place était autorisé, furent obligés de se pourvoir de cartes de sûreté.

La présence du commissaire de gouvernement gênait encore le général Vaubois; Regnaud de Saint-Jean d'Angely lui-même, abreuvé de dégoûts, dépouillé de son autorité par l'état de siége, et prévoyant le prompt épuisement des ressources locales dont il avait jusque là empêché le gaspillage autant que cela était en son pouvoir, comprit que désormais Malte ne pouvait être sauvée que par la métropole, et adhéra à la proposition qui lui fut faite de se rendre en France pour activer l'envoi des secours.

On était arrivé au 1<sup>er</sup> vendémiaire; de ce jour datait l'ère de la République française. On crut devoir profiter de la circonstance pour relever le courage des Français et provoquer le dévouement des Maltais.

Dans les discours prononcés à cette occasion, le général Vaubois et le commissaire de gouvernement louent les Français de la modération qu'ils ont gardée au milieu des excès commis par les insurgés; ils leur montrent le Directoire occupé à cueillir de nouveaux lauriers en Italie; puis, s'adressant aux Maltais, ils attribuent les meurtres et les assassinats commis

par les campagnards aux chefs qui les dirigent, et qui, dans l'espoir de places et de récompenses, profitent de leur ignorance, de leur fanatisme, pour les égarer, les vendre et les livrer à une nation d'une religion différente; mettant ensuite sous les yeux des habitants des cités le tableau des funestes conséquences de cette rébellion, ils leur reprochent leur pusillanimité, ils les invitent à ne pas confondre la religion avec ces ministres qui quittent l'encensoir pour s'armer du stylet, et à sortir de leur apathie, à s'unir aux Français pour exterminer le fléau destructeur. Enfin, pour faire voir la fausseté des imputations que l'on s'est permises à l'égard des Français, la Commission de gouvernement fait insérer dans le journal de Malte, un compte exact de l'exécution des mesures prescrites par le général Bonaparte (1).

Cependant les insurgés, forts des secours qu'ils avaient obtenus de Nizza et de Nelson, et excités par les promesses d'un secours plus efficace, de ressources plus étendues, parviennent à établir deux batteries sur la hauteur de Marhar et sur le Coradino; ces batteries forcèrent à la retraite deux bâtiments français, dont le feu inquiétait les gardes avancées que les paysans avaient établies vers le Grand Port et vers Marsa-Muscet.

Irritée de cette audace, la garnison française sollicita avec instance de faire une sortie pour détruire ces deux batteries. Vaubois céda à ses sollicitations,

<sup>(1)</sup> Journal de Malts, du 5 vendémiaire an VII (26 septembre 1798).

et au but proposé il rattacha celui de s'emparer des casaux de Zabbar et de Bircharcara, de les saccager, puis de se retirer en emportant tous les comestibles et autres objets que l'on pourrait rencontrer.

En conséquence, il organisa quatre colonnes, dont une fut dirigée par les plages du port de Marsa-Muscet sur le camp de Marhar, la deuxième, par la route de Bircharcara sur le camp de Saint-Joseph, la troisième, sur le Coradino, et la quatrième, par la Cotoner, sur Zabbar; mais les paysans maltais, favorisés par les murs de clôture qui divisent leurs champs et forment autant de retranchements naturels, sirent une résistance à laquelle on ne s'attendait pas; les trois premières colonnes furent repoussées et poursuivies jusque sous le canon des fortifications; la quatrième atteignit la place de Zabbar, où elle fut accueillie par la mitraille de deux pièces masquées auprès de l'église, et par une grêle de balles ou de pierres, parties des fenêtres, des toits et de tous les abris derrière lesquels les habitants s'étaient embusqués. Dans cette journée, où les paysans de Bircharcara déployèrent beaucoup d'ardeur, et où l'on vit se renouveler les preuves de courage que les femmes et les enfants donnèrent lors du mémorable siége de 1565, il y eut de part ou d'autre quarantetrois morts et trois cent quatre-vingt-deux blessés.

Cette issue, fâcheuse pour les assiégés, produisit une réaction d'enthousiasme parmi les Portugais et les insurgés, et découragea les habitants des quatre cités. Le marquis de Nizza, se persuadant que les Français se trouvaient réduits à la dernière extrémité, et que la gloire de les forcer à capituler lui était réservée, les fit sommer de rendre la place le 18 octobre, en les menaçant de bombardement en cas de refus; de leur côté, les insurgés, pour donner plus d'efficacité à cette menace, travaillèrent à établir des batteries au Coradino; et les habitants des quatre cités, cédant à l'effroi, demandèrent à se retirer à la campagne; mais pour toute réponse à l'amiral portugais, le général Vaubois fit ouvrir sur le Coradino un feu qui obligea les insurgés à suspendre leurs travaux.

Pendant que ces événements se passaient à Malte, le roi de Naples, cédant à l'influence de Nelson, et se flattant de faire rentrer l'île de Malte sous sa domination, déclarait la guerre à la France, accueillait les députés maltais, faisait encourager leurs commettants, et leur accordait la faculté de tirer de la Sicile tous les vivres et autres secours dont ils pourraient avoir besoin (1); mais ces secours n'étaient pas gratuits, il fallait de l'argent. L'Angleterre, ne sachant pas encore si elle réussirait dans son projet, ne voulait point faire d'avances: on profita donc de l'espèce d'exaltation produite par la réponse du roi sur les insurgés maltais, qui consentirent à hypothéquer leurs biens pour subvenir aux dépenses de la guerre (2).

Certain du concours du suzerain de Malte, il ne

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 20.

<sup>2)</sup> Pièces justificatives, nº 21.

restait au vainqueur d'Aboukir, pour assurer la possession de cette île à la Grande-Bretagne, qu'à confier l'exécution de son plan à un homme capable d'en surmonter les difficultés. Pour le moment, elles consistaient à éloigner l'escadre portugaise et son amiral, qui auraient pu mettre obstacle à l'entreprise, et à gagner les chefs des insurgés.

Jugeant que pour atteindre ce triple but sa présence est nécessaire, Nelson met à la voile et se présente devant Malte le 24 octobre; il débute par adresser à la garnison une sommation dans laquelle il annonce que son intention est d'aider le bon peuple de Malte à expulser les Français de l'île, pour la remettre entre les mains de son légitime souverain. Il ajoute qu'après avoir pris possession du vaisseau le Guillaume Tell et des frégates la Diane et la Justice, il offre de transporter en France les troupes de la garnison, qui ne sera pas considérée comme prisonnière de guerre (1). Mais le moment d'écouter de pareilles propositions n'était pas encore venu, et la réponse qui fut faite dut lui prouver qu'il avait affaire à des hommes tout aussi jaloux qu'un amiral anglais de soutenir l'honneur de leur nation, et fort peu effrayés de ses menaces (2).

Convaincu que les Français ne céderont que lorsqu'ils n'auront plus un morceau de pain, Nelson prend les dispositions nécessaires pour hâter cet évé-

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 22.

<sup>(2)</sup> Pièces justificatives, nº 25.

nement et le faire tourner au profit de l'Angleterre. Il pense d'abord au blocus, dont il confie le commandement au commodore Alexandre Ball, qu'il juge en même temps capable de prendre sur les insurgés assez d'empire pour les faire passer du rôle principal au rôle secondaire; mais cela ne sustit pas, il faut encore s'assurer des chefs des insurgés. Dans ses rapports avec eux, l'amiral n'avait pas eu de peine à démêler l'ambition du chanoine Caruana, et la mitre épiscopale que l'on fit briller à ses yeux fut le prix stipulé de son dévouement à la Grande-Bretagne. Il n'était pas aussi aisé de gagner Emmanuel Vitale et Vincent Borg, qui, dans leur patriotisme, n'aspiraient qu'à replacer Malte sous la domination du roi de Naples, son suzerain; mais on flatta leur vanité, et ils consentirent à n'être que des instruments dociles.

Ces dispositions prises, Nelson s'éloigna de Malte le 25 octobre, et fut suivi de près par l'escadre portugaise. Avant de partir, le chef de cette escadre, le marquis de Nizza, eut, dit-on, un entretien avec sir Ball, entretien dans lequel l'un appela l'insurrection de Malte un malheur, et l'autre persista à la regarder comme un événement avantageux. Si cette conversation, qui a été publiée, n'est pas apocryphe, il n'est pas permis de douter que l'insurrection n'ait été tramée par les agents du cabinet de Londres. Quoi qu'il en soit de l'authenticité de ce document, il mérite de fixer l'attention (1), parce que l'on y retrouve de point

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 24.

en point la politique qui va guider le commodore Ball dans ses rapports avec les insurgés, et qui fera tomber Malte au pouvoir de l'Angleterre sans égard pour le souverain légitime, au nom duquel Nelson avait déclaré vouloir agir.

Après l'éloignement de Nelson et du marquis de Nizza, Regnaud de Saint-Jean d'Angely, croyant le moment opportun pour effectuer son départ, fit transporter ses effets à bord de la frégate la Justice, qui avait été désignée pour le conduire en France; mais Vaubois se refusa à laisser partir cette frégate, en alléguant que les trois cents hommes qui composaient son équipage affaibliraient trop la garnison. Piqué de ce refus, Regnaud s'adressa au commissaire-ordonnateur de la marine, qui lui fit préparer une embarcation; mais, avant de quitter Malte, il devait essuyer de nouvelles tracasseries.

Quoique le blé ne parût pas être la denrée dont on dût manquer de si tôt, ilavait eté ordonné aux jurats d'acheter celui qui se trouvait sur six ou sept bâtiments grecs ancrés dans le port; mais l'un des jurats, le marquis Delicata, chargé d'exécuter cet ordre, y mit tant de lenteur, de parcimonie, que plusieurs de ces bâtiments mirent à la voile, faute de leur en avoir accordé un prix raisonnable. Informé de cet incident, Regnaud de Saint-Jean d'Angely prescrit au jurat d'en finir avec les bâtiments qui restent, aux prix qu'ils demandent. Mais, par des motifs et des retards qu'on ne peut pénétrer, et sur la réponse du jurat que les bâtiments vont sortir du port, parce qu'il a

cru devoir offrir à leurs capitaines un prix encore inférieur à leurs prétentions, Regnaud de Saint-Jean d'Angely, justement impatienté, adresse de vifs reproches au jurat et le menace de le rendre responsable des suites de son entêtement, s'il ne court promptement réparer sa faute; au lieu de s'en aller, celui-ci cherche à s'excuser, et Regnaud, ne pouvant maîtriser son emportement, traite le marquis Delicata avec une extrême dureté.

Cette altercation eut lieu au sein de la Commission de gouvernement, sans soulever aucune observation de la part des membres qui la composaient, pas même du général Vaubois, présent à la séance; mais le président Bosredon de Ransijat, qui, la veille, s'était montré satisfait des explications que le commissaire du gouvernement lui avait données sur ses opérations, et avait consenti, sans doute pour accélérer le départ d'un homme dont la présence et l'autorité lui étaient insupportables, à le munir d'une lettre pour le Directoire, afin de le mettre à même de presser l'envoi des secours dont on avait besoin, le président ne voulut pas perdre cette occasion d'exhaler sa haine contre ce même homme, qui avait eu le malheur de blesser son amour-propre en critiquant, devant les membres de la Commission, le style qu'il avait employé dans la rédaction de l'un de ses arrêtés. Reprochant avec aigreur à Regnaud ses brutalités envers tout le monde, il ajouta qu'on en était généralement indigné; que depuis longtemps il souffrait lui-même d'en être le témoin; que

l'excès venait d'en être poussé si loin, qu'il ne pouvait s'empêcher de s'en plaindre, non pour lui, mais pour le général, et pour tous les membres de la Commission, auxquels le commissaire venait de manquer essentiellement.

Frappé d'étonnement, Regnaud lui répondit qu'il ne savait pas en quoi il avait pu s'attirer de sa part une pareille boutade, que ce n'était point à lui qu'il avait parlé, ni pour lui que le marquis Delicata était venu. « J'avoue, ajouta-t-il, que je l'ai mené un peu ver-« tement; mais vous avouerez aussi que son tâtillon-« nage nous a déjà fait perdre quatre ou cinq mille « salmes de blé, que nous risquons fort de perdre « encore le blé dont il vient de parler, et que la pa-« tience des anges ne tiendrait pas contre des len-« teurs si préjudiciables. Cet homme s'imagine que « nous avons assez de blé; mais ce n'est pas à lui à « en juger. Pour moi, je pense que nous ne saurions « trop en avoir, parce qu'on ne peut prévoir quand « et comment finira la révolte des campagnards. Je « demande au général s'il ne pense pas comme moi « à cet égard? — Sans doute, répondit Vaubois. — « Nous pensons tous de même encore, répliqua Ran-« sijat; aussi n'est-ce pas des achats de blé dont je « me plains, mais de vos duretés, qui ont fait révolter « le pays. »

Là-dessus Regnaud s'étant récrié, et ayant voulu rappeler le président à plus de modération : — « Oui, « s'écria Ransijat hors de lui-même, c'est à vous, à « vous seul que le pays doit les malheurs qu'il éprouve « et tous ceux qu'il éprouvera; vous serez la cause « que la République le perdra; je suis fâché de tout « ce qui a été fait jusqu'à présent; je suis plus fâché « encore d'en avoir été témoin, d'avoir couvert de « mon nom toutes vos diaboliques opérations; mais « je n'y veux plus prendre part, et je donne ma dé-« mission..... »

A ces mots, Ransijat se leva plein de fureur pour se retirer; tous les membres de la Commission restèrent muets de douleur et d'étonnement; Regnaud était comme pétrifié; le seul général Vaubois, désolé d'un pareil excès d'exaltation, se leva pour suivre et calmer le président. « Mais qu'est-ce donc que cet in-« concevable vertige? s'écria Regnaud en s'adressant à « la Commission; qui a pu monter contre moi la tête « du citoyen Ransijat, à un pareil degré d'extrava-« gance et de délire? Moi! l'auteur de la révolte et « responsable des maux du pays! Moi! qui me suis « au contraire sacrifié, qui ai servi de plastron à tous « les dards empoisonnés de l'envie et de la calomnie! « Moi! dévoré d'inquiétudes, d'agitations, de cha-« grins, de fatigues, pour subvenir aux nombreux « besoins de la garnison et de la marine! Moi, enfin, « dont vous avez tous partagé les vives anxiétés et les « sollicitudes pour procurer des secours aux malheu-« reux, à qui, faute de moyens, j'avais été momen-« tanément forcé de les supprimer, pour les réorga-« niser d'une manière plus analogue à nos principes « et à nos faibles ressources! Et c'est le président, qui « sait tout cela, que j'estime, en qui j'avais confiance,

« qui m'accuse, me calomnie, et fait chorus avec les « ennemis de la chose publique!..... Je vous le de-« mande, citoyens, qui de nous eût jamais pu le « croire?..... »

Tous les membres de la Commission s'empressèrent de déclarer au commissaire qu'ils ne pensaient point comme Ransijat, et, expliquant la boutade du président par l'effet qu'avait dû produire sur un esprit facile à s'enflammer, l'humiliation essuyée par le jurat Délicata, pour qui il avait une grande estime, tous se réunirent pour le prier de ne point régarder sa démission comme acceptée, et d'oublier cette désagréable altercation. Regnaud ayant cédé de bonne grâce à cet appel fait à sa générosité, on vit paraître au même instant le général Vaubois, qui, suivi de Ransijat, et s'adressant à la Commission, dit: « Ci-« toyens, je vous ramène notre président, qui est « convenu d'avoir été sensible à la mercuriale es-« suyée par un de ses anciens amis, mais à qui j'ai « assuré que nous oublierions cette petite étincelle « qui nous aurait sûrement grillés tous, si le feu eût « duré plus longtemps dans la Commission de gou-« vernement. » Cette courte allocution excita le rire, et l'on reprit le travail où il avait été interrompu (1). Le général Vaubois, qui commençait à exercer une

<sup>(1)</sup> Nous avons rapporté avec quelque étendue cette scène, extraite du Mémoire de M. Doublet, secrétaire de la Commission de gouvernement, et, en cette qualité, présent à la séance, parce qu'elle peint merveilleusement la fatale mésintelligence qui, fomentée par le chevalier dont il a été question, divisait les chefs chargés de conserver Malte à la France.

autorité absolue sur toutes les administrations civiles, avait ordonné qu'un second emprunt forcé de 300,000 francs serait imposé aux habitants; mais les rentrées étant insuffisantes pour subvenir à la solde de la garnison et-autres dépenses de service, il fit prendre, par la Commission de gouvernement et à l'insu de Regnaud, un arrêté qui l'autorisait à disposer des effets déposés au Mont-de-Piété. Cette mesure parvint bientôt à la connaissance du commissaire, qui s'en plaignit à la Commission en ces termes : « Je « vous vois avec peine, citoyens, adhérer aux pro-« positions de l'autorité militaire, sans délibérer et « sans en prévoir, pour vos compatriotes autant que « pour vous-mêmes, les funestes conséquences. Vous « savez toutes les ressources pécuniaires épuisées, « il ne restait plus que le second emprunt forcé; « mais, voyant qu'il ne se remplit pas assez vite pour « subvenir à toutes les dépenses, le général vous a « demandé un accès dans le Mont-de-Piété. Bientôt « vous le verrez s'emparer et disposer peu à peu de « tout ce qui s'y trouve. Vous voudrez en vain vous « y opposer, vous ne le pourrez plus. Si vous con-« tinuez à le laisser faire, vous le verrez même « bientôt disposer des dix-sept mille écus que, mal-« gré lui, j'ai fait laisser dans votre caisse. Le blo-« cus sera plus long qu'on ne pense; gardez cet « argent pour le paiement de vos salaires, car au-« trement vous risqueriez de ne plus les recevoir. » Tout le monde parut pénétré de la vérité de cette

allocution du commissaire de gouvernement; mais

personne ne lui en sut gré: d'abord, parce que les membres de la Commission étaient dominés par Ransijat, très-dévoué lui-même au général Vaubois; et ensuite, parce qu'on n'avait qu'une pensée, celle d'être débarrassé de Regnaud: tant il est vrai que la prévention, même fondée, rend non-seulement aveugle, mais encore ingrat et injuste.

Dès cet instant, Regnaud ne s'occupa plus que de son départ; mais auparavant il voulut se donner un successeur: ce choix n'était pas sans difficulté. Il fallait trouver un homme qui, unissant à la capacité une probité assez ferme pour s'opposer aux empiétements de la cabale, pût en même temps ne pas lui porter ombrage et obtenir son assentiment.

Le consul de France à Tripoli de Syrie, M. Guys, alors à Malte, s'étant refusé à l'emploi de commissaire du gouvernement qui lui fut offert par Regnaud, celui-ci jeta les yeux sur M. Doublet, qui remplissait les fonctions de secrétaire de la Commission de gouvernement. Ce ne fut pas sans peine qu'il parvint à triompher de la résistance de cet homme de bien, qui ne se reconnaissait, disait-il, ni les talents, ni les qualités propres à la place qu'on lui proposait; Regnaud réussit cependant à vaincre sa modestie, et il n'est pas inutile de rapporter ici les conseils qu'il lui donna avant de s'éloigner de Malte:

« Dans l'état où sont les choses, tout ce qu'il y a « encore à faire restera dans le néant jusqu'au déblo-« quement du port, et je crains qu'il ne se passe « bien du temps avant qu'il puisse s'opérer. C'est là « une des raisons qui m'ont déterminé à quitter Malte. « Ma présence pourra vous être, à Paris, plus utile « qu'ici. Si je suis écouté, vous serez secourus, ra-« vitaillés. Dans le cas contraire, vous prendrez pa-« tience. Il m'en a fallu beaucoup pour ne pas suc-« comber à tout ce qu'on m'a fait souffrir. Je vous en « ai quelquefois parlé; mais ce n'est rien en compa-« raison de ce que j'ai dû taire. Vous ne serez pas « dans le même cas, parce que vous n'aurez pas, « comme moi, des réformes à faire, des intérêts à « blesser, des ambitions à contraindre et à réprimer, « des moyens à créer. Tout votre talent devra con-« sister à faire marcher et durer la machine telle « qu'elle est, le mieux et le plus longtemps qu'il sera « possible. Vaubois et Ransijat étaient mes ennemis; « avec vous ce ne sera pas la même chose. Cependant « je vous exhorte à ne pas laisser aller trop vite le « général, auquel on regrettera d'avoir laissé mettre « la main sur les dépôts du Mont-de-Piété, qui devaient « être inviolables. Ne vous fiez pas trop non plus à « Ransijat, que je ne crois pas aussi honnête, et autant « votre ami que vous le pensez. Méfiez-vous surtout « du perfide et déloyal F..., qui m'a vilement trahi et « calomnié près de Vaubois, après avoir, sous le man-« teau d'une feinte amitié, appris et vu tout ce qui « se passait en moi et chez moi. Je ne vous dis rien « des autres, parce qu'ils n'auront avec vous que des « rapports de subordonnés. Tenez bon sur vos attri-« butions, ne fléchissez jamais sur aucune, surveillez « tout, activez tout, faites-vous rendre compte de

« tout, comme vous verrez que je l'ai fait, dans les « papiers que je vous laisse. Votre nomination est « déjà faite; j'ai écrit pour cela au général Vaubois, « qui sûrement ne dira pas non, parce que je sais, « sans trop vous connaître particulièrement, que la « bonne réputation dont vous jouissez lui a inspiré « beaucoup d'estime pour vous. »

Après avoir ainsi prémuni le successeur qu'il venait de se donner, Regnaud de Saint-Jean d'Angely se rendit le 9 novembre à bord de l'embarcation qu'on lui avait fait préparer, et qui, équipée de vigoureux matelots, parvint à éviter les croisières anglaises; mais bien que Vaubois eût consenti à la nomination de M. Doublet, déjà la résolution était prise de diminuer ses attributions et de rendre son autorité presque nulle.

Pour atteindre ce but, il fallait regarder comme illégal le droit de se donner un successeur que Regnaud s'était attribué, et faire émaner cette nomination de l'autorité militaire et de la Commission de gouvernement. Voilà ce qui fut concerté entre Vaubois et Ransijat, et c'est par suite de cet accord que le général ne fit aucune réponse à la lettre par laquelle le commissaire du gouvernement lui avait notifié son choix. Cependant, comme ce choix était tombé sur un homme que l'on se flattait de pouvoir dominer, Ransijat fit, dès le lendemain du départ de Regnaud, adopter par la Commission de gouvernement, un projet de lettre par laquelle cette Commission proposait au général M. Doublet

pour remplir les fonctions de commissaire du gouvernement. La réponse de Vaubois ne se fit pas attendre; mais on s'aperçut bientôt que M. Doublet n'était pas aussi disposé qu'on l'avait supposé à plier sous le joug; car, à peine installé, on le vit défendre avec vigueur les plus importantes de ses attributions dont on voulait le dépouiller.

Malgré l'opposition qu'il rencontra, voici quels furent les premiers actes de son administration : il fit mettre en liberté les religieux et les prêtres détenus depuis l'insurrection; facilita l'exercice du culte en ordonnant la réouverture des églises; fournit des moyens de subsistance aux ministres des autels, en leur faisant payer par la caisse de l'Université les messes de fondation à sa charge; accorda aux Maltais la liberté de sonner leurs cloches, comme cela se pratiquait avant la révolte, et fit réorganiser les écoles publiques.

Ces mesures produisirent un si bon effet sur un peuple fanatique dont le principal grief contre les Français était l'atteinte portée à sa religion, que le président Ransijat, qui ne les avait pas proposées, en conçut de la jalousie contre M. Doublet, lui en fit des reproches, et mit tout en œuvre pour lui nuire dans l'esprit du général Vaubois. Aussi, dès cet instant, la mésintelligence qui avait signalé le commissariat de Regnaud se renouvela pendant l'administration de son successeur.

La garnison du Goze capitule. — Tandis que ces événements se passaient à La Valette, la petite garnison qui occupait le Château-Vieux dans l'intérieur du Goze, assiégée par les habitants et pressée par la famine, se rendit, le 27 octobre, au commodore Ball, qui lui accorda tous les honneurs de la guerre; fier de ce léger succès, il ne put résister au plaisir d'en faire parade aux yeux du général Vaubois. Un parlementaire vint le lui apprendre, et lui faire savoir en même temps que le roi de Naples s'était de nouveau coalisé avec l'empereur d'Autriche contre la France:

Cette nouvelle coalition faisait pressentir au général Vaubois de plus grandes difficultés dans l'arrivée des secours qui lui étaient destinés, et un siége plus long, un blocus plus rigoureux à soutenir: il résolut d'ajouter à ses approvisionnements, de ménager ceux qu'il possédait, de se créer des ressources pécuniaires et de s'assurer de la tranquillité des habitants.

A cet effet, des agents furent envoyés à Gènes, à Livourne, en Corse, en Sardaigne et à Tripoli de Barbarie, pour solliciter le prompt envoi des denrées déjà demandées. On procéda ensuite au recensement de la population, et au renvoi à la campagne des mendiants et des femmes dont les maris étaient absents, des veuves et des filles non domiciliées avec leurs pères; les propriétés des rebelles furent déclarées acquises à la République, et on défendit aux habitants de monter sur les remparts. En même temps, les arrètés du commissaire du gouvernement qui avaient annulé les baux à trois vies et dépouillé

le clergé de la tenue des actes de l'état civil, furent rapportés, sous le prétexte qu'ils n'avaient pas été inscrits sur les registres de la Commission de gouvernement, ni soumis à l'approbation du général-commandant. L'appel des jugements du tribunal de commerce, qui avait été attribué à une commission composée du général, du commissaire de gouvernement et de l'ordonnateur de la marine, fut transporté au tribunal civil; enfin, les tribunaux reçurent une nouvelle organisation.

Pendant que Vaubois détruit ainsi, moitié avec raison, moitié sans nécessité, l'ouvrage de Regnaud de Saint-Jean d'Angely, les insurgés, à qui Nelson avait amené des ingénieurs, reprenaient leurs travaux au Coradino, et travaillaient en même temps à élever une nouvelle batterie à Lattocia. De son côté, Ball, pour les maintenir dans leurs dispositions guerrières, écrivait à Vincent Borg, le chef du camp de Bircharcara et de Marhar, de tirer peu sur La Valette, mais de diriger ses coups de temps à autre sur le palais occupé par le général français, et souvent sur les moulins. Cette lettre, remarquable par ces mots qui la terminaient : « Soyez persuadé que je parlerai « toujours de votre zèle et de votre activité, » sut suivie d'une autre, dans laquelle le commodore annonçait qu'il ne pouvait donner de la farine, parce qu'il n'en avait que pour deux mois; mais qu'il espérait entrer à La Valette avant l'expiration de ce terme.

Ainsi, bien que les Anglais fussent maîtres de la mer,

l'abondance régnait moins encore à bord de leurs vaisseaux et dans la campagne maltaise, que dans les cités occupées par les Français. Le général Vaubois, qui n'ignorait pas ce dénuement des insurgés et de leurs alliés, voulut encore ajouter à leurs embarras en essayant de détruire leurs batteries. Il se proposait en même temps de faire enlever du grand bassin, des bois dont on avait besoin pour le chauffage, et dont la garnison commençait à manquer.

Pour remplir ce double but, deux colonnes, sorties de La Sangle et de la Cotoner, assaillirent, le 21 novembre, à neuf heures du matin, par terre et par mer, le poste du Coradino. Le moment de l'attaque était d'autant mieux choisi que ce poste se trouvait alors dégarni; mais ceux qui le gardaient firent les signaux nécessaires pour être secourus, et se retirèrent, en attendant, derrière un retranchement inconnu à l'ennemi, qui, s'étant imprudemment avancé, fut accueilli par une vive susillade. Quoique soutenues par le seu de la place, les deux colonnes durent bientôt battre en retraite devant une multitude armée qui accourut de tous les villages voisins. Cette sortie, dont le résultat rappelait la fâcheuse issue de la première, et dans laquelle les Maltais eurent cinq morts et les Français quatre blessés, détermina le général Vaubois à n'en plus tenter d'aucune sorte. Dès ce moment toutes les opérations se bornèrent à éviter les surprises, à détruire les ouvrages des Maltais, et à les déloger des sites prédominants qu'ils occupaient, au moyen de bombes et d'obus habilement dirigés.

Cet échec fut, en quelque sorte, compensé par l'arrivée de deux bateaux chargés d'approvisionnements; le premier, sarde de nation, apportait douze quintaux de miel, avec trente quintaux de fromage; l'autre était un aviso expédié de Toulon avec dix tonneaux d'eau-de-vie; ce dernier était, en outre, porteur d'une dépêche du ministre de la marine, annonçant les mesures prises par le gouvernement pour opérer le ravitaillement de la place; mais la joie occasionnée par cette nouvelle devait être encore tempérée. Sous le prétexte d'offrir de rendre les femmes de quelques officiers de la garnison, prises sur un bâtiment corse, mais, en réalité, pour savoir d'où venait ce qu'avait apporté l'aviso échappé à la poursuite des croiseurs anglais, un parlementaire du commodore vint annoncer, le lendemain, que quatre autres avisos, partis également de Toulon, étaient tombés entre leurs mains.

Sur ces entrefaites, deux frégates et une corvette napolitaine vinrent se joindre à la croisière anglaise. L'arrivée de ces bâtiments et leur jonction à ceux qui formaient le blocus, ne laissant plus de doute à Vaubois sur la part que le roi de Naples prenait à la guerre contre la France, ce général se crut suffisamment autorisé à considérer comme ennemi le consul napolitain à Malte: il lui fit signifier de se tenir renfermé chez lui, et de s'abstenir de toute communication extérieure.

Cette mesure fut justifiée, dès le lendemain, par une quatrième sommation de Ball. qui prévenait officieusement le général Vaubois qu'ayant reçu par les frégates napolitaines l'attirail et les munitions nécessaires pour effectuer le bombardement de la place, il allait y procéder. Pour toute réponse, Vaubois s'en référa à celles qu'il avait faites précedemment. En même temps, toutes les précautions d'usage pour mettre la place à l'abri du bombardement furent prises, et on eut soin de préserver particulièrement l'escadre en faisant bastinguer les bâtiments à six pieds de hauteur.

L'esset suivit de près la menace. Le bombardement commença de la batterie du casal Tarscien, situé dans la partie de l'est, de l'autre côté du Grand Port. Les bombes surent principalement dirigées sur les vaisseaux; mais, de quatre cents qui furent lancées du 14 au 31 décembre, deux seulement tombèrent, l'une sur la Diane, et l'autre sur la Justice, sans leur occasionner aucun mal. Dans la partie de l'ouest, les insurgés démasquèrent aussi de nouvelles batteries, qui, avec celles que l'on connaissait déjà, commencèrent une vive canonnade; mais, établies à une trop grande distance de la place pour en être incommodé, on se dispensa d'y répondre, afin de ménager les munitions. Un soldat et une pauvre femme de Burmola tués, quelques maisons endommagées à La Sangle, tels furent les malheurs occasionnés par ce feu, qui eut ses intermittences.

Les résultats de cette première attaque n'étaient pas de nature à faire redouter à la garnison celles qu'on pourrait lui livrer par la suite; mais déjà elle avait à lutter contre un ennemi plus dangereux; on manquait d'effets propres au vêtement de la troupe et au service des hôpitaux. On avait encore du blé, mais il ne restait qu'une vingtaine de bœufs pour l'hôpital, et les magasins ne contenaient que trèspeu d'eau-de-vie et de légumes secs; enfin, l'état des approvisionnements était tel, que l'on était réduit à désirer la continuation de la révolte, pour n'être pas obligé de nourrir les habitants de la campagne.

Cependant deux bâtiments venant de Marseille, et chargés de vin, d'eau-de-vie, de bière, de vinaigre, de viande salée, de sèves, de farine et de bois à brûler, parvinrent à échapper aux croiseurs et à s'introduire dans le port de La Valette. Ces provisions, jointes à l'annonce de plus amples secours, relevèrent le courage de la garnison; mais on manquait toujours d'effets pour vêtir les soldats et faire le service des hôpitaux. La ville étant épuisée par les réquisitions, Vaubois se décida à faire enlever les effets qui se trouvaient au Mont-de-Piété, en exceptant toutesois ce qui appartenait aux pauvres, aux proches parents des Maltais partis pour l'Egypte avec Bonaparte, et à ceux qui servaient la France ou s'en montraient les partisans. Ainsi commençaient à se vérifier les prédictions de Regnaud de Saint-Jean d'Angely; mais, il faut le dire, la mesure était justiliée par la nécessité, et plût à Dieu que cette illégalité, ainsi que bien d'autres, eussent réussi à conserver Malte à la France, toujours assez juste, assez généreuse pour les réparer noblement!

Les rigueurs exercées par les insurgés contre les personnes qui passaient de la ville à la campagne, et qui étaient détenues à la Cité Vieille ou reléguées au Goze comme suspectes, avaient ralenti les émigrations volontaires; mais la terreur occasionnée par la menace du bombardement excita de nouveau les habitants de la ville à demander en foule à en sortir; cette permission ne fut accordée qu'à ceux qui, par l'âge, le sexe, ou le défaut de moyens d'existence, pouvaient être considérés comme un fardeau. L'émigration qui eut lieu dans cette circonstance, jointe aux précédentes, porta le nombre des émigrés à dix mille.

On était près d'atteindre la fin de l'année 1798; le malheureux Hompesch, arrivé à Trieste, eteffrayé des cris qui, de toutes parts, s'étaient élevés contre lui, avait protesté le 12 octobre contre sa déchéance (1); mais Paul I<sup>er</sup>, qui s'était déclaré protecteur de l'Ordre, ne crut pas devoir se contenter de cette protestation. Voyant dans la grande-maîtrise un moyen de réaliser ses projets sur Malte, le cabinet de Pétersbourg ouvrit, à ce sujet, des négociations avec les cours de Rome et de Vienne. Pour conjurer l'orage, le prieuré d'Allemagne, agissant évidemment sous l'influence du cabinet de Vienne, fit le 24 octobre, à la protestation du prieuré de Russie, une réponse par laquelle, tout en adhérant aux principes qui avaient dicté cette protestation, il mettait en relief la nécessité de

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 25.

maintenir l'Ordre dans sa sorme constitutionnelle, en ménageant au grand-maître la faculté de se justifier devant un chapitre général (1); mais le prieuré de Russie n'avait pas attendu cette contre-protestation pour prendre un parti. Dès le 27 octobre, et par conséquent bien avant qu'elle lui fût parvenue, il avait proclamé pour grand-maître l'empereur Paul (2), qui, assuré de la coopération et de l'assentiment du pape (3), accepta le magistère le 13 novembre (4); le prieuré de Russie, qui venait de donner à l'Ordre un nouveau grand-maître, devait sa création à un traité qui, ayant été intercepté par Bonaparte, n'avait pas pu être ratifié par Hompesch et son Conseil. Si cette circonstance n'annulait pas l'élection de Paul, elle établissait au moins un schisme dans l'Ordre. Le cabinet de Saint-Pétersbourg sentit que, pour se tirer de ce mauvais pas, il fallait forcer Hompesch à renoncer au magistère; et la cour de Vienne, qui avait trop de raisons de ménager le cabinet de Saint-Pétersbourg, pour ne pas se montrer complaisante envers le czar (5), sit en esset enjoindre à Hompesch d'abdiquer publiquement, sous peine d'être traité en prisonnier d'état (6). Abandonné par le cabinet

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nos 26 et 27.

<sup>(2)</sup> Pièces justificatives, nº 28.

<sup>(3)</sup> Pièces justificatives, nº 29.

<sup>(4)</sup> Pièces justificatives, no 30.

<sup>(5)</sup> Parmi ces motifs de condescendance intéressée, nous signalerons la rupture du congrès de Radstadt, laquelle avait été précédée du troisième passage du Rhin par l'armée française, sous Jourdan.

<sup>(6)</sup> Pièces justificatives, nº 31.

dont il avait probablement été l'instrument, Hompesch, navré de douleur, se soumit sans se plaindre, sans renvoyer à qui il appartenait le reproche d'avoir livré Malte aux Français (1).

Le commencement de l'année 1799 fut marqué par la découverte d'une conjuration tramée, malgré la surveillance du général Vaubois, dans l'intérieur de la place assiégée; un Corse, Guillaume Lorenzo, en était le chef. Établi à Malte depuis sa jeunesse, il y avait exercé d'abord le métier de corsaire; passé ensuite au service de la Russie, il avait obtenu le grade de capitaine de vaisseau, la croix de Saint-Georges de quatrième classe, et une pension de retraite.

Ce personnage, qui, lors de l'insurrection des paysans, habitait la campagne, s'était alors refusé à se réunir aux insurgés, parce que, les sachant réduits à eux-mêmes, il ne les croyait pas en état de se soutenir; depuis, il avait profité de la première circonstance favorable pour rentrer dans la ville. Mais voyant la révolte soutenue par les Portugais, le roi de Naples et les Anglais; sachant que l'empereur Paul avait été élu grand-maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem; enfin, ayant entendu dire qu'au printemps une escadre russe devait entrer dans la Méditerranée, sans doute, pensa-t-il, pour prendre, avec le consentement des puissances coalisées contre la France, possession de Malte au nom du nouveau grand-maître, il se détermina à lui en ouvrir les

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 32.

portes par une entreprise qui, en attestant son dévouement, lui vaudrait de grandes récompenses.

Pour y réussir, il se mit en rapport avec les insurgés, et s'assura de la participation d'un certain nombre d'habitants des cités. Les forçats furent gagnés par l'espoir de leur délivrance; des armes de toutes espèces et des munitions furent secrètement amassées; il fut ensuite convenu qu'au jour déterminé, deux cents insurgés de la campagne, avec des barques et à la faveur de la nuit, s'empareraient des magasins situés au bord de la mer dans le port de Quarantaine, près la porte de Marsa-Muscet (1); qu'à la pointe du jour et à l'ouverture de cette porte, bien forte, bien gardée, ils surprendraient et égorgeraient les quarante hommes chargés de sa défense; qu'immédiatement après, les deux cents insurgés, renforcés par les conjurés de l'intérieur, se diviseraient par pelotons, qui, sous la conduite de chefs désignés, iraient simultanément s'emparer du palais où logeait le général Vaubois avec son état-major, de la porte de la Marine donnant sur le Grand Port, de la porte Royale conduisant à la Floriane, du fort Saint-Elme, de l'Auberge de Castille et du cavalier de Saint-Jean; qu'en même temps les insurgés de la campagne attaqueraient toute l'enceinte extérieure des fortifications pour augmenter l'embarras et la confusion de la garnison, sur laquelle on ferait main basse.

Le capitaine Lorenzo se réserva, dans ce drame,

<sup>(1)</sup> Dans l'emplacement occupé aujourd'hui par l'intendance sanitaire.

le rôle de commandant en chef, et la gloire de se saisir du général français ainsi que de son état-major. Les autres rôles furent répartis entre les nommés Pulis, fumigateur au Lazaret; Peralta, officier de chasseurs, sous le gouvernement de l'Ordre; Damato, fourrier dans le ci-devant régiment de Malte; Satariano, four-bisseur; un jeune homme nommé Vella, et deux prêtres, dont l'un, nommé Michel Xerri, était professeur de philosophie.

La mise à exécution du complot avait été fixée dans la nuit du 11 au 12 janvier. Quelques Grecs en avaient déjà donné avis au général Vaubois, qui, ignorant encore le plan des conjurés, s'était borné à prescrire à la garnison de se tenir sur ses gardes. Le hasard sit qu'un lieutenant, nommé Roussel, sortant du théâtre cette nuit-là, et passant de la ville au fort Manoël, où il était en garnison, aperçut contre le rempart remuer quelque chose qui lui parut suspect. Justement inquiet de ce mouvement dont il ne peut se rendre compte, l'officier demande, en arrivant au fort, quelques hommes de garde; il en prend sept avec lui, et se rend droit au magasin de la Santé, où il se trouve au milieu des conjurés. Il ordonne de faire seu, blesse et tue plusieurs insurgés, qui, surpris par cette attaque imprévue, se rembarquent ou se jettent à la mer; en outre, les huit braves font prisonniers dix rebelles, dont on ramassa encore une trentaine dans les fossés, où ils cherchaient une issue pour s'échapper. A la pointe du jour, les insurgés se présentèrent en forces sous

les remparts de la Floriane et de la Cotoner pour seconder leurs complices; mais ils furent si bien reçus qu'ils durent se retirer avec perte.

Cette tentative était trop grave pour demeurer impunie. Une commission fut instituée pour juger les coupables. Indépendamment des conjurés pris les armes à la main, quarante-trois individus impliqués dans le complot, et parmi lesquels figuraient tous les chefs, à l'exception de Satariano, à qui on fit grâce en faveur de ses révélations, furent passés par les armes. On avait aussi arrêté des moines jacobins, soupçonnés d'avoir pris part à la conjuration; mais leur innocence ayant été reconnue, ils furent mis en liberté, au grand contentement de la population.

Pour prévenir le renouvellement d'une semblable entreprise, les permissions accordées aux habitants de se retirer dans les lieux abrités pour se garantir du bombardement furent annulées, et les rassemblements, au nombre de plus de trois personnes, prohibés; il fut défendu de sortir après la retraite battue, sans avoir du feu; on dut être rentré chez soi à dix heures du soir, et on ne put plus en sortir qu'au jour. Les Maltais durent renoncer à la jouissance des jardins situés dans l'intérieur des fortifications. Il leur fut défendu de fabriquer, de vendre, et d'avoir chez eux, non-seulement des armes blanches ou à seu, mais encore des stylets, des couteaux pointus, et des munitions de guerre d'aucune espèce; toute voiture ou charrette entrant en ville fut soumise à la visite; tout fendeur de bois fut tenu d'apporter chaque soir,

le rôle de commandant en chef, et la gloire de se saisir du général français ainsi que de son état-major. Les autres rôles furent répartis entre les nommés Pulis, fumigateur au Lazaret; Peralta, officier de chasseurs, sous le gouvernement de l'Ordre; Damato, fourrier dans le ci-devant régiment de Malte; Satariano, four-bisseur; un jeune homme nommé Vella, et deux prêtres, dont l'un, nommé Michel Xerri, était professeur de philosophie.

La mise à exécution du complot avait été fixée dans la nuit du 11 au 12 janvier. Quelques Grecs en avaient déjà donné avis au général Vaubois, qui, ignorant encore le plan des conjurés, s'était borné à prescrire à la garnison de se tenir sur ses gardes. Le hasard sit qu'un lieutenant, nommé Roussel, sortant du théâtre cette nuit-là, et passant de la ville au fort Manoël, où il était en garnison, aperçut contre le rempart remuer quelque chose qui lui parut suspect. Justement inquiet de ce mouvement dont il ne peut se rendre compte, l'officier demande, en arrivant au fort, quelques hommes de garde; il en prend sept avec lui, et se rend droit au magasin de la Santé, où il se trouve au milieu des conjurés. Il ordonne de faire seu, blesse et tue plusieurs insurgés, qui, surpris par cette attaque imprévue, se rembarquent ou se jettent à la mer; en outre, les huit braves font prisonniers dix rebelles, dont on ramassa encore une trentaine dans les fossés, où ils cherchaient une issue pour s'échapper. A la pointe du jour, les insurgés se présentèrent en forces sous les remparts de la Floriane et de la Cotoner pour seconder leurs complices; mais ils furent si bien reçus qu'ils durent se retirer avec perte.

Cette tentative était trop grave pour demeurer impunie. Une commission fut instituée pour juger les coupables. Indépendamment des conjurés pris les armes à la main, quarante-trois individus impliqués dans le complot, et parmi lesquels figuraient tous les chefs, à l'exception de Satariano, à qui on fit grâce en faveur de ses révélations, furent passés par les armes. On avait aussi arrêté des moines jacobins, soupçonnés d'avoir pris part à la conjuration; mais leur innocence ayant été reconnue, ils furent mis en liberté, au grand contentement de la population.

Pour prévenir le renouvellement d'une semblable entreprise, les permissions accordées aux habitants de se retirer dans les lieux abrités pour se garantir du bombardement furent annulées, et les rassemblements, au nombre de plus de trois personnes, prohibés; il fut défendu de sortir après la retraite battue, sans avoir du feu; on dut être rentré chez soi à dix heures du soir, et on ne put plus en sortir qu'au jour. Les Maltais durent renoncer à la jouissance des jardins situés dans l'intérieur des fortifications. Il leur fut défendu de fabriquer, de vendre, et d'avoir chez eux, non-seulement des armes blanches ou à feu, mais encore des stylets, des couteaux pointus, et des munitions de guerre d'aucune espèce; toute voiture ou charrette entrant en ville fut soumise à la visite; tout fendeur de bois fut tenu d'apporter chaque soir,

au bureau de la place, ses massues, ses haches et autres instruments tranchants; il ne sut plus permis d'approcher des fortisications ni d'y entrer; le tout sous peine de mort, de détention, confiscation, ou d'exil.

L'approvisionnement de la place en vin, eau-devie, légumes secs et viande salée, s'accrut, dans le courant de janvier, de la cargaison de deux bâtiments expédiés, l'un de Gènes, par le consul de France, l'autre de Marseille, par la maison Bacri. On trouva aussi du blé et des munitions de guerre à bord d'un bâtiment impérial que les gros temps forcèrent à entrer dans le port, et que l'on retint. Un bâtiment expédié de Tripoli, par le consul de France, apporta encore des dattes, des salaisons et cinquante-neuf bœufs; mais on eut la douleur de voir un bâtiment venant de Marseille tomber entre les mains des Anglais, qui, après avoir disparu pendant quelques jours, étaient revenus prendre le blocus. Par compensation, une galiote, que l'amiral Villeneuve fit sortir pendant cette disparition, captura, en présence d'une corvette anglaise, une pinque sicilienne et une speronare des insurgés maltais, qu'elle ramena dans le port.

On reçut par le bâtiment venu de Tripoli une dépêche de l'amiral Gantheaume, qui transmettait au contre-amiral Villeneuve l'ordre de Bonaparte, de venir, avec sa division, débloquer Alexandrie (1);

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon, 6º liv., fo 143.

mais cette division se trouvant elle-même bloquée par des forces supérieures, l'ordre resta comme non avenu.

Si l'on se trouvait plus à l'aise par rapport aux vivres, le dénuement d'effets, de bois de chauffage, et d'argent, allait toujours croissant. Pour y remédier, on mit en réquisition les toiles, les draps, les cordages et autres objets qui se trouvaient encore dans les magasins des marchands; on obligea les habitants à fournir de la même manière des lits pour la troupe; on fit saisir le bois des particuliers et démolir les bâtiments et les embarcations hors de service; on suspendit le paiement des intérêts des capitaux placés sur l'Université, on s'empara des dépôts existant dans les caisses des tribunaux; enfin on ordonna de vendre les bijoux et autres effets précieux que renfermait le Mont-de-Piété, toutesois, en statuant : que cette vente serait effectuée en présence d'un membre de la Commission de gouvernement et d'un adjudantmajor de la place; que les habitants qui se rendraient acquéreurs seraient tenus de payer comptant, et que les officiers de la garnison recevraient un mois de solde, au moyen d'un billet souscrit par le payeur.

En adoptant ces diverses mesures, commandées d'ailleurs par l'absolue nécessité, le général Vaubois avait pour but de lier la fortune des habitants à celle des Français, et de les intéresser à la conservation de l'île entre les mains de ces derniers. Si, dès les premiers moments de l'occupation, les autorités fran-

çaises avaient fait de ce principe la règle de leur conduite, elles auraient trouvé, au moment du revers, les Maltais disposés à tous les sacrifices; mais on s'y prit ou mal ou trop tard, et les habitants abattus, ruinés, ne virent qu'une odieuse spoliation dans ces mesures imposées par les circonstances.

Dès le premier moment où Ball fut chargé de la direction du blocus, les insurgés n'avaient agi que d'après ses inspirations; mais bien qu'assuré de l'aveugle soumission du triumvirat, composé de Caruana, Vitale et Borg, le commodore ne tarda pas à s'apercevoir que de son vaisseau, dont il ne pouvait s'absenter que par intervalles, il suivrait difficilement la marche des affaires intérieures du pays; et c'était là précisément ce qui constituait l'objet principal de sa mission. La division pouvait se mettre parmi les insurgés ou parmi leurs chess; dans le nombre des émigrés qui abandonnaient chaque jour les cités occupées par les Français, on devait craindre qu'il sc trouvât des hommes assez éclairés pour prémunir le peuple contre le piége qu'on lui tendait; d'où le commodore conclut qu'il ne pourrait réussir qu'après s'ètre fait autoriser à établir son siége à terre, à y exercer le pouvoir suprême, et à y déployer le pavillon britannique à côté du pavillon des Deux-Siciles, en signe d'alliance et de protection.

Pour arriver à ce but, il suggéra aux chefs des casaux la pensée d'envoyer au roi de Naples, qui, pour prix de sa levée de boucliers contre les Français, venait d'être expulsé de ses États et forcé de se réfugier à Palerme, une députation chargée de solliciter de nouveaux secours et de demander l'exemption des droits d'exportation pour les denrées tirées de la Sicile. Mais voici l'important: les députés devaient représenter en outre à Sa Majesté, que si, à raison de la guerre dans laquelle elle se trouvait engagée, elle ne pouvait pas assister d'une manière efficace ses fidèles sujets de Malte, armés uniquement pour la défense de ses droits, il leur fût permis non-seulement de recourir à la protection et à la coopération de l'Angleterre, mais encore d'arborer le pavillon de cette puissance.

Cette proposition, assez maladroite en apparence, et bien faite assurément pour ouvrir les yeux des insurgés, n'excita parmi eux aucune défiance; elle fut même présentée dans un factum ou mémoire auquel les chefs des divers casaux apposèrent leurs signatures, et que le chanoine Louis Savoie, le baron Fournier, tous deux d'origine française, et A. Louis Agius, eurent mission d'aller présenter au roi Ferdinand (1).

C'était sans doute une satisfaction pour Sa Majesté sicilienne de voir les Maltais persévérer dans leurs efforts pour rentrer sous sa domination; mais, plus clairvoyante que ses fidèles sujets, elle ne put se dissimuler le danger d'accéder à leurs demandes. De son côté, le ministre de Russie près la cour de Sicile représentait qu'une adhésion semblable serait une double atteinte portée aux droits de son souverain, allié

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 33.

des puissances coalisées contre la France, et grandmaître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Mais Nelson et Hamilton étaient tout-puissants à Palerme, et il fut répondu aux Maltais : « ..... At-« tendu que les opérations militaires qui doivent dé-« livrer Malte des Français, et la défendre ensuite « contre les tentatives ultérieures de l'ennemi, sont, « moyennant le blocus et la direction opportune de « celui qui le commande, heureusement appuyées « par les armes de Sa Majesté britannique; le roi, « connaissant la loyauté de son alliée, et étant con-« vaincu de la bonne volonté, des sentiments et de « l'expérience de lord Nelson, à qui elle a confié ses « plus chers intérêts, permet au peuple maltais d'u-« nir ses vœux et ses instances aux siens pour que Sa « Majesté britannique veuille continuer, par le moyen « de son brave amiral, à protéger efficacement leur « île, et à prendre pour sa défense, sous quelque dé-« nomination ou démonstration extérieure que ce soit, « tout moyen quelconque qu'il plaira à lord Nelson « d'adopter au nom de Sa Majesté britannique, asin « de mieux caractériser la protection qu'elle accorde « à ladite île (1).... »

Ainsi on évitait de parler du pavillon anglais, et on sollicitait seulement la continuation d'une protection que l'Angleterre exerçait déjà par son blocus; mais, pour l'accomplissement des projets de cette puissance, il fallait absolument que son pavillon flottât sur

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 34.

l'île de Malte, et qu'un de ses représentants fût établi à terre avec l'autorité nécessaire pour dominer, pour conduire les résolutions des insurgés, sans qu'ils pussent se douter du but auquel on les faisait concourir. Malgré le pouvoir presque illimité accordé à Nelson d'agir sous telle dénomination ou démonstration extérieure que ce fût, il y avait des difficultés réelles à user directement d'une autorité qui allait infailliblement porter ombrage à la Russie et aux autres puissances coalisées contre la France. Les députés maltais, aveuglés par une confiance irréfléchie, se prêtèrent à aplanir la difficulté, en adressant à Nelson et à Hamilton des demandes formelles, et censées la conséquence des pouvoirs accordés par leur roi à l'illustre amiral (1). Par suite de ces demandes, le pavillon anglais se déploya sur la Cité Vieille, à côté des couleurs des Deux-Siciles, et la direction des affaires de Malte fut confiée à Ball, avec l'autorisation de s'établir à terre. Chacun avait joué son rôle; mais ni les Maltais, ni Ferdinand, ni même l'ambassadeur de Russie, n'avaient rempli le plus brillant.

Création à Malte d'un Congrès national. — Exercer l'autorité dictatoriale sans le concours des Maltais, c'eût été manifester de prime abord les projets de l'Angleterre, et irriter une population qui s'insurgeait uniquement pour rentrer sous la domination de la Sicile, une population qui n'aspirait qu'à reconquérir ses anciens priviléges et ne rêvait que le réta-

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nos 35 et 36.

blissement de son antique Conseil populaire. Le commodore avait fait preuve jusque là de trop d'habileté, de trop de souplesse, pour commettre une pareille faute; il sacrifia donc momentanément à l'utopie des homines auxquels il avait affaire, en instituant, sous le nom de Congrès national et sous sa présidence, une assemblée délibérante qu'il se réserva de diriger à peu près à son gré, et même de dissoudre le jour où elle deviendrait ou moins utile ou moins docile. Ce moyen lui offrant le double avantage de prévenir la discorde entre un si grand nombre de chefs, en les rendant, tous solidaires, et d'imprimer à leur action un mouvement uniforme, il composa le Congrès national d'un délégué de l'évêque, pour y représenter le clergé; d'un député de chaque casal, élu par les chefs de famille; et d'un juge élu par ces mêmes députés, et représentant la magistrature.

Les hommes qui ont siégé dans cette assemblée appartenant à l'histoire, nous transcrirons ici leurs noms :

Sir Alexandre Ball, commodore anglais, président;

Caruana, chanoine, représentant le clergé; Louis Agius, juge, représentant la magistrature; Emmanuel Vitale, notaire, député de la Cité Vieille;

Vincent Borg, député du casal Bircharcara; Le chevalier Paul Parisi, député du casal Nasciar; Stanislas Gatt, député du casal Kurmi; Fortuné Dalli, diacre, député du casal Zorrig;

Sauveur Corso, curé, député du casal Sieggiévi; Philippe Castagna, député du casal Gudia; Michel Cuchia, notaire, député du casal Zeitun; Pierre Buttigiez, notaire, député du casal Zebbug; Sauveur Zarle, notaire, député du casal Attard; Augustin Said, député du casal Zabbar; Joseph Montebello, député du casal Tarscien; Joseph Casha, député du casal Luca; Barthélemi Carafa, curé, député du casal Micabba; Grégoire Mifsud, député du casal Krendi; Joseph Abdilla, député du casal Safs; Henri Xerri, député du casal Quercop; Pierre Mallia, prêtre, député du casal Asciack; Félix Calleja, député du casal Mosta; Sauveur Gafa, député du casal Lia; Joseph Frendo, député du casal Balzan; Louis Savoie, abbé, secrétaire. Jean-Baptiste Agius, secrétaire.

La création de ce congrès national prouve que, depuis son arrivée devant Malte, le commodore anglais avait étudié l'histoire du pays; plus habile que les Français, qui, sans tenir compte des antécédents, des préjugés et des mœurs des Maltais, voulurent leur imposer des institutions au-dessus de leur portée, sir Ball avait su mettre à profit et ses études et ses observations. C'était prendre, en effet, les Maltais par leur faible, que de leur rendre le simulacre de ce Conseil populaire dont l'institution, chez eux, remontait au quatorzième siècle, pour la conservation duquel ils avaient en vain lutté pendant trois siècles contre les grands-maîtres de l'Ordre de Saint-Jean, et qu'ils regardaient encore comme le palladium de leurs libertés.

Dans les séances tenues pendant le mois de février, Ball fit successivement adopter les arrêtés suivants :

1° Les délibérations du Congrès ne seront valables qu'autant qu'elles auront été prises par le tiers des députés des casaux; — 2° l'entrée et la sortie des ports de Marsa-Scirocco et de Saint-Paul ne seront permises qu'aux barques à rame et aux bâtiments à voiles, munis de passe-ports délivrés par le commandant de l'escadre britannique, et valables pendant quatre mois pour les Maltais et six semaines pour les étrangers; — 3° ces passe-ports seront soumis à un droit de 7 écus 5 taris (15 fr.) pour les barques à rames, et de 15 écus (30 fr.) pour les bâtiments à voiles; cette perception sera effectuée par les députés de la santé des deux ports, et son produit employé à l'entretien des barques de garde et à la fourniture de l'huile pour les fanaux de nuit dans les camps, les batteries et les tours; — 4° ceux qui, sans être requis légalement, arrêteront des personnes réputées suspectes, et qui, pour les juger, tenteront de forcer les juges à se transporter hors de leur résidence, seront regardés comme perturbateurs du repos public, et traités comme tels; — 5° ceux qui, jusque là, ont administré les revenus publics, seront tenus de rendre leurs comptes; — 6° il sera accordé aux blessés des pensions proportionnées à leurs services; — 7° le pain distribué aux soldats sera du poids de quarante onces pour celui de froment, de quarante-cinq pour celui de froment et d'orge mêlé, et de cinquante pour celui d'orge; — 8° les personnes sorties de La Valette, qui se sont volontairement enrôlées, seront désarmées, et néanmoins elles continueront à recevoir la ration en tant qu'elles se montreront obéissantes; — 9° les personnes qui ont été emprisonnées comme suspectes seront envoyées à l'île du Comino, où elles seront nourries par les soins du député de la santé; — 10° les personnes qui sortiront désormais de La Valette, et qui paraîtront suspectes, seront également envoyées au Comino; — 11º les personnes ainsi exilées, qui reviendront à Malte, seront jugées et punies comme espions; — 12° tout individu qui passera au Comino sans passe-port sera fusillé; — 13° sous le nom de gendarmes volontaires, et sous le commandement des députés des casaux, il sera formé dans chaque casal une compagnie de propriétaires, chargée de partager le service des militaires; d'agir suivant les circonstances, en cas d'alarme; d'empêcher les vols, d'assister les magistrats pour faire rentrer et maintenir le peuple dans le devoir et l'obéissance aux lois, et d'arrèter ceux qui, sans ordre, vont dans les maisons exiger des habitants de l'argent à titre de contribution de guerre; — 14° à l'avenir, les demandes d'argent seront faites par deux députés munis d'un permis signé par le président et par le secrétaire du Congrès, et ces députés seront tenus de rendre compte de leurs recettes et de leurs dépenses; — 15° il ne sera

permis à personne d'aller acheter des vivres aux ports de Saint-Paul et de Marsa-Scirocco; l'achat en sera fait par les députés de la santé de ces deux ports, qui en feront la répartition entre les chefs des casaux, en leur envoyant la note des prix convenus avec les patrons de barques ou les capitaines de bâtiments; et la distribution sera effectuée par les chefs des casaux, qui nommeront des préposés pour la vérification des poids et mesures; — 16° enfin, les chefs de bataillon prendront les mesures nécessaires pour faire soigner les blessés.

Pendant que le commodore anglais régularise ainsi l'administration des finances, de la police et de l'approvisionnement, le général Vaubois, de son côté, rend des arrêtés portant :

1° Que la décision du Directoire exécutif, qui déclare pirate et traite comme tel tout individu natif ou originaire des pays amis, alliés ou neutres, porteur d'une commission donnée par les ennemis de la France, ou faisant partie des équipages de leurs bâtiments de guerre ou autres, sera mise à exécution; — 2° qu'il sera formé, de tous les Français qui ne font pas partie de l'armée et qui se trouvent à Malte, deux compagnies de gardes nationales; — 3° que, pour assurer à la République une juste indemnité des frais de la guerre, et pourvoir à la conservation des propriétés des absents qui n'ont pas pris part à la révolte, toutes personnes qui occupent dans la ville des maisons, appartements, boutiques, magasins ou autres immeubles, appartement à des établissements.

corps, communautés, corporations, associations et particuliers résidant dans les villes, villages et casaux de l'intérieur de Malte et du Goze, ou qui seraient débiteurs comptables envers lesdits établissements, corps et individus, de toutes sommes, deniers ou prestations quelconques, tant en capitaux qu'intérêts et arrérages, sont tenues d'en faire la déclaration à la commission chargée de l'administration des biens nationaux.

Chaque jour, des felouques siciliennes et des speronares maltaises, sous la protection des croisières anglaises, apportaient aux ports de Saint-Paul et de Marsa-Scirocco les munitions de guerre et les vivres que le roi de Naples avait permis de tirer de la Sicile. A La Valette, au contraire, on ne voyait arriver que de loin en loin de faibles secours, soit que les Anglais interceptassent les bâtiments expédiés de France, d'Italie et autres lieux, soit que les fournisseurs chargés de ravitailler la place spéculassent sur la rigueur du blocus, en livrant eux-mêmes leurs navires aux Anglais, pour venir ensuite réclamer du Directoire le paiement des cargaisons qui n'existaient pas à bord.

Cependant, la frégate la Boudeuse, expédiée de Toulon, et une goélette venue d'Ancône, vinrent augmenter les ressources de la garnison et ranimer les espérances. Ces navires apportèrent des munitions de guerre, des comestibles, des liquides, des salaisons, des effets d'équipement, des médicaments, et confirmèrent la nouvelle de la rentrée des Français

à Naples. Mais ces joies momentanées étaient constamment achetées par de cruels sacrifices: on eut encore la douleur de voir un bâtiment génois, qui, en continuant sa route, pouvait entrer dans le port, se rendre à l'ennemi sans nécessité.

Si ces envois donnaient à la garnison les moyens de prolonger la lutte, ils n'apportaient aucun adoucissement à la pénurie des habitants, auxquels le général Vaubois ne pouvait permettre de puiser dans les magasins militaires sans compromettre le salut de la place. Aussi, la plupart d'entre eux ne se nourrissaient plus qu'avec de l'huile, qui était encore abondante, et du pain dont le prix était, à peu de chose près, le même qu'avant la révolte. On ne manquait pas d'herbages, parce que le soldat français, industrieux de sa nature, avait transformé en jardins tous les fossés de la place; mais le porc frais se vendait 3 fr. 40 c. la livre; le fromage, 3 fr.; un lapin, 7 fr. 20 c.; une poule, 29 fr.; un pigeon, 6 fr.; une bouteille de vin, 3 fr.; et un œuf, 40 c.

L'entrée de la frégate la Boudeuse amena un changement dans le système de blocus des Anglais. Leurs vaisseaux, parmi lesquels on remarquait, depuis quelque temps, un trois-ponts portugais, prirent mouillage près de la côte, depuis Saint-Paul jusqu'audessous de Ricasoli, et leurs frégates ainsi que les corvettes restèrent sous voiles.

De part et d'autre on se livrait à des travaux : du côté des insurgés, on élevait de nouvelles batteries; dans la place, malgré la perte récente du comman-

dant du génie, M. Leblanc, mort à la suite d'une grave maladie, on concentrait la défense de la Cotoner sur deux points principaux; on y faisait des abattis, calculés de manière à mettre l'ennemi à découvert s'il tentait d'y pénétrer, à le prendre entre deux feux, et à assurer la retraite des troupes.

Le bombardement continuait aussi avec une certaine activité; quelques bombes arrivèrent jusqu'à La Valette, où elles blessèrent dangereusement deux des habitants, et jetèrent l'épouvante parmi les autres, dont beaucoup demandaient chaque jour à en sortir. Mais, le bombardement n'ayant pas produit tout l'effet qu'ils s'en étaient promis, les insurgés voulurent tenter un assaut. Partis, dans la nuit du 15 au 16 février, du fond de la Marse avec des embarcations, ils se dirigèrent vers ce point, l'un des plus faibles de la place, où la cité de La Sangle se lie à l'enceinte de Burmola, et y appliquèrent des échelles. Mais, aperçus par les soldats de la 19e demi-brigade, ils en reçurent un accueil tel, qu'ils prirent la fuite, abandonnant leurs morts, leurs échelles, et se sauvèrent avec leurs barques ou à la nage.

Ce qui est surprenant, c'est que le commodore ait fait suivre cette entreprise avortée d'une cinquième sommation (1), qui, d'ailleurs, n'eut pas plus de succès que les précédentes.

Peut-être cette démarche de sir Ball se rattachaitelle à une violente épidémie qui, ayant atteint vers

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 37.

cette époque (mars 1799) les habitants de la campagne comme ceux des cités, lui fit supposer la garnison française décimée ou découragée par le fléau.

Cependant, le Congrès des insurgés poursuivait sa carrière administrative et prenait successivement les décisions suivantes: 1° il sera dressé une note des personnes connues pour être ennemies de la patrie, et de leurs biens existant à la campagne; 2º les pétitions adressées au Congrès seront examinées par trois de ses membres, qui lui en feront le rapport; 3° ceux qui habitent des lieux isolés seront tenus de se retirer dans les casaux de leurs districts; 4º il sera accordé une récompense de 100 écus (200 fr.) à qui dénoncera un émissaire des Français; 5° les émigrés des quatre cités seront relégués au Goze, et les individus connus pour avoir été antérieurement condamnés à unc peine quelconque comme voleurs ou mauvais sujets, seront déportés au Comino; 6° il sera dressé une note des biens appartenant à l'Ordre, aux fondations et autres biens publics existant dans l'arrondissement des différents casaux; et une commission composée du baron Grégoire Bonnici, du marquis Philippe Appap, du baron Gastaud Fournier et du chevalier François Parisi, sera chargée de les administrer et d'en percevoir les revenus; 7° il sera fait un recensement de tous les animaux propres à fournir de la viande de boucherie, et existant dans les différents casaux; il sera fait déclaration des mortalités éventuelles de ces animaux, et l'on ne pourra ni en acheter ni en tuer sans permis, sous peine de confiscation

et d'exil; 8° à l'esset de pourvoir à l'entretien des troupes, les chefs des casaux seront autorisés à prendre de toutes personnes, tant ecclésiastiques que séculiers, les sommes qu'elles pourront avoir, à titre d'emprunt, portant intérêt à 5 0/0 avec hypothèque sur les biens appartenant aux ennemis de la patrie; ceux qui auront de l'argent et ne voudront pas concourir à cet emprunt seront déclarés ennemis de la patrie, traités comme tels, et leur argent, s'il est découvert, sera confisqué; 9° pour arrêter l'épidémie, les médecins et chirurgiens sortis de La Valette et relégues' au Goze seront rappelés, et, pour prévenir les conséquences du mal, les inhumations ne se feront plus dans les églises paroissiales, mais dans des cimetières clos de murs; 10° les causes dont la valeur n'excéderait pas 20 écus (40 fr.) seront jugées par les chefs des casaux ou leurs délégués, sauf appel au tribunal de la Cité Vieille; 11° les jeux seront prohibés ainsi que le port des armes courtes, telles que stylets et pistolets de poche; 12º les droits de douane, qui se percevaient dans les ports de La Valette pour l'importation et l'exportation des marchandises, seront perçus dans les ports de Saint-Paul, de Marsa-Scirocco et de Marsa-Scala, à l'exception des pâtes, légumes, salaisons et autres denrées de première nécessité, qui n'y seront pas assujettis; 13º les comptes des pourvoyeurs des bataillons seront vérifiés par une commission.

L'Angleterre s'engage à replacer Malte sous la domination de Naples. — Malgré les précautions prises par le premier ministre du roi de Naples, le complaisant Aston, pour déguiser, dans sa lettre aux insurgés, la partialité et l'étendue des pouvoirs conférés à Nelson, la Russie ne put s'empêcher d'en témoigner du déplaisir; et la cour de Palerme, soit regret d'avoir commis une imprudence, soit crainte de mécontenter une alliée qui venait de joindre ses armes à celles de l'Autriche en Italie, et dont elle espérait sa rentrée à Naples, crut devoir demander des explications à Londres. Le cabinet de Saint-James, trop avisé pour se trahir, s'empressa de déclarer formellement qu'il n'avait pas d'autre intention que de replacer l'île de Malte sous la domination de Sa Majesté Sicilienne.

Pleinement rassurée par cette déclaration, la cour de Palerme la fit parvenir aux députés maltais (1), et les renvoya à Malte sur une frégate, à bord de laquelle elle fit embarquer 7,000 onces (87,500 fr.) en argent, 5,000 salmes (12,840 hectolitres) de blé et d'orge; 20 cantaro (1600 kil.) de poudre, et 100 cantaro (8,000 kil.) de plomb. Aveugle dans sa confiance, Ferdinand faisait cet envoi à ses sidèles sujets pour les aider à chasser les Français d'une île qui devait être, en définitive, astucieusement soustraite à sa domination.

Le compte rendu au congrès par les députés, en arrivant à Malte, excita d'autant plus d'enthousiasme dans cette assemblée et parmi la population, que

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 38.

Ball, pour donner plus de poids à la déclaration du cabinet de Londres, annonça qu'il était autorisé à prendre le commandement suprême et le titre de gouverneur au nom de S. M. le roi des Deux-Siciles. Quel raffinement!

Ainsi, à Palerme comme à Malte, on était dans la plus grande sécurité, et on ne trouvait pas de termes assez forts pour louer la loyauté, le désintéressement de l'Angleterre. Mais la Russie, moins crédule, suivait d'un œil attentif la marche artificieuse de la Grande-Bretagne; ce pavillon anglais arboré sur l'ancienne capitale de l'île lui parut un acte confirmatif de ses soupçons. Elle déclara donc qu'elle entendait envoyer à Malte un corps de troupes pour agir concurremment avec les troupes anglaises et napolitaines.

La nouvelle de cette déclaration, que Nelson s'empressa de faire parvenir à Malte, jeta la consternation et l'effroi parmi les insurgés, pour qui le mot russe était synonyme de barbare. Cette impression avait été prévue; Ball s'en empara habilement, et obtint du Congrès une manifestation dont l'amiral put se servir pour détourner un coup non-seulement capable d'embarrasser l'Angleterre, mais peut-être de ruiner ses espérances.

A cet effet, les membres de cette assemblée, s'intitulant les représentants de la nation maltaise, souscrivirent une adresse à l'empereur de Russie. Après avoir exposé que l'envoi à Malte et le séjour, jusqu'à la paix, de troupes de différentes nations produiraient parmi la population des dissensions et des partis, ils demandaient que, si cet envoi de troupes avait 276 HISTOIRE

lieu, leur séjour fût limité au temps nécessaire pour expulser les Français; qu'après ce résultat obtenu, la garde de l'île fût confiée aux seuls Maltais organisés en troupes, et soldés par les puissances alliées; enfin, que dans l'intérêt de la tranquillité publique, et à raison de la confiance, de l'amour, que le commodore Ball avait su inspirer aux Maltais, il fût seul chargé d'exercer le pouvoir suprême avec le titre de gouverneur, au nom desdites puissances (1).

Ces humbles observations, et principalement la dernière, qui prouvait l'empire absolu exercé par le commodore sur les insurgés maltais, n'étaient pas de nature à calmer les craintes de la Russie; mais, soit que l'acte du Congrès ait fourni à Hamilton et à Nelson les moyens de faire suspendre l'envoi des troupes russes, soit que les circonstances aient nécessité la présence de ces troupes sur un autre point, les ordres donnés par le cabinet de Saint-Pétersbourg au prince Volkouski restèrent sans exécution.

Tandis que dans les campagnes de Malte l'ordre et l'abondance succèdent, par les soins de Ball, à l'anarchie et à la disette, les cités occupées par les Français sont en proie à la pénurie et au découragement.

On n'y faisait plus de distributions de vin ni d'eaude-vie à la garnison que tous les cinq jours; le riz et les haricots étaient réservés pour l'hôpital et remplacés par les fèves (2). Il fallait pour la boulangerie

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, no 39.

<sup>(2)</sup> Le tableau de ces souffrances admirablement supportées par nos sol-

et la garnison 5,000 quintaux de bois à brûler par mois, et celui que l'on s'était procuré par le dépècement des vieux navires était à la veille d'être épuisé. La détresse des habitants était encore plus rigoureuse. Pour y remédier, un négociant, M. Christophe Agius, sollicita la permission d'armer un bâtiment et de se rendre à Gènes pour y prendre des vivres; elle lui fut accordée; mais, au moment de mettre à la voile, il fut arrêté, conduit au fort Manoël, et les marchandises, l'argenterie, les sommes qu'il emportait pour ses achats, furent saisies. Secrètement dénoncé comme ayant conçu de coupables desseins, son innocence fut reconnue, et lui remis en liberté; mais on ne lui rendit ni ses fonds ni ses effets, pour lesquels il dut se contenter d'une indemnité en coton filé, pris dans les magasins des Maltais qui se trouvaient parmi les insurgés.

Le sort des habitants fut légèrement adouci par l'arrivée d'un bâtiment génois chargé de diverses denrées, dont le général Vaubois fixa les prix de vente, pour mettre des bornes à la cupidité des accapareurs; mais, en même temps, les croiseurs anglais s'emparaient d'un cutter expédié de Tripoli, qui leur aurait sans doute échappé s'il eût attendu la nuit pour entrer dans le port. Cette perte fut en partie réparée par la

dats, fournit à M. Boisgelin le sujet de l'observation suivante : « Toutes ces « privations, capables d'irriter les troupes les plus soumises, ne produisirent « aucun mouvement dans la garnison. Dans l'espace de deux ans, il déserta « à peine vingt hommes, dont la plupart étaient des volontaires ou des ma- « rins. » Malte ancienne et moderne, tom. III, chap. IX, p. 199.

prise d'une speronare maltaise, à bord de laquelle on trouva une lettre écrite de Messine par un Anglais à l'un de ses amis, officier à bord des bâtiments du blocus, et renfermant, sur la situation des choses en France, en Allemagne et en Italie, des renseignements d'autant plus précieux que, depuis longtemps, on était privé de nouvelles; mais voici qui est plus important et bien remarquable: cette lettre annonçait que l'Angleterre était résolue à garder Malte pour elle...

Le scorbut, le flux de sang et la cécité faisaient à la garnison, déjà diminuée d'un quart, une guerre plus cruelle que l'ennemi. Pour soulager la troupe de ligne, la garde nationale fut astreinte à un service journalier, et, afin de suppléer au nombre de défenseurs, on poussa vivement les travaux de défense, auxquels tous les habitants, à l'exception des prêtres, furent employés. A cet effet, on suspendit les émigrations volontaires en refusant des permis de sortie.

Jusque là, les insurgés avaient massacré sans miséricorde les soldats français surpris isolément hors de la ville; on changea de système. Espérant les séduire, on usa envers eux de ménagement, on chercha à les attirer, à lier conversation; de prétendus transfuges arrivèrent aussi dans la place, énumérant les ressources des insurgés; enfin, on vit un parlementaire, accompagné de trois Maltais, se présenter de la part d'un officier anglais commandant le poste de Zeitun, pour communiquer une lettre de Naples renfermant des nouvelles défavorables à la France. Le général Vaubois retint les trois Maltais, et renvoya le

parlementaire avec une lettre par laquelle il se plaignit au commodore de l'irrégularité de ce message (1).

Le mois d'avril fut consacré par le commodore à régulariser le service dans les camps établis par les insurgés; ces camps étaient au nombre de cinq, savoir : Saint-Joseph, Harhar, Corradino, Tal-Borg et Zabbar; mais les hommes préposés à leur garde s'absentaient après la distribution des vivres. Pour faire cesser de tels abus, le service journalier des camps fut réglé ainsi qu'il suit :

Saint-Joseph, deux cent quarante-huit hommes des bataillons de Siggievi, Gargur, Attard, Balzan et Lia;

Narhar, cinq cent trente hommes, bataillons de Bircharcara et de Mosta;

Corradino, deux cent trente-neuf hommes des bataillons de la Cité Vieille, Miccaba, Luca, Krendi, Quercop et Zorrick;

Tal-Borg, cent quatre-vingt-quatre hommes des bataillons de Gudia, Asciack, Zorrick et Tarscien;

Zabbar, trois cent trente-quatre hommes fournis par les bataillons de Zabbar et Zeitun.

Ainsi, la garde des camps fut chaque jour composée de mille cinq cent trente-cinq hommes pris dans les bataillons des différents casaux, et parmi les habitants de l'âge de dix-huit à soixante ans, en état de porter les armes. Il fut ensuite arrêté par le congrès : 1° que le pain serait distribué journellement à tous

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 40.

ceux figurant dans cet effectif, qu'ils fussent ou non de service, et même aux hommes licenciés pour cause d'infirmités; mais que la ration serait supprimée à ceux qui, étant de garde, quitteraient leur poste; de plus, qu'ils seraient considérés comme ennemis de la patrie, et déchus de leurs droits aux récompenses; 2° que chaque homme de garde serait muni de vingt cartouches, et que celui qui les consommerait inutilement perdrait la moitié d'un pain par cartouche; 3° que les camps seraient fréquemment visités par des inspecteurs-généraux.

Malgré cette unité d'action imprimée à leurs opérations militaires, les insurgés se bornèrent pendant le mois d'avril à pratiquer, sous l'un des bastions de la Cotoner, une mine qui fut découverte et éventée. Ils démasquèrent aussi une batterie qui, placée sur une hauteur, prenait le Grand Port en enfilade; mais son feu, dirigé principalement sur la frégate la Boudeuse, ancrée sous la baraque dite des Esclaves, fut bientôt éteint par celui de la place. Ils jetèrent encore quelques bombes dans la Floriane, mais sans succès; enfin les bâtiments employés au blocus, qui, jusque là, avaient été au nombre de neuf à dix, furent réduits à cinq ou six.

Si le général français était parvenu à introduire dans le service des approvisionnements de la place, le même ordre que le commodore anglais parmi les insurgés, peut-être aurait-il pu tirer un meilleur parti des ressources que renfermaient les quatre cités; mais Vaubois, guerrier habile autant qu'intrépide. n'était pas administrateur, et se laissait d'ailleurs circonvenir par des personnes dont les intentions n'étaient pas toujours pures. Le successeur de Regnaud de Saint-Jean d'Angély, M. Doublet, voulut s'opposer aux dilapidations; mais il prêcha dans le désert. Cependant les choses en vinrent au point que deux gardes-magasins furent condamnés à mort par une commission militaire, et trois soldats aux fers, pour enlèvements de comestibles.

En avril, un seul bâtiment fut assez heureux pour échapper aux croiseurs anglais; il venait de Corse, et son chargement consistait en vin, eau-de-vie, viande salée et effets d'équipement pour la garnison; mais on manquait de viande fraîche. Pour y suppléer on eut recours à la pêche; mais avant d'en mettre le produit en vente, on dut prélever le poisson nécessaire pour le service de l'hôpital.

A cette pénurie se joignait encore l'épuisement des caisses; on s'empara de l'argenterie que les Maltais expulsés de La Valette avaient laissée dans leurs maisons; on la fit convertir en lingots, et il fut ordonné qu'ils seraient reçus dans les caisses publiques et dans le commerce pour la valeur fixée par l'empreinte; tout habitant qui aurait refusé de les prendre pour cette valeur, ou proposé un rabais, devait être condamné à une amende équivalant à la valeur du lingot refusé.

On était sans nouvelle du continent; dans l'espoir de s'en procurer, on profita d'un temps favorable pour faire sortir la speronare armée, qui avait déjà fait

quelques courses avec succès; mais quatorze jours après sa sortie, elle fut capturée par les Anglais, au moment où elle allait rentrer dans le port.

Le mois de mai fut marqué par la levée momentanée du blocus; dans la nuit du 21 au 22, tous les bâtiments ennemis disparurent. Les assiégés se perdaient en conjectures sur cet incident, lorsque, le 24, ils aperçurent deux felouques venant de Sicile et se dirigeant sur le port de Saint-Paul. Le contre-amiral Villeneuve fit sortir deux speronares et quatre chaloupes qui s'en emparèrent, et on apprit, par ceux qui les montaient, que deux divisions, l'une française, et l'autre espagnole, après avoir opéré leur jonction, étaient entrées dans la Méditerranée. Ces nouvelles relevèrent les espérances des assiégés, et, pour se tenir prêt à tout événement, amené, soit par l'éloignement des croiseurs anglais, soit par l'apparition de l'escadre combinée, on fit armer des bâtiments légers, et toutes les dispositions furent prises pour que le vaisseau l'Athénien, construit par l'Ordre, pût être mis à flot.

Le chargement des deux felouques capturées se composait de harengs salés, que le général Vaubois fit distribuer aux habitants; mais il retint pour la garnison 1,230 salmes (2,159 hectolitres) de blé, et 32 salmes (95 hectolitres) de légumes secs que l'on trouva à bord d'un bâtiment ragusais, jeté dans le port par le mauvais temps et à cause de l'absence des croiseurs.

Les caisses, à peine remplies, se trouvaient épui-

sées. On ne savait plus comment pourvoir à la solde des troupes, au paiement de l'administration civile, aux dépenses des hôpitaux, dans lesquels, à l'insu du général Vaubois, et malgré de fréquentes mutations dans le personnel, il se commettait aussi de graves désordres (1). Pour sortir encore de cet embarras financier, on se détermina à faire un nouvel appel à la bourse des habitants. On leur demanda 300,000 francs à titre d'emprunt, et, pour exciter ·leur confiance, on leur exposa par des proclamations que déjà la plus grande partie de leur avoir se trouvant engagée, la chute des Français entraînerait leur ruine inévitable; qu'ils étaient, par conséquent, intéressés à les soutenir, et ne pouvaient se sauver qu'en se jetant dans leurs bras avec leur fortune entière (2).

Depuis quelque temps on voyait à la Cité Valette des personnes qui n'étaient point connues pour l'habiter. Le général en conçut des inquiétudes, et, pour prévenir de nouvelles trames, il prit des mesures de plus en plus rigoureuses. La garnison eut ordre de se tenir sur ses gardes et de dissiper les groupes.

<sup>(1)</sup> On ne peut, cependant, accuser le manque de vigilance du général Vaubois : entre autres témoignages rendus de son activité, nous lisons dans M. de Boisgelin : « Le général Vaubois, toujours prévoyant, et qui sentait « combien la vie des soldats lui était précieuse....., visitait lui-même les « hôpitaux, et réformait les abus qui s'y étaient introduits. Il prenait le « plus grand soin de la boulangerie, et inspectait avec attention le pain des- « tiné aux soldats. » ( Malte ancienne et moderne, tom. III, chap. VIII, p. 189.)

<sup>(2)</sup> Pièces justificatives, no 41.

On fit enchaîner les forçats, et, par un arrêté, il fut prescrit que tout habitant qui changerait de domicile serait tenu d'en faire la déclaration et d'en indiquer les motifs; que tout transfuge qui passerait de la campagne dans l'une des cités, et ne se présenterait pas dans les vingt-quatre heures à l'état civil, serait puni de mort; que les Grecs seraient tenus d'être rentrés chez eux à huit heures du soir, sous peine de détention; et que tout habitant, chez ou sur lequel on trouverait des armes et des munitions de guerre, serait puni de mort.

Par les mêmes motifs, et aussi pour diminuer la consommation des vivres, on renvoya à la campagne dix-huit Maltais pris sur les bâtiments dont on s'était emparé. Ils y furent reçus sans difficulté, mais il n'en fut pas de même d'une centaine d'habitants qui, ayant obtenu la permission de sortir, furent renvoyés par l'ennemi; après s'être saisi de l'officier municipal chargé de présider à leur sortie, on les repoussa, avec menace de tirer sur eux.

Au milieu de cette guerre, que nous appellerons une guerre de bouche, les ravages de l'épidémie n'en continuaient pas moins dans l'un et l'autre camp; mais ils étaient surtout effrayants dans les cités, où l'on manquait des médicaments et des aliments nécessaires. La mortalité, qui depuis longtemps avait gagné la garnison, sans faire cependant plus de trente à quarante victimes par mois, s'éleva en mai à quatre-vingt-dix-huit; elle fut naturellement bien plus considérable parmi les habitants.

L'espoir de voir paraître l'escadre combinée et de recevoir, par elle, les secours d'hommes, de munitions et de vivres dont on avait besoin pour soutenir la lutte dans laquelle on se trouvait engagé, faisait supporter patiemment le sort déplorable auquel on se trouvait réduit. Cet espoir était si avant dans tous les esprits, que l'on regardait les bâtiments échappés à Aboukir comme sauvés, et l'on poussait avec vigueur l'armement de l'Athénien, pour qu'il pût se joindre, avec les vaisseaux réfugiés à Malte, aux flottes combinées. Mais la surprise, le découragement, furent au comble, lorsque, le 6 juin, on revit à l'horizon les croisières anglaises composées de deux vaisseaux, une frégate et trois bâtiments de moindre force. Quelques jours après, les deux vaisseaux disparurent, puis revinrent avec une nouvelle frégate, et dès ce moment les Anglais reprirent leur système de blocus en mouillant les vaisseaux et les frégates sur la côte, et laissant les petits bâtiments sous voiles.

Ce retour des Anglais fut annoncé par le feu de toutes les batteries des insurgés, qui, pendant l'éloignement de leurs alliés, s'étaient bornés à lancer de temps à autre des bombes sur la Floriane, et à inquiéter par quelques volées de canon les embarcations, à leur entrée ou à leur sortie du port. Mais, à cette occasion, ils démasquèrent deux nouvelles batteries, l'une au fond de la Marsa, et l'autre entre Ricasoli et la Cotoner; celle-ci, armée de canons d'un médiocre calibre, ne pouvait guère incommoder les assiégés; mais il n'en était pas ainsi de la première,

qui battait, dans tout leur prolongement, et le Grand Port et le quai dit de la Marine. Espérant se débar-rasser de cette batterie, le général Vaubois la fit couvrir d'une grêle de boulets; mais on reconnut bientôt qu'une main plus habile que celles des insurgés avait présidé à sa construction, et, ne pouvant la détruire, on se borna à en neutraliser le feu, en inquiétant ceux qui la servaient.

Pour augmenter le découragement qu'ils supposaient, avec raison, régner parmi la garnison depuis la reprise du blocus, les Anglais firent placer, à portée des postes avancés, des gazettes italiennes, remplies des désastres des Français sur le continent, et une lettre qui annonçait la dispersion de l'escadre combinée, en même temps que l'arrivée d'un corps russe de trois mille hommes. La conclusion était un conseil donné à la garnison de rendre la place.

Cette tentative n'ayant pas eu de succès, on voulut essayer d'une plus sérieuse, et des dispositions furent faites pour attaquer la Cotoner pendant la nuit. Le signal en fut donné par une frégate anglaise et répété par les cloches de tous les casaux; mais la frégate, en s'approchant du fort, fut saluée par les boulets des forts Saint-Elme et Tigné, qui l'obligèrent à prendre le large. Les assaillants ne furent pas plus heureux du côté de la terre; voyant la bonne contenance des assiégés, ils n'osèrent rien entreprendre. Ils se flattèrent alors d'être plus heureux dans la partie de l'ouest, où ils se portèrent, avec beaucoup de célérité et de hardiesse, sur le poste

avancé du fort Manoël, qui, s'étant replié à propos, leur échappa. Ce fut là que se borna leur entreprise, secondée par le feu de toutes leurs batteries.

Quoique les insurgés eussent déclaré n'avoir pris les armes que pour se replacer sous la domination du roi de Naples, leur suzerain, l'Ordre de Saint-Jean conservait néanmoins parmi eux un certain nombre de partisans; ceux-ci eurent assez d'influence pour décider le Congrès à députer au grand-maître Hompesch, alors à Trieste, deux Maltais, MM. Michel-Ange Attard et Joseph Dalmas, qui devaient l'engager à venir, avec ses chevaliers, reprendre les rênes du gouvernement. Il est probable que le commodore Ball, regardant encore comme fort éloigné le moment où les Français seraient réduits à rendre la place, et craignant que dans l'intervalle cette proie ne lui fût enlevée par les Russes, ou toléra ou conseilla cette démarche, afin de faire naître, entre les deux grands-maîtres Hompesch et Paul Ier, un conflit favorable aux projets de l'Angleterre; néanmoins, c'était jouer gros jeu, car si dans le cœur de Hompesch s'était retrouvée une étincelle du génie, du courage des La Vallette, des L'Ile-Adam, Malte échappait aux Russes et aux Anglais; mais au lieu de saisir l'occasion de se réhabiliter par une entreprise digne des beaux temps de son Ordre, Hompesch se borna à écrire aux insurgés pour les remercier de leur afsection, de leur sidélité, les engageant à persister dans des intentions dont l'Ordre de Saint-Jean saurait leur tenir compte. Plus tard, il leur fit passer

un chargement de provisions, et une nouvelle lettre dans laquelle, après avoir exprimé le regret de ne pouvoir faire davantage, il disait qu'avec la protection et l'appui de diverses puissances, l'Ordre espérait pouvoir bientôt s'occuper de la gloire et de la félicité de la nation maltaise.

Une année s'était bientôt écoulée depuis le commencement du blocus de Malte. Les misères, les privations dont nous avons esquissé le tableau, étaient telles à la fin de cette première année, que tout semblait annoncer la prochaine reddition de la place; cependant, à force d'habileté et soutenus par une constance rare, les Français s'y maintinrent encore pendant quinze mois.

Au 1er juin 1798, c'est-à-dire peu de jours avant la prise de Malte par les Français, il existait dans les magasins de la place 36,382 salmes (93,429 hectolitres) de blé. Depuis, cette quantité s'était accrue de 19,166 salmes (49,218 hectolitres), provenant d'achats faits avant le blocus, ou apportés par les bâtiments échappés à l'ennemi. La population des quatre cités, qui était précédemment de 40,000 âmes, en avait perdu près des deux tiers par les émigrations successives; et d'autre part, la garnison, qui n'était que de 3,650 hommes, s'était augmentée de 1700 marins, venus d'Alexandrie avec les débris de la flotte française, et de 300 matelots composant l'équipage de la Boudeuse, arrivée de France. Toute balance faite, on calculait donc que ce qui restait encore dans les magasins promettait un approvisionnement suffisant pendant un an. Mais les autres denrées étaient chaque jour plus rares; les médicaments surtout s'épuisaient rapidement, au milieu de l'épidémie qui sévissait avec sa violence accoutumée. On en était réduit, pour parfumer les hôpitaux, à se servir de la poudre avariée.

Luttant avec énergie contre la détresse, le général Vaubois, qui avait fait labourer et ensemencer en orge les terrains vacants entre la Cotoner et les cités, ordonna qu'on en fît la récolte, afin de se procurer la paille nécessaire au couchage des soldats : c'était un soulagement; mais soit mauvaise volonté, soit épuisement, les habitants des cités se refusant à acquitter leur quote-part du nouvel emprunt, la garnison, ainsi que les fonctionnaires et employés civils, furent réduits à la demi-solde. En même temps, pour informer le gouvernement français de la situation chaque jour plus cruelle des assiégés, un officier de marine, M. Fouque, fut expédié pour la France.

Pendant l'absence de Ball, qui, lors de la levée du blocus, avait dû reprendre le commandement de sa division, la discorde, l'anarchie, s'introduisirent parmi les insurgés. D'abord, le magistrat de la Notable, récemment rétabli, voulut ressaisir quelquesuns des droits, faisant anciennement partie de ses attributions, et conférés par le Congrès aux représentants des casaux. Ensuite le peuple, mécontent de quelques employés, s'ameuta, et députa cinq soldats du bataillon de la Notable pour demander au Congrès leur destitution. Ces germes de dissension furent at-

tribués à des émigrés des quatre cités, qui, relégués au Goze, étaient venus à Malte en vertu d'un permis de l'archiprêtre.

A son retour, le premier soin du commodore fut de confirmer tous les droits accordés aux représentants des casaux; par son ordre on sit une enquête sur les causes de l'émeute populaire, les coupables furent arrêtés et transportés à bord du vaisseau amiral pour y être jugés et mis à mort; mais les ecclésiastiques s'étant opposés à cette exécution, ils furent déportés sur les côtes de Barbarie. Les chefs des casaux et des bataillons eurent ordre de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les réunions et les complots du peuple; l'archiprètre du Goze fut invité à ne plus délivrer de permis aux émigrés; il fut enjoint aux habitants des casaux de déclarer, dans les vingt-quatre heures et sous peine d'exil, les individus qu'ils logeaient; ensin, désense sut faite aux bâtiments, embarcations ou autres, de passer de Malte au Goze, ou du Goze à Malte, sans avoir préalablement touché au port de Saint-Paul.

Ball fit ensuite décider par le Congrès que les poursuites pour dettes seraient suspendues jusqu'à la reddition de La Valette; mais que cette suspension ne serait point applicable aux lettres de change souscrites et autres engagements contractés pour le commerce des marchandises et des vivres dont dépendait le bien-être et la subsistance du peuple. En outre, les représentants des casaux furent autorisés, 1° à percevoir de ceux qui tenaient les domaines publics à cens, et au prix fixé par des arbitres, la quantité de blé et d'orge excédant les besoins de leur consommation; 2° à s'emparer des récoltes appartenant aux individus renfermés dans les quatre cités, récoltes qu'on devait répartir proportionnellement entre les bataillons des insurgés.

Les travaux administratifs du Congrès continuèrent dans le mois d'avril. Prenant en considération les plaintes élevées sur l'administration des pourvoyeurs, il arrête que, dans chaque casal, une députation composée de six individus, élus par les chefs de famille à la pluralité des suffrages, sera chargée, sous la présidence du représentant du casal, de la distribution du pain et de la solde à la troupe, et des aumônes aux pauvres. Il nomme aussi deux commissions, l'une pour examiner l'emploi des fonds mis, par le roi des Deux-Siciles, à la disposition du gouverneur Ball; l'autre pour prononcer sur un point de droit légal relatif à une somme de 3,750 écus (7,500 francs) touchée par le sieur Vitale, commandant du bataillon de la Notable. Les détenteurs des biens publics se plaignant de vols qui leur ont été faits et ne pouvant en prouver la quotité, le Congrès décide qu'il leur sera fait remise du cinquième du revenu, sauf à eux à recourir aux tribunaux en cas d'insuffisance. Il permet qu'un chargement de grain soit extrait de Malte pour être transporté au Goze, où on en manquait. L'évêque, qui se trouvait renfermé dans La Valette, fait exposer par son économe qu'il a emprunté 22,000 écus (44,000 francs) pour

subvenir aux besoins des monastères, et demande la faculté de percevoir les revenus des biens épiscopaux situés dans les campagnes. Le Congrès loue le zèle et la charité du prélat; mais considérant que, dans la position où il se trouve, ces revenus ne peuvent être mis à sa disposition, il ordonne qu'ils continueront à être appliqués aux besoins publics, sauf remboursement à la fin de la guerre, remboursement pour lequel il accorde hypothèque sur les domaines nationaux.

Cependant Ferdinand de Sicile était encore une fois rentré à Naples. Quoique se fiant à la bonne foi de l'Angleterre, il crut devoir envoyer à Malte un commissaire chargé tout à la fois de s'assurer par lui-même de l'état des choses, et d'aviser, de concert avec le commodore anglais, aux moyens les plus propres à hâter la reddition de La Valette. M. Christophoro d'Avalois reçut cette mission. Mais il ne pouvait convenir à Ball d'avoir auprès de lui un surveillant et presque un égal; de sorte que, sous divers prétextes, le commissaire royal fut amené à reprendre la route de Naples.

Le commodore était à peine débarrassé de la présence de l'envoyé napolitain, qu'un nouvel allié vint lui tomber sur les bras.

L'amiral portugais, marquis de Nizza, avec quatre vaisseaux et une frégate, se réunit une seconde fois aux troupes du blocus; et bientôt quelquesuns des postes précédemment gardés par les insurgés maltais, furent occupés par des détachements auglais et portugais. Ball, présumant que cette démonstration, et les nouvelles désastreuses dont il ne négligeait pas de donner connaissance à la garnison au moyen de gazettes placées près des avant-postes, devaient déterminer Vaubois à capituler, lui adressa une nouvelle sommation. C'était la sixième; mais la réponse du général français dut lui prouver que les Anglais ne touchaient point encore au moment si ardemment désiré (1).

Cependant il s'en fallait que la situation des Français répondît au ferme langage de leur chef! Il n'existait plus dans les magasins que dix-huit mille six cents salmes (quarante-sept mille sept cent soixante-cinq hectolitres) de blé. La consommation du mois d'août . s'était élevée à quinze cent cinquante salmes (trois mille neuf cent quatre-vingts hectolitres), dont mille cinquante salmes (deux mille six cent quatre-vingt-seize hectolitres) pour les habitants. On n'avait plus de lard, de bœuf salé et d'eau-de-vie que pour quatre mois; il restait du vin et du vinaigre pour deux ou trois mois seulement; des haricots pour cinq mois environ. Malgré une amende de 200 écus (400 fr.) prononcée contre quiconque tuerait désormais des bêtes de somme, nécessaires pour la mouture des grains, on suppléait à la viande de boucherie par la chair de cheval, d'âne ou de mulet. A la fin d'août 1799, le porc frais se vendait 7 fr. 20 c. la livre; les gros rats, qui étaient fort recherchés, de 1 à 2 fr. la pièce. La viande salée

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, n° 42 et 43.

coûtait 2 fr. 50 c. la livre; le fromage ordinaire 8 fr. 75 c.; le poisson de 2 à 4 fr., suivant la qualité. On payait une poule 60 fr.; un pigeon 12 fr.; un lapin 11 fr.; un œuf 80 c. (1); une bouteille de vin ou de vinaigre 4 fr.; une bouteille d'eau-de-vie 8 fr.; une livre de sucre 22 fr., et une livre de café 26 fr. Les végétaux, quoique fort chers, ne manquaient pas, grâce à l'industrieux jardinage des soldats français.

La guerre, jusque là, n'avait moissonné que quarante-deux militaires, dont cinq officiers; mais le nombre des victimes de l'épidémie, aggravée encore par une cécité qui commençait à la nuit tombante et finissait au point du jour, s'élevait à cinq cent cinquante-cinq pour la garnison, et pour la population à deux mille quatre cent soixante-huit. Toutefois, une amélioration sanitaire se faisait sentir; car l'hôpital militaire, qui dans les moments critiques avait eu six cent soixante malades, n'en renfermait plus que trois cents. On en concluait que si les insurgés ne s'opposaient pas à l'émigration, qui, dans le courant du mois d'août, avait diminué la population de trois cent trente individus, et si l'ennemi s'en tenait comme par le passé au simple blocus, on pourrait encore faire une assez longue résistance, et donner au gouvernement français les moyens de sauver la place en la ravitaillant.

Depuis le retour des Portugais, Ball, en sa qualité

<sup>(1)</sup> Le prix exorbitant de ces articles sit que les habitants et les soldats s'occupèrent à élever des poulets et des lapins, et, dans la seconde année du siège, ces articles surent moins chers.

de gouverneur au nom du roi de Naples, s'était établi à terre, et le marquis de Nizza avait pris le commandement du blocus de mer. Tous les moyens employés jusque là pour vaincre l'opiniâtreté de Vaubois ayant échoué, les chefs ennemis imaginèrent pouvoir en triompher par la séduction, et, le 5 septembre, le marquis de Nizza sollicita une entrevue du général français. Celui-ci, présumant qu'on voulait l'entretenir de toute autre chose que de capitulation, adhéra à la demande de l'amiral portugais, et en prévint la garnison par un ordre du jour qui, en montrant aux soldats sa confiance dans leur dévouement, ôtait en même temps à la malveillance tout prétexte d'interprétation calomnieuse (1).

La conférence eut lieu le 8 septembre, à midi, dans le fort Manoël, où l'amiral portugais, accompagné du commodore, fut reçu, à son grand étonnement, par le général Vaubois entouré de tout son état-major. C'était en effet des moyens de transaction, et en définitive la capitulation, que venaient proposer ces étrangers. Mais à peine le marquis de Nizza eut-il balbutié quelque chose d'analogue, qu'il fut interrompu par le général Vaubois, qui lui dit assez sèchement: « Monsieur le marquis, je vous ai accordé « l'entrevue que vous m'avez demandée dans la ferme « persuasion qu'il n'y serait question ni de capitula- « tion ni d'aucune chose qui pût avoir rapport à la « reddition de la place; si donc vous continuez, je

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 41.

« vous déclare que dès cet instant la consérence est « rompue. » Alors Nizza, changeant de discours, proposa à Vaubois de l'instruire de la situation des Français en Italie; mais le général français saisissant malicieusement l'opportunité de cette offre, lui répondit: « Monsieur le marquis, vous pouvez vous en « dispenser encore; car, dans votre lettre de som-« mation lors du commencement du blocus, vous m'a-« viez parlé de la perte de Corfou, de deux batailles ran-« gées perdues par le général Bonaparte, auquel il ne « restait d'autre parti à prendre que de mettre bas les « armes. Ces nouvelles étaient fausses, je l'ai su de-« puis; or, comment pourrais-je croire davantage à « celles que vous me donneriez à présent? » Forcés pour la seconde fois de changer de conversation, M. de Nizza et le commodore anglais ne parlèrent plus que de choses indifférentes pendant les trois quarts d'heure que dura encore l'entrevue, laquelle se termina avec beaucoup de gaieté, d'urbanité de part et d'autre, malgré les plaisanteries des officiers français sur les petits mensonges diplomatiques et le désappointement des négociateurs. Ceux-ci, en se retirant, durent se convaincre que le dévouement des soldats français était en parfaite harmonie avec le noble caractère de leur général; car, en passant au milieu de la garnison du fort Manoël bordant la haie sur leur passage, ils furent accueillis et accompagnés jusqu'à leurs embarcations par les cris de « Vive la Républi-« que! — Vive Vaubois! — Point de capitulation! — « Si vous voulez Malle, prenez-la donc à l'assaut!...»

En même temps la garnison de La Valette, couvrant la muraille du côté du port de Marsa-Muscet, répondait à ces cris par d'autres cris d'enthousiasme, et les tambours, par un mouvement spontané, battaient la charge...

Pour se dédommager du mauvais succès de leur tentative, le marquis de Nizza fit enlever une barque de pêche, quoique dans sa conférence avec Vauhois il eût assuré que l'on n'avait rien à craindre à cet égard.

— Cet incident fut suivi de l'apparition d'un Français qui, tenant à la main un drapeau blanc, demandait à entrer à La Valette. Fait prisonnier en revenant d'É-gypte, on le renvoyait dans la place, afin qu'il répandît parmi la garnison les fâcheuses nouvelles dont l'amiral portugais avait parlé. Mais Vauhois déconcerta ce dessein : après avoir interrogé cet homme, il le fit incarcérer et mettre au secret.

Persuadé désormais que le moment où les Français consentiraient à céder la place était encore fort éloigné, et qu'il ne fallait pas songer à les réduire avec les moyens dont on pouvait disposer, le commodore se détermina, en attendant les troupes et l'attirail de guerre qu'il avait demandés, à prendre les mesures nécessaires pour recombler la caisse des insurgés, soulager la misère des habitants en essayant de rendre quelque activité à l'industrie et au commerce, et mettre un frein à la violation de la liberté individuelle.

A cet effet, il sit adopter par le Congrès national une résolution d'après laquelle les biens des églises des quatre cités occupées par les Français, et ceux des individus domiciliés hors des deux îles, seraient soumis à la loi commune, et contribueraient aux frais de la guerre, savoir : les premiers pour la totalité du revenu, sauf remboursement après la guerre, et les seconds pour la moitié. Les négociants et les marchands furent taxés à une contribution de guerre de 30 tharis (5 fr.) par semaine; mais les réclamations auxquelles donna lieu cet arrêté le firent bientôt remplacer par une amende sur les contraventions aux poids et mesures. — Dans la vue de diminuer les dépenses et de rendre des bras à l'agriculture, on fit une réforme dans les bataillons, et on y laissa ceux qui, habiles dans le maniement des armes, étaient strictement nécessaires pour le service des postes. Afin d'activer l'industrie et le commerce, on sit une quête pour procurer aux femmes des machines à filer le coton, et on fixa le prix du battage et de la filature. Dans chaque casal il fut établi un consul, chargé de régler les différends entre les marchands et les fileuses. Il fut arrêté que l'on se servirait des poids publiés pour les achats et les ventes, et il fut défendu aux peseurs publics de vendre ou d'acheter pour eux ou pour des tiers. Enfin l'escorte d'un bâtiment de guerre anglaisfut accordée aux navires chargés de coton filé, et destinés pour l'Espagne. — Pour prévenir les détentions arbitraires, il fut prescrit que tout individu arrêté serait mis en liberté si, dans les quarante-huit heures de son arrestation, on ne fournissait pas les preuves du délit dont il était accusé.

Le 1<sup>er</sup> vendémiaire, que le général Vaubois fit célébrer par une salve générale de l'artillerie, dont les boulets furent dirigés contre les insurgés, sembla d'un heureux présage pour les Français. Deux jours après, un aviso expédié de Toulon parvint à entrer dans le port malgré la surveillance des croiseurs. Il fit savoir toute l'étendue des revers que la France avait éprouvés; mais il annonça qu'incessamment on serait ravitaillé par un convoi sur le point de partir de Toulon. Cet aviso fut bientôt suivi de l'officier de marine dépêché en France dans le mois de juillet, lequel vint ranimer toutes les espérances, non-seulement en confirmant la prochaine réception de secours, mais encore en annonçant la victoire remportée par Masséna en Suisse.

Pour ôter à l'ennemi la connaissance des avis que l'on venait de recevoir relativement au convoi, l'émigration volontaire, qui devenait chaque jour plus considérable, fut suspendue. Mais cette défense ayant donné lieu à de vives représentations, le général Vaubois, entraîné par un sentiment d'humanité, consentit de nouveau à des sorties; seulement il rendit un arrêté portant que, pour passer de la ville à la campagne, on se ferait inscrire à la municipalité; que, chaque soir, la liste d'inscription lui serait remise, et que, le lendemain, ceux dont il aurait autorisé la sortie seraient conduits hors de la place par un détachement, qui aurait ordre de les traiter avec égard et de respecter les propriétés dont ils seraient nantis.

Cependant Vaubois ne se faisait pas illusion; le con-

voi courait grand risque d'être enlevé, et dans ce cas la garnison ne pourrait se soutenir qu'en se créant de nouvelles ressources. Dans cette pensée, et bien que gémissant en lui-même de la rigueur dont il lui fallait user, le général donna ordre d'arrêter et d'enfermer au fort Saint-Ange tous les habitants qui, dans les vingt-quatre heures, n'auraient pas versé entre les mains du payeur ce qu'ils restaient devoir sur l'emprunt; il fit prendre et verser dans les magasins la récolte faite par les habitants sur les terrains de la Cotoner à eux appartenants, moyennant imputation de la valeur sur l'emprunt; et il fit cultiver et ensemencer ces mêmes terrains de la Cotoner, soit qu'ils appartinssent à l'État, soit qu'ils fussent propriétés particulières.

Ces mesures rigoureuses ayant donné lieu à des murmures, tous les habitants furent contraints de se munir de cartes de sûreté, sous peine d'arrestation; on déclara complice de projets révolutionnaires tout individu qui ne ferait pas connaître ceux trouvés sans carte, et rebelle celui qui prêterait sa carte à un autre; les attroupements au-dessus de trois personnes furent défendus; la peine de mort dans les vingt-quatre heures prononcée contre toute personne arrêtée dans un mouvement séditieux ou y prenant part. En même temps, on déclara qu'il n'avait été ordonné ni autorisé aucune levée de denrées, mais que l'on avait seulement défendu de vendre certaines denrées à d'autres qu'à des Français; on invita les habitants à faire connaître les individus ou les autorités qui avaient requis

ou enlevé des vivres sans en payer le prix convenu de gré à gré; enfin, on annonça que les officiers municipaux chargés de prendre les revenus ou les denrées des biens appartenant aux Maltais expulsés de la ville, biens qui avaient été séquestrés, seraient toujours accompagnés par un adjudant-major de la place.

Dans la vue de pénétrer les nouvelles apportées par l'aviso, le marquis de Nizza envoya au général français un parlementaire porteur d'une nouvelle sommation. Offrant des conditions qu'il regardait comme avantageuses, il l'engageait à les accepter, en lui annonçant l'arrivée prochaine de troupes russes, et en cherchant à lui persuader qu'il avait fait une assez longue résistance pour sa gloire et celle de son pays; mais Vaubois lui répondit avec son laconisme et sa fermeté ordinaires.

Depuis leur embuscade sous le fort Tigné, les insurgés s'étaient bornés à lancer du casal Zabbar quelques bombes ou obus dans la Cotoner; mais s'étant aperçus que le palais de Bighi, situé dans le grand port, sur la pointe de la Carcara, était admirablement placé pour observer de là les mouvements des bâtiments français ancrés dans le port, et en informer l'escadre et les camps de blocus au moyen de signaux, ils se déterminèrent à y établir une garde nocturne. Le bruit qu'ils firent donna l'éveil aux Français: ceuxci crurent qu'on allait élever sur ce point une nouvelle batterie, dont la construction avait été annoncée par trois déserteurs irlandais qui n'avaient pu en dési-

gner l'emplacement d'une manière précise. Pour vérisier le fait, l'adjudant général Brouard s'y transporta en plein jour avec un détachement. Ayant reconnu que le bruit provenait des efforts faits pour se saisir des bois de cette maison, ruinée par l'artillerie des deux partis, il résolut de s'y embusquer la nuit suivante avec soixante hommes. Son but était de surprendre et d'enlever les travailleurs. Toutes les mesures furent prises pour assurer le succès de cette embuscade; mais au mouvement involontaire d'un soldat français, les Maltais, qui touchaient déjà le seuil du palais, s'arrêtent, font seu et prennent la fuite, en essuyant à leur tour la décharge de la troupe embusquée. Cet incidident ayant fait manquer l'opération, les Français s'embarquèrent pour retourner à La Valette, laissant deux soldats tués sur la place, et emportant trois blessés, parmi lesquels l'adjudant-général Brouard et le capitaine Ricard son adjoint.

Pour venger leur déconvenue, les insurgés placèrent un nouveau mortier du côté de Ricasoli; démasquèrent une nouvelle batterie auprès du casal Tarcien, où il en existait déjà deux; et donnèrent au bombardement une activité inaccoutumée. Quelques projectiles étant tombés dans la Cité Valette, le général Vaubois fit désigner des lieux à l'épreuve de la bombe pour y loger et mettre à couvert les habitants; mais pour y être admis, ceux-ci devaient avoir obtenu un permis de l'adjudant-général Brouard, qui n'en délivrait qu'aux mères, femmes et enfants de ceux qui avaient suivi l'armée en Égypte, aux différents

employés, et aux personnes reconnues dignes de cette faveur. Au contraire, elle était refusée aux parents et amis des insurgés, ainsi qu'aux habitants dont les contributions étaient en arrière (1). On fit aussi construire des moulins à l'épreuve de la bombe.

Par suite d'une avarie éprouvée par le vaisseau amiral portugais, qui fut forcé de retourner à Naples pour se radouber, le blocus fut réduit à quatre bâtiments. Mais cette diminution dans les forces du blocus de mer fut compensée par l'arrivée de sept cents soldats anglais, qui furent débarqués dans l'île. Ainsi commençait, ainsi se fortifiait subreptivement l'occupation anglaise, par suite de l'aveuglement ou de la faiblesse de ceux qui avaient intérêt à l'empêcher. Dès cet instant, le bombardement fut suspendu, et des travaux entrepris du côté de Ricasoli. Ces travaux faisant supposer, de la part de l'ennemi, l'intention d'attaquer cette forteresse, le général Vaubois en augmenta la garnison, et prit pour sa défense toutes les mesures que sa prudence et son expérience pouvaient lui suggérer.

Afin d'ôter à l'ennemi la connaissance du secours qui lui avait été annoncé, le général Vaubois avait fait fermer les portes de la ville; mais la fuite de trois Maltais, et les manœuvres de l'escadre qui dénotaient l'intention d'intercepter le convoi attendu,

<sup>(1)</sup> Arrêté du général Vaubois, du 27 frimaire an VIII (17 décembre 1799).

lui faisant considérer comme inutile le maintien de cette précaution, son humanité céda devant l'effroi occasionné par l'effet du bombardement. On ouvrit une poterne de la Floriane aux habitants des cités, et on leur permit de sortir avec des brouettes leurs effets les plus précieux. L'affluence des émigrants fut telle, qu'il y eut encombrement et désordre. Pour y remédier, le commodore Ball se transporta sur les lieux, et fit demander que la porte fût ouverte; ce qui fut accordé, après avoir, sans doute, obtenu sa parole et pris des précautions contre toute espèce de surprise.

Jusque là, le général Vaubois s'était refusé à expulser les habitants renfermés dans la place, se contentant de favoriser, autant que les circonstances pouvaient le lui permettre, leur émigration volontaire; mais bien que la population eût considérablement diminué par l'effet de l'émigration et de l'épidémie, elle était encore trop nombreuse comparativement aux moyens de subsistance dont il pouvait disposer; le moment était venu où sa responsabilité lui faisait un devoir de se débarrasser de toutes les bouches inutiles.

En conséquence, il fut arrêté que toutes les femmes dont les maris seraient absents, les veuves et les filles faisant le métier de tricoteuses, fileuses, blanchisseuses et couturières, seraient tenues de se présenter, à jour et heures fixes, avec leurs effets, pour être conduites aux portes et mises dehors; que celles qui ne se présenteraient pas seraient arrêtées et expulsées sans leurs effets; et que les femmes vivant de leurs rentes, ainsi que les mères et les femmes de ceux qui avaient suivi l'armée en Égypte, seraient seules exceptées (1). Toutefois, le général ne prit cette mesure qu'après l'avoir fait précéder d'une proclamation ainsi conçue:

« ..... C'est avec douleur que je vois la popula-« tion manquer du nécessaire. L'ingratitude et l'in-« fidélité ne détruisent pas l'humanité dans une na-« tion généreuse. Pouvez-vous douter que la France « n'eût déjà fait beaucoup pour vous, sans l'insur-« rection criminelle de vos concitoyens, qui, plus « ambitieux encore qu'ignorants, ont plongé cette « malheureuse nation dans un abîme de malheurs? « Si les chefs survivent à leur inepte et coupable en-« treprise, quels reproches n'aurez-vous pas à leur « faire? Qui ne leur demandera compte de parents « morts de misère? Qui ne les accusera pas de la « perte de sa fortune ? La voie du repentir est encore « ouverte à la masse infortunée et entraînée..... Ne « se trouvera-t-il donc personne parmi vous qui ait « des idées saines en politique, et vous instruise sur « les vues du gouvernement anglais, qui a toujours « sacrifié ses possessions éloignées aux intérêts de sa « métropole; sur la faiblesse du gouvernement napo-« litain, hors d'état de vous soutenir et de vous dé-« fendre; et sur le rétablissement des fortunes, qui

<sup>(1)</sup> Arrêté du général Vaubois, du 25 frimaire an VIII (15 décembre 1799).

« ne peut avoir lieu que par la France? Affecté de « votre position, touché de votre dénuement, ne pou-« vant rien vous fournir, et devant tout conserver « pour la garnison, je vous engage à vous retirer à la « campagne, où vous trouverez des secours que vous « ne pouvez pas vous procurer ici (1). »

Ainsi, le général Vaubois conservait encore l'espoir de ramener les Maltais à de meilleurs sentiments, et d'éteindre l'insurrection. Cet espoir eût été permis après la réception des secours attendus; mais, au milieu de la détresse qui l'obligeait à recourir enfin à une mesure devant laquelle il n'aurait pas dû reculer dès le principe, parce que, seule, elle pouvait conserver à la France un poste aussi important, comment se flatter que les insurgés, guidés en effet par des ambitieux, trop compromis pour reculer, consentissent jamais à mettre bas les armes? et, en supposant qu'ils eussent cédé à ces conseils, comment les aurait-on nourris? Ces remontrances étaient donc inutiles, peut-être même imprudentes; car, si les insurgés se fussent soumis, on aurait été obligé, faute de vivres pour la multitude, de rendre la place sur l'heure.

En effet, il ne restait plus de blé que pour huit mois, et on était obligé de démentir officiellement le bruit répandu par la malveillance qu'on allait en augmenter le prix (2).

<sup>(1)</sup> Proclamation du général Vaubois, du 30 vendémiaire an VIII (22 octobre 1799).

<sup>(2)</sup> Proclamation du général Vaubois, du 28 prairial an VIII (16 juin 1799).

L'état des habitants restés dans la place devenait chaque jour plus affreux; l'huile, mise en réquisition pour la troupe, était rare au point que ceux-ci furent réduits au pain sec pour toute nourriture, et obligés de se priver de lumière; le poisson valait un prix si exorbitant, que l'on dut enjoindre aux pêcheurs de le porter au marché, et leur défendre de le vendre ailleurs, sous peine d'emprisonnement, de saisie de filets, et d'une amende de 500 écus (1000 fr.) pour les accapareurs (1).

La garnison se trouvant de nouveau sans vêtements, on mit en réquisition tous les draps en pièces, calmouks et autres étoffes, toutes les toiles en pièces, toutes espèces de vêtements confectionnés, qui se trouvaient, soit chez les marchands, soit au Mont-de-Piété. Il fut ordonné que ces divers objets seraient versés dans les magasins militaires et que deux citoyens seraient chargés, concurremment avec l'administration, de les faire estimer et inscrire sur un registre, avec leur dénomination, quantité, et noms des propriétaires. Les intérêts devaient être payés à ceux-ci jusqu'à ce que le montant de l'estimation leur fût remboursé (2). Les mulets furent également requis aux mêmes conditions, pour le service des transports, ainsi que les vieilles voiles pour la marine (3). Enfin,

<sup>(1)</sup> Arrêté du général Vaubois, du 28 brumaire an VIII (19 novembre 1799).

<sup>(2)</sup> Arrêté du général Vaubois, du 16 brumaire an VIII (7 novembre 1799).

<sup>(3)</sup> Ordres du général Vaubois et de l'Ordonnateur de la marine, des 19 et 25 frimaire au VIII (10 et 16 décembre 1799).

le produit de la vente des objets déposés au Mont-de-Piété, laquelle avait donné 900,000 fr., se trouvant dépensé, on fut obligé de suspendre le paiement des appointements et la solde militaire.

Fort heureusement, on reçut à cette époque, par l'arrivée d'un second aviso, la confirmation de la victoire de Masséna en Suisse; on apprit les victoires de Brune en Hollande, de l'armée d'Égypte, à Aboukir, et le retour de Bonaparte en France.

ll n'en fallait pas davantage pour relever le moral de la garnison et la confiance de son digne chef, qui consentit, sur la proposition du commissaire de gouvernement, à laisser reprendre l'usage des cloches, sévèrement défendu, surtout depuis le complot qui avait été prévenu. On voulait prouver aux Maltais que cette mesure, considérée comme une atteinte portée au libre exercice de leur religion, n'était en effet qu'une précaution autorisée par les lois de la guerre (1). Quoi qu'il en soit, il est impossible de se figurer la joie que cette nouvelle répandit parmi le peuple, qui parut un moment avoir oublié toutes ses souffrances.

Les insurgés ne se trouvaient pas dans une situation plus brillante. La mer leur était ouverte pour se procurer des vivres, mais ils étaient accaparés et livrés par une compagnie à des prix si énormes, que le Con-

<sup>(1)</sup> Arrêté de la Commission de gouvernement, du 27 brumaire an VIII (17 novembre 1799).

Cette mesure, dont l'initiative, comme nous l'avons dit, appartenait au commissaire de gouvernement, ne reçut qu'alors son exécution.

grès fut obligé d'ordonner aux jurats de la Notable d'acheter eux-mêmes les denrées à leur arrivée dans l'île, et d'en faire la vente aux marchands en détail des différents casaux. De plus, pour acheter ces vivres, il fallait de l'argent, et il manquait. Pour s'en procurer, le Congrès vota un emprunt portant six pour cent d'intérêts avec hypothèque sur les immeubles de la Notable, donnant alors un revenu annuel de 3,000 écus (6,000 fr.); des commissaires furent nommés pour faire la répartition de cet emprunt et le percevoir dans les différents casaux (1).

La protection de l'Angleterre, sollicitée par les Maltais à l'instigation du com modore; le titre de gouverneur donné à celui-ci par Sa Majesté Sicilienne; enfin, le pavillon britannique flottant sur la Cité Vieille (2), tout cela était trop significatif pour que, malgré les protestations contraires, on ne dût pas soupçonner la Grande-Bretagne de vouloir garder pour elle et la ville et les ports de Malte. Aussi, l'année 1799 n'était pas terminée, qu'il s'éleva un incident dont les conséquences, sans l'adresse de sir Ball, pouvaient changer les destinées de cette île et de ses habitants.

A peine remonté sur le trône de Naples par les succès des armées alliées en Italie, l'on a vu que Ferdinand

<sup>(1)</sup> Arrêté du Congrès, du 23 décembre 1799.

<sup>(2)</sup> Il avait disparu depuis l'arrivée des troupes napolitaines, auxquelles il portait ombrage, et aussi à cause des murmures qui s'étaient fait entendre à ce sujet parmi les Maltais eux-mêmes.

avait voulu faire surveiller ses intérêts par un commissaire royal envoyé à cet effet à Malte: il n'avait pu réussir à l'y maintenir; l'influence anglaise l'avait emporté sur lui.

La Russie conçut l'espoir d'être plus heureuse. Après les revers éprouvés par son armée en Suisse, et dans la Péninsule italique (1), elle ne songeait plus à détacher un corps de troupes pour l'envoyer à Malte, mais, gardant toute sa méfiance à l'égard des intentions de l'Angleterre, et croyant avoir un parti nombreux parmi les Maltais, elle voulait essayer de supplanter sa rivale. Italinski, ministre du czar à Naples, fut chargé de cette mission, et peut-être la démarche faite, en dernier lieu, par le Congrès auprès du grand-maître Hompesch, donnaitelle à l'entreprise quelques chances de réussite.

Dans tous les cas, ce n'était plus là le représentant d'une cour faible ou facile à abuser, mais le ministre d'un empereur puissant, dont les prétentions à la souveraineté de Malte étaient fondées sur son titre de grand-maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et qui était un des plus fermes appuis de la coalition contre la France. Il fallait donc empêcher Italinski de sonder et à la fois d'éclairer les Maltais; il fallait s'entendre, se concerter intimement avec ceux-ci, et les lui montrer unis dans un seul et même sentiment. En outre, rien n'était plus

<sup>(1)</sup> Nos affaires d'Italie, laissées dans un état désespéré par Macdonald et Joubert, avaient été rétablies par Lecourbe et Moreau.

urgent que de déguiser les vues de l'Angleterre, que de dissuader l'envoyé du czar sur des projets capables de rompre la bonne intelligence entre les deux puissances et par conséquent leur coalition contre la France; enfin, pour couronner l'œuvre, on devait promptement éloigner un surveillant dont la présence était incompatible avec les résolutions ultérieures. Tout cela n'était pas facile; mais Ball, aidé, soutenu, éclairé par Nelson et Hamilton, qui résidaient toujours à Naples, fit d'habiles dispositions, et Italinski, reçu avec toute la courtoisie due à un personnage revêtu du double caractère d'ambassadeur et d'allié, ne fut entouré que d'hommes dévoués ou vendus.

Admis le 30 décembre devant le Congrès assemblé, l'envoyé russe prononça en présence du commodore anglais, qui ne crut pas devoir se dispenser d'assister à cette séance, un discours où, après avoir fait connaître la renonciation de Hompesch au titre de grand-maître, déclaré l'acceptation de ce titre par l'empereur, affirmé que cette mutation avait été consentie et reconnue, non-seulement par les membres de l'Ordre, mais encore par l'Autriche, le roi des Deux-Siciles et les autres puissances amies de la Russie; enfin, après avoir déguisé de son mieux l'intention de s'emparer de l'île de Malte en y établissant l'Ordre sous la protection du nouveau grand-maître, il annonça: 1° qu'un corps de troupes russes allait être transporté à Malte pour hâter la reddition de La Valette; 2° qu'après cette reddition et

le rétablissement de la tranquillité, le siége de l'Ordre resterait fixé en Russie, mais que Malte formerait un grand-prieuré en faveur des patriciens maltais; 3° que les lois maltaises seraient conservées; 4° que le gouvernement serait confié à des Maltais choisis d'après la loi du pays, confirmés par l'empereur et subordonnés à un gouverneur nommé par Sa Majesté; 5° que chacun serait remis dans la paisible jouissance de ses propriétés; 6° que le commerce serait protégé; 7° qu'enfin le peuple continuerait à jouir de ses anciens droits et priviléges, qui seraient augmentés (1).

Cette communication gagna bien quelques nouveaux partisans à la Russie; mais la majorité, se confiant à la bonne foi de l'Angleterre et révant toujours la réunion à la couronne de Sicile, était bien éloignée de prêter l'oreille aux propositions d'une puissance trop éloignée pour assurer aux Maltais une protection efficace, ayant des institutions inconnues et professant une religion différente.

On se borna donc à congédier l'envoyé russe avec une lettre de remerciement, par laquelle il était prié d'interposer ses bons offices auprès de l'empereur pour que Ball fût confirmé dans la charge de gouverneur (2), et avec une adresse pour Sa Majesté Impériale, renfermant la même demande (3). Cette conclusion était, assurément, une grande victoire

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, no 45.

<sup>(2)</sup> Pièces justificatives, nº 46.

<sup>(3)</sup> Pièces justificatives, nº 47.

remportée par le commodore; mais toute son autorité, toute son influence, ne purent empêcher le Congrès d'insérer, dans son adresse à l'empereur, cette phrase très-remarquable: « Et s'il nous était permis « de nous exprimer en toute liberté, croyez que nous « ne demanderions pas d'autres avantages pour la « nation maltaise, que ceux offerts par Sa Majesté...»

Sans doute, en s'exprimant ainsi, le Congrès n'entendait pas dire que, s'il en avait le pouvoir, il accepterait volontiers la domination de la Russie pour la nation; mais seulement que les avantages offerts étaient ceux pour lesquels cette même nation avait pris les armes et qu'elle désirait obtenir. Mais ce que prouve l'insertion de cette phrase, c'est que dans le Congrès on commençait à pénétrer les vues intéressées de l'Angleterre, et à pressentir le sort que, dans l'hypothèse du succès, cette puissance réservait à la nation maltaise. Quoi qu'il en soit, il reste démontré que la Russie, dont les projets sur Malte avaient été jusque là constamment déjoués par la France, rencontra encore dans cette circonstance l'Angleterre sur son passage, et que le ministre de Paul I<sup>er</sup> fut dupe de la grave comédie que le commodore, son adversaire, fit jouer en sa présence.

Les Anglais n'avaient pas été les derniers à être informés des préparatifs qui se faisaient en France pour secourir la garnison de Malte, et l'escadre de blocus fut augmentée de deux vaisseaux, dont un à trois ponts, monté par l'amiral Keith, qui disparut bientôt après. Mais les vents d'est, qui depuis trois mois soufflaient avec une constance inaccoutumée dans cette saison, semblaient conspirer contre l'arrivée du convoi placé sous l'escorte d'une division aux ordres du contreamiral Perrée. Et en effet, on ne tarda pas à apprendre que ce convoi, duquel dépendait le sort de Malte, avait été dispersé presque en vue de l'île, et qu'après un combat, dans lequel le brave Perrée avait péri, le vaisseau le Généreux était tombé entre les mains de l'ennemi.

Cette nouvelle, que Nelson ne manqua pas de communiquer au général Vaubois, en lui envoyant, ainsi qu'au contre-amiral Villeneuve, des lettres à leur adresse trouvées à bord du vaisseau capturé, dut mettre à une cruelle épreuve le courage de la garnison; mais cette pénible impression fut bientôt effacée. On venait d'apprendre par la Bellone, bâtiment marchand expédié de Marseille, et qui était parvenu à atteindre le port, les événements décisifs du 18 brumaire. Or, la garnison était convaincue que le général sous lequel elle avait triomphé en Italie ne l'oublierait pas.

D'ailleurs, on venait de recevoir par la Bellone deux cents bariques de vin et quatre à cinq mille pintes d'eau—de-vie, dont on manquait depuis trois mois. On avait encore du blé pour cinq mois; de l'huile, des fèves et du riz pour trois mois. Les fossés, cultivés par les soldats, formaient autour de la place une ceinture de jardins qui fournissaient des végétaux; mais la pêche était contrariée, quelquefois

même arrêtée par les batteries de l'ennemi, et, pour fournir du bois à la boulangerie, on était obligé de dépecer les navires qui étaient dans le port. Le pain, les végétaux et les légumes secs étaient donc les seuls aliments de la garnison. Après l'arrivée de la Bellone, on y ajouta du vin et de l'eau-de-vie, mais en petite quantité, parce qu'on réservait ces liquides pour l'hôpital et les travaux extraordinaires.

Pendant que les Français étaient en proie aux privations, les insurgés, eux aussi, étaient à la veille de manquer de pain, par suite de la pénurie de grains qui se faisait sentir en Sicile; leur Congrès prenait arrêtés sur arrêtés pour régulariser l'achat et la distribution des grains qui arrivaient, et se procurer par emprunt les fonds nécessaires pour saire sace aux nouveaux besoins; car la fastueuse protection de l'Angleterre n'allait pas jusqu'à nourrir ses protégés. Mais l'emprunt ne pouvant pas suffire à toutes les dépenses, . on eut recours aux biens des prébendes canonicales et paroissiales vacantes, ainsi qu'aux domaines des bénédictins de Catane. L'administration des prébendes fut confiée à des économes nommés par le Congrès, et il fut décidé qu'une partie des revenus serait employée en aumônes, l'autre partie affectée aux dépenses de la guerre, sauf remboursement après la paix; de plus, que le roi des Deux-Siciles serait supplié de ne pas disposer des bénéfices vacants. Quant aux biens des bénédictins, on en laissa l'administration à leur économe, et on se contenta de s'emparer, malgré

leurs réclamations, de la moitié des revenus (1).

Tandis que le Congrès s'ingéniait pour se créer des ressources, le roi des Deux-Siciles lui faisait savoir par son ministre, le prince de Luzzi, qu'il entendait étendre la bulle croisée aux îles de Malte et du Goze; en conséquence, il invitait le Congrès à faire passer à Palerme l'aumône fixée par cette bulle, aumône établie et maintenue sans but depuis les croisades. De son côté, Ball, qui ne négligeait pas ses intérêts, obtenait du Congrès un certificat attestant que les capitaines des bâtiments employés au blocus avaient refusé, sous prétexte qu'il était établi à terre, de lui allouer ses parts de prise sur deux bâtiments de guerre français capturés en dernier lieu (2).

Dès le commencement de janvier 1800, le contreamiral Villeneuve avait proposé d'envoyer le vaisseau le Guillaume-Tell à Toulon; mais il avait été prescrit par le gouvernement français de ne faire partir les bâtiments de guerre qui se trouvaient à Malte qu'après l'arrivée du convoi annoncé; les marins prêtaient d'ailleurs à la garnison un appui trop efficace pour qu'on ne reculât pas le plus possible cette mesure extrême. Cependant la perte du convoi rendait la position critique, et quoiqu'on ne dût pas ajouter grande foi aux nouvelles transmises par le commodore, celles qu'il faisait répandre donnaient à la position un tel caractère de gravité, que Villeneuve crut le moment opportun pour reproduire sa proposition,

<sup>(1)</sup> Actes du Congrès, des 7, 13 janvier et 31 mars 1800.

<sup>(2)</sup> Actes du Congrès, des 20 janvier et 24 mars 1800.

et Vaubois se détermina à la soumettre à un conseil de guerre (1).

Après trois jours de discussion, on s'accorda sur ces points : que la force de ce vaisseau et la supériorité de sa marche pouvaient faire espérer qu'il arriverait heureusement à Toulon; que la présence d'une escadre française dans la Méditerranée, ce dont on avait été informé par des déserteurs irlandais, ajoutait encore à cet espoir, en ce sens qu'elle pouvait faciliter le passage du Guillaume-Tell en attirant à elle les plus grandes forces de l'ennemi; que, du reste, il était urgent de faire connaître au gouvernement que la place ne pouvait tenir que jusqu'en prairial (juillet), et de solliciter des secours dont le prompt envoi pouvait seul la sauver; que le Guillaume-Tell se joindrait à l'escorte chargée de protéger ces secours; que le petit nombre des bâtiments employés au blocus et la longueur des nuits rendaient le moment propice; et que, dans tous les cas, entre la chance de conserver ce vaisseau à la France et celle de le voir tomber avec la place au pouvoir de l'ennemi, il n'y avait pas à hésiter. En conséquence, il fut décidé que ce vaisseau serait envoyé en France, et que le contre-amiral Decrès en prendrait le commandement (2).

Bien que l'émigration des citadins eût été suspendue afin d'ôter à l'ennemi toute connaissance de cette détermination, les travaux qui s'exécutaient

<sup>(1)</sup> Moniteur du 26 brumaire an IX (17 novembre 1800).

<sup>(2)</sup> Moniteur du 26 brumaire an IX (17 novembre 1800).

tant que possible la défense, était d'ailleurs commandée par l'humanité; de quarante mille habitants composant, avant le siége, la population des quatre cités, il en restait à peine douze mille, en proie à des maladies scrosuleuses ou scorbutiques, et menacés d'une épidémie vermineuse. Usant donc du droit de la guerre, Vaubois, dans la nuit du 19 au 20 juin, sit mettre hors des portes deux mille sept cents habitants (1).

Jusque là, le commodore Ball s'était borné à intercepter les secours qui pouvaient parvenir aux assiégés par voie de mer, sans se refuser jamais à recevoir les citadins, formant la portion la plus éclairée et la plus riche d'un peuple qu'il aspirait à ranger sous la domination de l'Angleterre. Mais le général Graham, arrivé récemment avec deux régiments anglais (le 30° et le 50°, forts de treize cents hommes), avait pris le commandement militaire des insurgés, ainsi que de neuf cents Napolitains, leurs auxiliaires. Ne se souciant pas de partager la gloire d'avoir fait capituler Malte avec le général Pigot, attendu prochainement, et foulant aux pieds les lois de l'humanité, Graham sit arrêter les pas des malheureux émigrants qui s'avançaient avec sécurité. Par ses ordres on les repoussa jusque sous les remparts, sans leur permettre de s'en éloigner, et on les tint ainsi exposés, pendant trente-six heures, sans abri et sans vivres, au feu de ses batteries, qui continuaient à tirer sur

<sup>(1)</sup> Moniteur du 26 brumaire an IX (17 novembre 1800).

la ville. On espérait que les compatriotes de ces infortunés, que leurs amis, leurs parents, fléchiraient le général anglais; mais, soit qu'on ne l'ait pas tenté, ou que Graham ait été inexorable, Vaubois, voyant que cet espoir ne se réalisait pas, et que deux mille sept cents personnes allaient périr au pied des murailles par la faim ou par le feu de l'ennemi, ne voulut point flétrir son nom et son pays par un acte de barbarie. Quelque fâcheuse influence que dût exercer la rentrée de tous ces pauvres gens sur la durée de la défense, il leur fit ouvrir les portes, et la garnison continua à partager ses vivres avec douze mille bouches inutiles, qui lui ôtaient ainsi les moyens de prolonger longtemps encore une résistance, dont l'opiniâtreté suffisait déjà à sa gloire (1).

Depuis la prise du Guillaume-Tell, le général Vaubois se préoccupait vivement de l'impression produite en France par la perte de ce vaisseau. Il craignait que, d'après le compte-rendu de ses subsistances, le gouvernement ne conclût de cette perte que Malte avait déjà capitulé, ou était à la veille de le faire, et que dès lors il était inutile de s'occuper de son ravitaillement. Pour prévenir la conséquence de ce doute, autant que pour relever le moral de la garnison, qui prévoyait déjà son sort, il fit armer deux speronares et les expédia sous le commandement de deux officiers de marine, MM. Colomb et

<sup>(1)</sup> Moniteurs des 26 brumaire et 23 frimaire an IX (17 novembre et 14 décembre 1800).

Barte, auxquels il consia ses dépêches. Peu de jours après il prosita encore de la corvette de commerce la *Bellone*, qui mit à la voile, et sur laquelle il sit embarquer un troisième officier de marine, M. Hervaux.

Sur ces entrefaites, on vit apparaître dans la partie de l'est une division russe, composée de trois vaisseaux, une frégate et deux bricks; mais il ne pouvait convenir aux Anglais de l'admettre comme auxiliaire; en effet, après avoir échangé quelques signaux, on la vit s'éloigner et se diriger sur la Sicile. Cependant l'escadre de blocus fut presque immédiatement renforcée de quatre chaloupes canonnières siciliennes, lesquelles furent suivies d'un vaisseau anglais qui jeta l'ancre dans le port de Saint-Paul, et à bord duquel se trouvaient Nelson et Hamilton. Une frégate et cinq transports de la même nation mouillèrent aussi à Marsa-Scirocco, où ils mirent à terre un corps de troupes anglaises.

Dès cet instant toute communication entre la ville et la campagne fut interrompue; le blocus des ports fut resserré, les batteries recommencèrent leur feu contre la place, et des travaux furent entrepris pour rétablir celles qui avaient été démontées ou pour en construire de nouvelles.

Les Anglais savaient bien que l'emploi de ces moyens ne leur livrerait pas la place un moment plus tôt, mais les insurgés commençaient à douter de leur bonne soi, à murmurer de la longueur d'un siége dont ils supportaient tout le fardeau. Ce doute, ces murmures étaient partagés par les Napolitains, et fomentés par les partisans de la Russie, qui avaient cru voir dans l'apparition de l'escadre de cette nation l'accomplissement des promesses faites par Italinski au nom de l'empereur.

Pour prévenir les suites de ces mauvaises dispositions, attisées encore par la présence à Marsa-Scirocco des prisonniers faits sur le Guillaume-Tell, les Anglais résolurent de renvoyer ceux-ci en France, et de donner une nouvelle activité aux opérations militaires, afin d'occuper et de distraire les Maltais. A cet effet, les prisonniers furent embarqués sur trois des transports qui avaient amené le général Graham avec sa brigade, et expédiés à Marseille sous l'escorte d'une frégate; ensuite de nouvelles batteries dirigées contre les forts Manoël, Tigné et Ricasoli furent construites, démasquées, et leur feu, auquel répondirent ces forteresses et la place, n'eut pour résultat que de faire arriver quelques bombes dans la Cité Valette.

Ne se sentant pourtant pas assez fort pour rien entreprendre de sérieux avec les troupes qu'il avait amenées, et dans la crainte de s'exposer à un désastre dont le Parlement pourrait lui demander compte (1), Graham appela tous les Maltais aux armes par une proclamation où, après avoir exalté leur courage et mis en parallèle l'oppression des Français avec la générosité de sa nation, il laisse échapper cet aveu re-

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 48.

marquable, que les puissances alliées agissent en vertu de l'assistance que les habitants ont demandée. Mais ce qui n'est pas moins surprenant, c'est que, dans la lettre adressée à Ball (1) pour le remercier de la communication de cet acte, les membres du Congrès, qui dans le principe avaient persécuté leurs compatriotes émigrant de la ville et les avaient relégués dans la petite île du Cumin, s'apitoient maintenant sur leu r sort, et prient le commodore de s'interposer auprès du général Graham pour détourner le bombardement des cités assiégées, et en outre pour que de nouveau les habitants puissent en sortir.

D'où vient donc cette tardive commisération pour des concitoyens regardés naguère comme des partisans des Français, et traités en ennemis de la patrie? N'est-ce pas que, d'une part, on commençait à douter du désintéressement de la protection anglaise, et que, d'autre part, la population des cités comprenant les classes les plus éclairées de la nation, et par conséquent les hommes qui devaient être nécessairement appelés au pouvoir lorsque le calme serait rétabli, on craignait leur juste ressentiment à leur arrivée aux affaires? La suite nous apprendra ce qu'il faut croire de ces opinions.

On était dans la fin d'avril 1800. Les forces du blocus de terre et de mer venaient d'être augmentées. L'escadre avait été renforcée de deux vaisseaux, ce qui porta sa force à dix-sept bâtiments, dont cinq vais-

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 49.

seaux, et le général Pigot, qui était venu prendre le commandement supérieur des troupes auxiliaires, avait amené un renfort composé du 48° régiment, et de deux bataillons du 35°.

Dans les cités assiégées la maladie avait presque disparu, et la garnison, forte encore de quatre mille hommes, n'en comptait plus que soixante-six à l'hôpital; mais elle avait à lutter contre la disette, et surtout contre les nouvelles réelles ou mensongères que les Anglais lui faisaient parvenir pour la décourager.

Saisissant l'occasion de la relâche à Marsa-Scirocco d'un bâtiment capturé, et à bord duquel se trouvait le général Dugua, le commodore Ball fit savoir à Vaubois que l'armée française, en Égypte, avait capitulé, et lui proposa d'envoyer un officier de la garnison à Marsa-Scirocco pour voir le général prisonnier. Mais il se garda bien d'ajouter que l'Angleterre avait refusé de ratifier cette capitulation, ce qu'il ne pouvait pourtant pas ignorer, car le traité d'El-Aryeh est du 24 février, et l'on entrait dans le mois de mai.

Cette réticence n'eut pas l'effet que le commodore anglais s'en était promis, car il commit l'imprudence d'envoyer à La Valette la femme d'un officier d'artillerie, qui, venant rejoindre son mari, s'était trouvée sur le *Généreux* lorsque ce vaisseau tomba au pouvoir de l'ennemi. Cette dame portait une lettre du général Garau, écrivant à Vaubois « que le gouver— « nement était bien décidé à faire tous les sacrifices « nécessaires pour sauver Malte, et que de puissants

« moyens se préparaient pour procurer à la garnison « des secours abondants dans tous les genres. »

A cette imprudence Ball joignit encore celle d'envoyer au général Vaubois et à l'amiral Villeneuve des lettres de Decrès, lesquelles semblaient n'avoir pour objet qu'une demande d'argent pour se rendre en France, mais qui, au moyen de signes convenus, faisaient savoir qu'en France les affaires étaient dans un état prospère, et que l'on s'attendait à une paix prochaine.

Ces dissérents avis ne faisaient qu'encourager Vaubois et ses braves soldats dans la désense du poste important qui leur avait été consié, mais le conserver encore longtemps à la France était au-dessus des forces humaines. La garnison ne recevait plus que trente onces de pain par jour et par homme, une once de pâte tous les dix jours, du vin et de l'eau-de-vie tous les trois jours, et du vinaigre tous les cinq jours. On distribuait encore de l'huile, mais on songeait déjà à sacrisier les chevaux et les mulets. Le second emprunt n'avait produit que 16,696 écus (33,392 francs), et on avait eu grande peine à saire donner 3 francs à chaque soldat et 24 francs à chaque ofsicier.

Le blocus durait depuis vingt mois. Le Congrès des insurgés jugea à propos de régulariser les comptes des dépenses occasionnées par la guerre; de l'examen de ces comptes il résulte :

1° Que les habitants de la campagne n'étaient plus alors divisés qu'en trois camps, établis l'un à Saint-Joseph, le second à Marhar, et le troisième à Zorrick;

- 2° Que les chefs de ces camps étaient chargés de pourvoir à la subsistance des hommes placés sous leur commandement, et autres dépenses;
- 3º Que les contributions ordinaires, les dons gratuits, au nombre desquels on voit figurer une seule somme de 16,182 écus (32,364 francs), fournie par le commodore Ball, des droits divers, le bénéfice fait sur le blé vendu aux boulangers pour l'alimentation de la population non combattante; les ventes de coton et autres objets, parmi lesquels on trouve des caroubes et même des amandiers arrachés et vendus comme bois à brûler; toutes ces branches de recettes ne suffisant pas pour couvrir la dépense, les chefs y suppléaient par leur propre crédit;
  - 4° Qu'enfin, dès le commencement de l'insurrection, c'est-à-dire depuis le 25 septembre 1798 jusqu'au mois de mai 1800, il avait été dépensé environ 2,000 écus (4,000 francs) pour construction de retranchements, batteries et autres, et 190,000 écus (380,000 francs) pour la subsistance des hommes.

On évaluait la subsistance de cinq cents hommes à 4,290 écus (8,580 francs) par mois, et la guerre, à l'époque de la reddition des comptes, durait depuis vingt mois; ainsi, en appliquant ces données à la somme dépensée, il en résulte que les trois camps renfermaient onze cents hommes, et que la nourriture de chaque homme coûtait 68 grains (74 centimes) par jour; mais on se tromperait étrangement si l'on pensait que cette seule force suffit, pendant deux ans, à tenir en échec quatre à cinq mille Français. L'armée

des insurgés, ainsi que l'avait ordonné le Congrès, se composait de tout ce qui était en état de porter les armes, c'est-à-dire de vingt-cinq à trente mille hommes, ayant les femmes et les enfants pour auxiliaires; et quoi qu'en eût dit l'arrêté du Congrès du mois d'avril 1799, il est très-certain qu'on n'accordait la nourriture qu'à ceux qui étaient de service dans les camps, et ce service se faisait à tour de rôle. De plus, le nombre des troupes auxiliaires anglaises, portugaises et napolitaines alla toujours croissant autour de la place.

Après avoir apuré ses comptes, le Congrès prit une décision qui honore ce corps délibérant; il pria le commodore Ball de faire parvenir à sa Majesté Sicilienne un Mémoire où l'on justifiait pleinement l'évêque Gabini des calomnies dirigées contre lui, parce qu'il était resté à La Valette avec les Français.

Cette démarche du Congrès en faveur de l'évêque prouve que la majorité de ses membres était encore dans la persuasion qu'elle travaillait pour faire rentrer l'île de Malte sous la domination de son suzerain, le roi de Sicile. Certès, si elle avait pu se douter que l'Angleterre, sa protectrice, méditait l'occupation du pays, elle se serait abstenue de voter, au nom de sa nation et à titre de reconnaissance, l'hommage (1) que reçut le capitaine Troubridge, commandant le blocus de mer, au moment où il fut remplacé par le capitaine Martin.

<sup>(1)</sup> Il consistait en une pièce d'argenterie, sur laquelle se trouvaient gravées les armes de Malte, avec une inscription dédicatoire.

Après s'être longtemps concertés avec les principaux chefs du blocus, Nelson et Hamilton reprirent la route de Naples, et presque aussitôt on vit entrer dans le port de La Valette une bombarde française, la *Marguerite*, chargée de vin, d'eau-de-vie, de lard et de légumes secs.

A bord de ce bâtiment se trouvait un adjoint aux adjudants-généraux, M. Romi, porteur de dépêches déjà vieilles de date; il communiqua officiellement la constitution de l'an VIII, qui fut acceptée avec enthousiasme par la garnison, assemblée à cet effet. Il annonça encore l'arrivée en France de deux des speronares expédiées par le général Vaubois, et l'avis d'un prochain ravitaillement de Brest; mais il ajouta que toutes les espérances de paix s'étaient évanouies.

Gênes se rendit à cette époque, après un siége également fameux par la constance des Français qui en formaient la garnison. Les défenseurs de La Valette l'apprirent par une illumination de la Cité Vieille et de tous les casaux, accompagnée du feu de toutes les batteries; mais l'effet de cette nouvelle fut bientôt effacé par celle de la bataille de Marengo, apportée par la spéronare la Légère qui, expédiée par le ministre de la guerre, parvint à tromper la vigilance des croiseurs, et à entrer dans le port de La Valette.

Cette grande victoire remportée par une armée française avait exalté le moral des troupes; mais le chargement de la *Marguerite*, qui ne se composait que de quinze jours de vivres pour la garnison, à

laquelle, depuis un mois, on distribuait du pain pour toute nourriture, ce chargement sut entamé et l'emploi en fut réglé pour six semaines; la provision de bois se trouvant épuisée, il fut ordonné de dépécer la frégate la Boudeuse, en donnant le fer pour prix de la main-d'œuvre; bien que les assiégeants eussent rompu l'aqueduc de Vignacourt, les citernes, qui jusque là avaient fourni aux besoins, commençaient à se vider; on était menacé de manquer d'eau. Les officiers ne possédaient plus rien que l'habit qui les couvrait. Des visites domiciliaires, faites en apparence pour recenser exactement la population, mais dont le but réel était de s'assurer si elle ne recélait pas de comestibles, ne produisirent pas l'effet qu'on désirait. Seulement, on s'assura que le nombre des habitants s'élevait encore à huit mille individus de tout âge et de tout sexe, auxquels on dut, au moyen de cartes délivrées à cet effet, faire distribuer du pain ou du grain à leur choix. L'ennemi venait de s'emparer de l'une des spéronares expédiées en France, au moment où elle effectuait son retour. Enfin, si la paix, dont on parlait encore, n'était pas promptement conclue, ou si l'escadre de ravitaillement annoncée par M. Romi, et que l'on disait entrée dans la Méditerrannée, tardait à arriver, la chute de Malte était inévitable.

Afin de prévenir une dernière fois le gouvernement français de l'extrémité à laquelle il se trouvait réduit, le général Vaubois sit partir l'officier Romi sur une galiote armée avec l'équipage de la bombarde la Marguerite, et peu de temps après il le sit suivre par

une speronare aux ordres de M. Bagot, officier de marine.

Jusqu'à ce jour, les représentations théâtrales, un instant suspendues par l'émigration des acteurs, forcés d'aller chercher hors des cités assiégées leurs moyens d'existence, avaient continué, grâce à l'obligeance d'une troupe d'amateurs. Mais les circonstances étaient trop cruelles; on dut fermer le théâtre, et la garnison perdit le seul moyen capable de la distraire de ses souffrances, au moment où elle aurait eu surtout besoin de ces représentations qui, par le choix des ouvrages mis enscène, portaient souvent son courage et son dévouement jusqu'à l'exaltation.

Nous avons dit que Graham avait été remplacé par le général Pigot dans le commandement supérieur du blocus de terre. Celui-ci débuta par une sommation qui fut la huitième, et à laquelle le général Vaubois fit une réponse (1) d'où l'on pouvait conjecturer qu'il n'était point encore réduit à son dernier morceau de pain, seule extrémité capable de le décider à rendre la place. Les assiégeants se déterminèrent donc à attendre avec patience un moment qu'ils jugeaient ne pouvoir être très-éloigné, tandis que les Français épiaient toutes les nouvelles, toutes les circonstances propres à reculer une capitulation qui coûtait d'autant plus à leurs cœurs généreux qu'ils avaient plus souffert pour s'y soustraire.

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 50.

Au milieu des embarras, de la fatigue générale occasionnés par l'opiniâtreté de la résistance, le moindre événement pouvait en effet devenir favorable aux assiégés. Des préliminaires de paix, quelques navires assez heureux pour tromper la vigilance des croisières, suffisaient pour changer la situation de la place, où l'on connaissait d'ailleurs la méfiance qui s'était introduite dans le Congrès national à l'égard de tous ces protecteurs et alliés. L'espérance fondée sur les divisions parmi les confédérés n'était point illusoire, et ce qu'on va lire en fournit la preuve.

A l'occasion de quelques amendes infligées pour contraventions, Ball, en sa qualité de gouverneur, crut devoir adresser aux membres du Congrès une circulaire portant désense de condamner les contrevenants aux lois à des peines pécuniaires, et invitation de se borner à dénoncer les contraventions au tribunal de la Notable, auquel appartenait le droit de juger et de condamner. Mais l'assemblée, voyant dans cette désense et dans cette invitation une atteinte portée à son autorité, lui répondit que, par son institution, le Congrès était chargé de faire les lois et de veiller à leur exécution; que se conformer à la circulaire du président, ce serait abdiquer le pouvoir législatif et exécutif pour prendre le rôle d'espion du tribunal; qu'en sa qualité de corps législatif, le Congrès était seul juge des peines à infliger, et que, comme autorité exécutive, il avait le droit de faire exécuter les lois; enfin, que c'était dans ce sens que les représentants avaient infligé, dans leurs casaux, les peines

pécuniaires qui faisaient l'objet de la contestation.

Ball, tout-puissant jusque là, ne s'attendait guère à voir son autorité méconnue. Mais, à la veille de prendre possession des villes et des forteresses occupées par les Français, il sentit le danger d'une lutte avec le corps représentant la nation, et dont il avait lui-même reconnu l'institution légale, régulière, en acceptant la présidence. Une querelle d'amour-propre allait lui faire perdre le fruit de ses longs efforts, de sa longue dissimulation.

Donc, en pilote habile, il contourna l'écueil. Pénétré de l'idée qu'il devait, avant tout, assurer la domination de l'Angleterre sur l'île de Malte, il se sacrifia personnellement, et s'excusa en disant que sa religion avait été surprise. Il feignit même d'être très-satisfait d'une déclaration portant que le Congrès n'avait jamais entendu priver le fisc de ses droits, et qu'à l'avenir les sommes perçues dans les casaux pour peines pécuniaires seraient mises à la disposition du tribunal.

Mais la défiance du Congrès avait pénétré parmi les babitants de la campagne, et l'on découvrit un vaste projet d'insurrection contre les Anglais....

Ce symptôme caractéristique, menaçant, fit craindre à Ball que le Congrès ne devînt un obstacle à l'accomplissement de ses projets lorsque le général Vaubois se déterminerait à capituler; il se décida à le dissoudre, en alléguant que la résistance des Français touchait à son terme; qu'aussitôt après la capitulation le gouvernement civil de Malte serait rétabli dans ses anciennes formes; qu'en sa qualité de gouverneur il

en prendrait les rênes; et que par conséquent les pouvoirs du Congrès cessaient avec les circonstances qui avaient nécessité sa création. Cette proposition fut vivement combattue au Congrès; enfin elle fut admise, mais après une séance des plus orageuses.

Pendant ces événements et ces débats, la garnison des places assiégées avait achevé les provisions apportées par le dernier bâtiment venu de France. Les ânes, les mulets, les chevaux, les chiens, les chats et les rats, dont elle s'était nourrie pendant plusieurs mois, tout était depuis longtemps consommé. On était au 19 août, et on n'avait du pain que jusqu'au 9 septembre.

Avant que cette dernière ressource vînt à manquer, le général Vaubois et l'amiral Villeneuve, persuadés qu'en capitulant ils ne parviendraient pas à sauver les frégates françaises la Diane et la Justice, se déterminèrent à les faire partir. Elles parvinrent à sortir du port sans attirer l'attention des batteries ennemies; mais, signalées par une chaloupe canonnière napolitaine, elles furent bientôt poursuivies par tous les bâtiments de la croisière, et le lendemain on vit la Diane passant devant le port sous l'escorte d'un navire anglais.

Capitulation. — Quelques jours s'étaient encore écoulés au milieu de ces événements; la garnison, pour laquelle tout espoir de secours s'était évanoui, allait manquer de pain. Enfin, les batteries ennemies s'étaient multipliées à un tel point tout autour des ports, qu'il n'existait plus aucun point qui, dans l'intérieur, ne fût exposé à leurs feux croisés.

Dans cette position, le général Vaubois crut devoir convoquer le conseil de guerre. Il s'assembla le 2 septembre. Après avoir pris connaissance de l'état des choses, le Conseil fut d'avis de capituler; mais il jugea qu'avant d'entamer la négociation il était convenable de faire parvenir en France un exposé des motifs sur lesquels sa délibération était fondée, et une galiote fut expédiée avec une dépêche du général Vaubois pour le ministre de la guerre (1).

Le lendemain, l'ennemi, informé de ce qui se passait à La Valette, et voulant faire croire que ses armes autant que la famine avaient forcé les Français à capituler, fit avancer ses chaloupes canonnières à portée de canon du fort Tigné, et, secondées par les batteries de terre, elles ouvrirent sur cette forteresse un feu auquel prirent part les batteries du fort Manoël et celles du corps de la place. Cette bravade inutile, dont le général Vaubois profita pour consommer la plus grande partie des munitions qui lui restaient, dura pendant deux heures, sans autre résultat pour les deux partis que de satisfaire une dernière fois leur animosité.

Le 4 septembre, Vaubois sit suspendre les hostilités, et adressa au général Pigot une lettre par laquelle il lui déclarait, sans jactance et avec un juste sentiment de dignité nationale, que l'honneur lui permettait de capituler. Il lui proposait donc d'envoyer

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 51.

à La Valette un officier de marque pour traiter (1).

La réponse ne se fit pas attendre. Le même jour, à onze heures et demie du matin, le général Graham et le commodore Martin, l'un major-général des troupes anglaises et l'autre commandant l'escadre de blocus, arrivèrent à La Valette munis des pouvoirs du général Pigot, commandant supérieur, et entrèrent immédiatement en conférence avec le général Vaubois et le contre-amiral Villeneuve.

Il était impossible de traiter rigoureusement une garnison qui s'était illustrée par son courage et sa constance, et à laquelle ses adversaires eux-mêmes ne pouvaient refuser leur haute estime. Si l'on avait voulu, d'ailleurs, lui infliger un traitement honteux, elle pouvait encore en appeler aux armes, et ce n'était pas une multitude inexperte, soutenue par deux milliers d'Anglais et de Napolitains, qui pouvait empêcher quatre mille Français livrés au désespoir de se jeter en furieux sur la campagne, et de rentrer dans les forteresses avec les vivres recueillis. D'autre part, pour le commodore Ball et le général Pigot, l'objet principal n'était pas de priver la France de quelques bataillons qui, dans sa lutte contre les puissances alliées, pesaient peu dans la balance : l'important était de s'emparer des forteresses, de les faire occuper par les troupes anglaises à l'exclusion des Napolitains et des Maltais. Pour atteindre ce but, il fallait brusquer

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 52.

la négociation, et les négociateurs eurent ordre de semontrer faciles.

Tous les honneurs de la guerre furent accordés à la garnison, qui dut être transportée à Marseille. — Le général Vaubois et l'amiral Villeneuve demandèrent que les bâtiments de guerre et de commerce français qui se trouvaient dans les ports, ou qui y arriveraient dans un temps déterminé, sussent relâchés, et pussent librement retourner en France avec leurs équipages; mais cette clause fut rejetée. — Ils furent plus heureux en stipulant pour les Maltais qui avaient prouvé leur dévouement à la France, et envers lesquels des Français devaient se montrer justes et reconnaissants: il fut convenu que les habitants qui voudraient quitter le pays seraient considérés comme faisant partie de la garnison, et que la protection des lois serait accordée à ceux qui désireraient y rester. — Les personnes et les propriétés des Français établis à Malte furent également garanties. Toutes les autres conditions furent accordées, sauf quelques légères modifications (1). Les négociateurs français offrirent de stipuler pour le remboursement des sommes prises dans les caisses publiques, au Mont-de-Piété, aux églises et aux particuliers, à titre d'emprunt, et de laisser des otages pour le paiement; mais il aurait fallu saire intervenir les Maltais dans le traité, et c'était précisément ce que les négociateurs anglais voulaient éviter. La proposition fut donc écartée, au grand éton-

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 53.

nement du général Vaubois et de l'amiral Villeneuve.

Le même jour, la convention sut ratissée par le général Pigot; il ne restait qu'à l'exécuter. Mais les Maltais en armes, et les Napolitains leurs auxiliaires, qui n'avaient pas même été consultés, murmuraient hautement. Pour prévenir l'esset de leur mécontentement, le 5 septembre, à quatre heures de l'après-midi, les Anglais prirent possession de la Floriane, du fort Tigné et du fort de Ricasoli. En même temps, deux vaisseaux et un transport de la même nation, suivis des quatre chaloupes canonnières napolitaines, entrèrent dans le port, où les autres bâtiments composant l'escadre de blocus les rejoignirent le lendemain. La garnison française demeura dans le fort Manoël jusqu'à ce qu'elle pût être embarquée, ce qui eut lieu en partie le 9 septembre; le peu de troupes françaises qui n'avaient pu partir immédiatement, restèrent consignées jusqu'à leur départ, qui eut lieu quelque temps après.

Lorsque le général Pigot se fut assuré des forteresses, le commodore Ball, en sa qualité de gouverneur pour S. M. le roi des Deux-Siciles, sit son entrée
dans la Cité Valette en carrosse, accompagné du capitaine de la verge, de son lieutenant, des représentants des casaux, des chess des bataillons, des autorités constituées et de la population; mais auparavant
il exigea, asin, dit-il, de prévenir les désordres, et en
réalité pour s'assurer de leur soumission, que les
troupes maltaises déposassent les armes sur les glacis
de la place. Cette demande sut très-mal accueillie;
mais il vanta la bonne soi de la nation britannique,

et parla de son amour pour les Maltais. De leur côté, ceux des chefs indigènes qui s'étaient vendus prirent la parole, et firent observer que les forteresses étant déjà occupées par les Anglais, toute résistance serait inutile. Il y eut là un moment critique. Avec les armes à la main, les Maltais, secondés par les Napolitains, pouvaient encore suppléer au silence du traité, et dicter des conditions; leur position était même alors bien plus favorable que celle de leurs ancêtres, qui, bien que trompés par Charles-Quint, et voyant leur citadelle occupée par les troupes de l'Ordre, ne consentirent pourtant à l'inféodation de leur île que sur la promesse, écrite et jurée par les mandataires, de leur conserver leurs lois et leurs priviléges. Mais à l'époque où nous nous trouvons, les habitants qui avaient pénétré les vues de l'Angleterre étaient ou éloignés ou obligés de se taire, parce qu'on les considérait comme partisans des Français; la persuasion, les doucereuses paroles finirent donc par l'emporter.

Ce dernier acte fut le complément de l'œuvre politique de Ball, qui se rendit à l'église de Saint-Jean, sans doute pour remercier Dieu de l'avoir choisi comme instrument des projets de l'Angleterre; de là, s'étant transporté au palais, il congédia avec des compliments le bon peuple maltais, qui s'écoula silencieux, étonné, et (qu'on permette à l'historien cette plaisante, mais bien juste comparaison)

Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris.

Ainsi finit cette troisième période de la domination

ser au contraire de la faiblesse chez leurs adversaires, et les encourageaient à persister dans leur révolte.

Mais pouvait-elle être domptée par la force? L'affirmative, ici, n'est pas douteuse; car le général Vaubois disposait d'environ six mille hommes, y compris les équipages des bâtiments qui, échappés au désastre d'Aboukir, s'étaient réfugiés à Malte, et cette force était plus que suffisante. Il est même vraisemblable que, s'il avait marché sur la Cité Vieille avec quinze cents hommes au moment où il eut connaissance de l'explosion, tout serait rentré dans l'ordre; mais, surpris par un incident dont une connaissance plus exacte des dispositions des habitants et des manœuvres des ennemis de la France aurait dû lui faire entrevoir la possibilité, il temporisa, dans la crainte qu'il n'existât entre les habitants de la campagne et ceux des cités une intelligence dont les essets n'étaient point à redouter, puisqu'il occupait les forteresses; plus tard, il se ravisa; mais les insurgés avaient mis le temps à profit : ils s'étaient armés, organisés, retranchés, et tous les corps détachés pour les combattre durent rentrer dans la place, parce qu'ils étaient trop faibles pour résister à des troupes inhabiles à la vérité et mal disciplinées, mais nombreuses, et faisant une guerre de guérillas à l'abri des murs qui entourent les champs.

Ne pouvant éteindre la rébellion, il n'y avait qu'un seul moyen de conserver Malte à la France : c'était, dès l'instant où le blocus fut mis devant les ports, de déclarer aux habitants des quatre cités occupées par les Français qu'on ne pouvait plus les nourrir, et de les

forcer sans exception à se réfugier à la campagne. Si le général Vaubois avait pris ce parti, il aurait pu éviter les maladies épidémiques qui ont décimé sa garnison, et tenir pendant huit ans. Sans doute il faut rendre grâce au général français d'avoir fait céder le droit de la guerre à celui de l'humanité, et ce n'est pas la France qui lui en fera un crime; mais si l'on considère que Malte a été la cause de la rupture du traité d'Amiens, il est permis de regretter que ce parti n'ait pas été adopté. En effet, qui peut dire ce qui serait arrivé si, lors de la négociation de ce traité, la France avait eu entre les mains un poste devenu peut-ètre, à partir de cette époque, le gage d'une alliance durable avec l'Angleterre, et qui, dans tous les cas, aurait changé la face des choses?

Mais avec une force aussi restreinte que celle dont il disposait, le général Vaubois pouvait-il sans danger expulser quarante-cinq mille habitants de leurs foyers, et, en supposant que cette expulsion fût praticable, est-il bien avéré qu'avec ses approvisionnements il fût en mesure de tenir pendant huit ans?

Quant à l'expulsion, la terreur qui s'était emparée de la population au moment où, renfermée dans les murs, elle se vit d'avance en proie à tous les maux de la guerre; les émigrations successives et volontaires qui ont eu lieu, et la facilité avec laquelle les expulsions forcées ont été exécutées lorsque le général français a cru devoir les ordonner, suffisent pour prouver la possibilité d'exécution de cette mesure rigoureuse. Seulement, il fallait régulariser l'opéra-

tion, en permettant aux habitants d'emporter avec eux tout ce qui leur appartenait, et en présentant des garanties de conservation pour ce qui serait resté dans les maisons particulières.

En ce qui touche le terme assigné à la désense en prenant cette mesure, un simple calcul sussit pour en démontrer l'exactitude. En s'éloignant de Malte, le général Bonaparte y laissa une garnison de quatre mille hommes, qui fut augmentée de dix-sept cents marins des équipages du vaisseau le Guillaume-Tell, et des frégates la Diane et la Justice, échappées au désastre d'Aboukir, ainsi que de trois cents hommes de la frégate la Boudeuse venue de France, en tout, six mille hommes. Les magasins renfermaient 93,429 hectolitres de blé, et, soit par des achats, soit par l'arrivée des bâtiments échappés aux croisières anglaises, cette quantité fut augmentée de 49,228 hectolitres, en tout, 142,657 hectolitres, représentant 10,756,338 kilogrammes, qui, blutés à 10 pour cent, donnent 9,680,705 kilogrammes de farine. Or, 100 kilogrammes de farine produisant 190 rations de pain, il en résulte qu'avec les 9,680,705 kilogrammes de farine on avait 18,393,339 rations, qui, divisées par 6,000, nombre des hommes, pouvaient servir à leur nourriture pendant trois mille soixante-cinq jours, soit huit ans quatre mois vingt-cinq jours. Le même calcul est applicable aux autres denrées.

Ainsi, il est bien évident qu'en expulsant la population des cités les Français auraient pu se maintenir à Malte pendant huit ans, et il est probable que, si ce parti avait été adopté, ce poste aurait été conservé à la France. Les Anglais, dira-t-on, se seraient montrés moins enclins à la paix en 1802, s'ils n'avaient pas eu entre les mains Malte et les forteresses; et lorsqu'ils en stipulèrent la restitution à l'Ordre de Saint-Jean, probablement leur arrière-pensée était-elle d'éluder cette clause du traité. D'accord; mais, à défaut même de la paix d'Amiens, très-certainement l'homme prodigieux qui venait de s'emparer du pouvoir aurait trouvé le moyen, dans l'espace de huit ans, de ravitailler une place dont il connaissait toute l'importance.

On a dit précédemment qu'il fallait savoir gré au général Vaubois de n'avoir pas usé du droit de la guerre; mais si l'on considère les souffrances, les privations, les maladies et les pertes que la population des cités a éprouvées pendant deux ans, on se demande si elle a réellement gagné au change. De plus, on sera forcé de convenir que la lutte se prolongeant encore, et la population extra-muros étant à peu près doublée, ainsi que les besoins, les vues secrètes de l'Angleterre auraient été dévoilées, ou du moins ne se seraient pas accomplies avec autant de facilité.

Une opinion assez généralement accréditée, c'est que si, au lieu de s'aliéner les Maltais, les Français eussent mis tous leurs soins à s'assurer de leur dévouement, ils auraient pu se maintenir à Malte aussi longtemps qu'ils auraient voulu, parce qu'en livrant toutes les terres à la culture des grains et des denrées propres à la nourriture de l'homme, ils auraient pu avoir constamment un approvisionnement suffisant.

Sans doute il aurait micux valu inspirer l'affection aux Maltais et les réunir dans un seul sentiment; mais les intrigues des ennemis de la France permettaient-elles de le tenter, et en supposant que l'on eût réussi, ces mèmes ennemis auraient-ils laissé les Français recueillir paisiblement les produits de leurs cultures? Il est indubitable que les Anglais, maîtres sur la mer, auraient jeté dans l'île un corps de troupes qui aurait refoulé les habitants de la campagne dans les cités, et que Vaubois, forcé de recevoir et de nourrir ses amis, aurait été contraint de capituler dans très-peu de temps par la rapide consommation de ses approvisionnements.

Le général français a tenu pendant deux ans, mais il est permis de présumer qu'en conservant la population comme il l'a fait, et en admettant sa décroissance telle qu'elle s'est opérée, il aurait pu prolonger sa défense jusqu'au traité d'Amiens, s'il avait été plus économe de ses approvisionnements. Cette présomption n'a rien de hasardé, si l'on considère que de graves dilapidations ont eu lieu, et que plus d'un an s'écoula avant qu'il fût pris des mesures de répression.

Une cause qui a puissamment contribué à la perte de Malte pour la France, c'est encore l'inertie de son gouvernement directorial. En quittant cette île, le général Bonaparte lui écrit d'y faire passer des approvisionnements et le complément en hommes des corps laissés pour en former la garnison; il appelle son attention sur l'importance attachée à la conservation de cette place; il entraîne après lui toutes les

forces anglaises qui se trouvent dans la Méditerranée. Trois mois s'écoulent avant que le désastre d'Aboukir, rendant ces forces disponibles, leur permette de venir mettre le blocus devant Malte. Le Directoire ne met pas ce temps à profit, et lorsqu'il sent la nécessité de prendre des mesures pour se justifier d'un revers qu'il prévoit déjà, c'est à des agents incapables, à des spéculateurs avides qu'il confie le soin de réparer sa faute.

On regrette aussi, en parcourant le récit des opérations militaires, de n'y trouver aucun de ces faits d'armes qui immortalisent la garnison d'une place assiégée. Vaubois pouvait disposer de six mille hommes, en y comprenant les deux mille marins; trois mille suffisaient pour garder la place. Ne pouvait-il donc rien entreprendre contre les batteries qui s'élevaient autour de lui, et tenter l'enlèvement des vivres qui arrivaient aux insurgés par les ports de Saint-Paul et de Marsa-Scirocco? Les amiraux Villeneuve et Decrès avaient un vaisseau, trois frégates et plusieurs bâtiments légers montés par deux mille marins. Ne pouvaient-ils donc rien contre la croisière, lorsqu'accidentellement elle se trouvait inférieure, et l'exemple des flottes incendiées par des brûlots ne pouvait-il pas être imité? Mais Vaubois, Villeneuve et Decrèsavaient pris à la lettre le mot par lequel le général Caffarelli avait caractérisé la force de la place (1).

Aussi les Maltais, ou ceux d'entre eux qui ont pré-

<sup>(1)</sup> Nous avons cité ce mot, devenu célèbre, au volume de Statistique. ch. Ill, page 82.

tendu écrire l'histoire de l'époque (1), se vantent-ils d'avoir obligé les Français à se renfermer dans les murs, et de les avoir battus toutes les fois qu'ils en étaient sortis. S'ils s'en tenaient là, ce ne serait qu'une assertion dictée par une puérile vanité que l'on pourrait laisser passer inaperçue; mais ils affirment que les moyens de résistance opposés à leurs attaques ont été autant d'attentats, et à l'appui de cette accusation ils rappellent que leurs ennemis ont fait charger les mines des bastions pour les y attirer et les faire sauter; ils présentent l'émigration des habitants des cités à la campagne comme des actes de violence et de vengeance; les précautions, comme des mesures oppressives; les moyens employés pour se créer des ressources, comme des spoliations; enfin, ils vont jusqu'à prêter à la France le projet d'arracher à l'île de Malte sa population pour la remplacer par une autre.

On comprend que quelques Maltais puissent conserver du ressentiment, même de la haine; mais, après un laps de quarante ans, la formuler ainsi sans produire de preuves, c'est tomber dans le ridicule. Heureusement la majorité de la nation désavoue ces écrivains fougueux et passionnés que le temps n'a rendus ni plus sages, ni plus éclairés, ni moins serviles envers les dominateurs.

Au premier signal de danger, les Français se sont renfermés dans les quatre cités et dans les forteresses, qui les entourent, parce que la possession de l'île est

<sup>(1)</sup> Parmi ces auteurs, nous mentionnerons le baron Azzopardi.

attachée à leur occupation, et que la tactique le voulait ainsi; mais il n'est pas vrai que les Maltais les y aient obligés.

On ne peut pas disconvenir que, dans les sorties qu'ils ont faites, les Français n'aient été contraints de battre en retraite; mais pourquoi? uniquement parce qu'ils étaient très-inférieurs en nombre. Si, au lieu d'envoyer des colonnes qui n'ont jamais excédé sept cents hommes, et qui, à peine hors des fortifications, se trouvaient entourées par la population armée de vingt-deux villages, le général Vaubois avait détaché un corps de quinze cents à deux mille hommes avec de l'artillerie, qu'en serait-il advenu? la réponse se trouve dans les tentatives qui, de l'aveu des insurgés, ont été faites pour rentrer en grâce lorsqu'ils désespéraient d'être secourus. Au surplus, si l'on récapitule les pertes éprouvées des deux côtés, on verra que les Maltais n'ont pas à se glorifier de leurs prétendues victoires.

Si la résistance des Français était un attentat, quels noms faut-il donner aux attaques d'une population qui, aveuglée par son fanatisme, se déclare en rébellion ouverte? fallait-il donc, avec les armes à la main, se laisser égorger sans défense? On dit qu'il avait été projeté d'attirer les Maltais sur des mines chargées, pour les faire sauter; mais n'est-ce pas là l'un des moyens avoués par l'art terrible de la guerre? les annales des siéges n'offrent-elles pas de nombreux exemples de l'emploi de ce moyen? à Malte même, n'a-t-il pas été employé par les chevaliers et les vail-

lants Maltais, qui, sous le grand-maître La Valette, désendirent le fort Saint-Elme contre les Turcs? que les mines des fortifications aient été chargées, c'est douteux, et cependant possible; mais les preuves que le général français ait eu l'intention d'y attirer les Maltais pour les saire sauter, où sont-elles? quelles tentatives ont été faites pour mettre un pareil projet à exécution? Comment! c'est contre Vaubois, dont l'humanité est encore aujourd'hui un objet de vénération parmi vous, c'est contre ce général, dont la pitié généreuse envers plusieurs milliers de vos compatriotes voués à une mort certaine coûta peut-être Malte à la France, que vous portez une pareille accusation sans en fournir la preuve! S'il vous reste encore un peu de pudeur, descendez au fond de votre conscience et jugez-vous.

Vous calomniez encore lorsque vous affirmez que l'émigration et les mesures de précaution ont été accompagnées d'actes de violence, d'oppression et de vengeance. Il n'y a eu que deux émigrations forcées; la première, au moment du soulèvement, laquelle a eu pour objet de renvoyer des cités les familles des insurgés; et la seconde, presque à la fin du siége, commandée par l'épuisement des magasins : toutes les autres ont été volontaires. Dans les deux premières, vous avouez que les Français se sont dépouillés de leur argent et de leurs vivres en faveur des bannis; vous convenez aussi que le général Vaubois a fait rouvrir les portes à ceux de la seconde catégorie repoussés par les Anglais, et vous ne niez pas que toutes les

facilités n'aient été accordées aux bannis volontaires pour emporter avec eux ce qu'ils avaient de plus précieux. Où donc y a-t-il vengeance et oppression? contre qui d'ailleurs? contre des familles qui, surprises par un événement inattendu, s'étaient résignées à en supporter les conséquences sans y prendre part autrement que par des vœux; qui avaient partagé paisiblement les privations de la garnison, et qui, n'ayant plus de quoi subsister, allaient demander du pain à leurs compatriotes! Non, il n'y a eu là ni vengeance ni oppression. Si elles ont existé quelque part, c'est chez les campagnards, qui, ne pardonnant pas aux habitants des cités de ne s'être pas soulevés en même temps qu'eux contre les Français, ont traité leurs concitoyens comme des parias; c'est encore chez les Anglais, qui, pour hâter de quelques jours leur entrée dans ces mêmes cités, ont fait refouler à coups de canon les habitants qui en sortaient. On peut aussi, à juste titre, renvoyer aux insurgés et aux Anglais le reproche d'inhumanité adressé aux Français en ce qui concerne les mesures de précaution commandées par les circonstances; car les assiégeants ont entassé dans la petite île du Cumin, sans abri, et sous des peines rigoureuses, les émigrants des cités, tandis que le général Vaubois, se bornant à ce qui était nécessaire pour la sûreté et la tranquillité intérieure, fit mettre beaucoup d'habitants à couvert des bombes lancées par leurs concitoyens.

Sans doute il a été commis quelques dilapidations; mais parce que quelques individus ont profité des cir-

part de l'Angleterre, car cette puissance n'agissait que comme protectrice, et elle a eu l'art de faire tourner la protection à son profit. Mais dans cette œuvre si savamment insidieuse, quel fut le rôle des insurgés, et de ces membres du Congrès s'intitulant les représentants de la nation? Les Maltais ne peuvent pas même s'attribuer le mérite de la sidélité envers le roi de Naples, en faveur duquel ils s'étaient soulevés; car, aveuglés par leur confiance, ils ont fourni à l'Angleterre les armes nécessaires pour escamoter l'île de Malte. Qu'on nous passe encore cette expression un peu vive, et peut-être au-dessous du ton de l'histoire, mais qui dit à elle seule toute la situation; car on ne sait ce qui doit le plus étonner dans cette affaire, de l'adresse déployée par le cabinet de Londres et son agent le commodore Ball, ou de l'aveuglement des Maltais, de la bonhomie de la cour de Naples et de la condescendance de la Russie.

## CHAPITRE XVI.

## DOMINATION ANGLAISE.

Ire ÉPOQUE.

Depuis l'occupation jusqu'au traité d'Amiens.

On vient de voir les moyens employés par l'Angleterre pour se saisir de Malte. S'il faut en croire les assertions de quelques membres du Parlement anglais, cette prise de possession était une violation d'un traité secret, mais formel, en vertu duquel cette île devait être remise à la Russie, dont une escadre, partie des ports de la Grande-Bretagne, avait été envoyée dans la Méditerranée pour s'en emparer (1). Cette convention n'a jamais été publiée, du moins on n'en trouve de trace nulle part. Si elle a existé,

<sup>(1)</sup> Séances de la Chambre des Communes, des 1er décembre 1800 et 3 février 1801; Déscours de Shéridan et de Gray.

et il n'est guère permis d'en douter, cette circonstance ajoute encore aux sujets d'étonnement que fait naître toute cette affaire. Quoi qu'il en soit, tant que l'occupation ne fut pas sanctionnée par un traité, on put la regarder comme provisoire; mais d'après ce qui venait de se passer, il était évident que le cabinet de Londres ferait tous ses efforts pour la rendre définitive. On va voir de quelle manière il y parvint.

Administration de Ball. — Le premier soin de Ball fut de remettre en vigueur les lois existantes avant l'occupation française. Cet acte d'autorité suprême, exercé sans la participation, sans l'assentiment de la nation, ne sit qu'accroître le mécontentement général, parce que ces lois étaient, aux yeux des Maltais, une conséquence de l'usurpation de leurs priviléges, et qu'en définitive ils n'avaient pris les armes que pour reconquérir ces mêmes priviléges. Mais on connaissait le peuple, on savait qu'il se calmerait aisément si l'on effaçait tous les vestiges de l'administration française. Le commodore débuta donc par créer une commission à laquelle il conféra le droit de prononcer, sans appel, sur toutes les réclamations relatives aux cens de biens urbains et aux intérêts de capitaux échus pendant le blocus, commission devant laquelle ces réclamations devaient être portées dans le délai de huit jours. Il ordonna le retour au domaine des biens affectés, en vertu de la capitulation, au paicment des dettes du grand-maître Hompesch, et la réintégration au trésor des revenus perçus; enfin il

prescrivit de renouveler tous les baux de location faits pendant le blocus (1).

Indépendamment de la satisfaction qu'elles donnaient aux Maltais, les mesures précédentes avaient encore pour objet de procurer de l'argent au trésor, qui en manquait. L'Angleterre désirait vivement garder Malte; mais, dans l'incertitude où elle était encore si cette île lui serait confiée comme dépôt seulement, elle ne voulait pas qu'il lui fût onéreux. Pour provoquer les versements de fonds, le Mont-de-Piété fut rétabli, et les habitants invités à y verser leurs capitaux. On devait leur saire quatre pour cent d'intérêts, avec hypothèque, non-seulement sur les biens de cet établissement, mais encore sur le domaine public (2); de plus, tous les administrateurs des fondations eurent ordre de présenter leurs livres à la trésorerie, avec l'état des immeubles dont ils avaient la gestion (3).

Le manque d'argent n'était pas le seul embarras de la situation; il fallait aussi pourvoir à l'approvisionnement de l'île, et les Siciliens, qui étaient loin d'ètre satisfaits du rôle passif auquel on avait condamné les troupes napolitaines, refusaient aux Maltais l'exportation des grains, parce qu'en dépit de cette autorité exercée par le commodore anglais au nom du roi suzerain, ils prévoyaient que Malte ne ferait pas retour à la couronne. Pour éluder le mau-

<sup>(1)</sup> Proclamation du 25 décembre 1800.

<sup>(2)</sup> Proclamation du 1er octobre 1800.

<sup>(3)</sup> Proclamation du 15 octobre 1800.

vais vouloir de la Sicile, il fut permis, pendant six mois, d'extraire le blé des autres pays, avec exemption de droits d'entrée (1), et le prix de consommation en fut fixé à 40 écus la salme (80 f. les 2,568 hect.) (2).

Mais ces mesures ne procuraient ni pain ni argent; la misère était si grande et le mécontentement tel, que malgré l'abandon fait par la garnison et l'escadre, en faveur des blessés ou des familles des morts pendant l'insurrection (3), de leurs parts de prise sur un bâtiment venu au secours des Français et capturé après la reddition de la place; malgré la suppression de la taxe imposée pour l'entretien des routes (4), et l'organisation d'une société destinée à secourir les pauvres (5), on fut obligé de défendre toute réjouissance publique, même la danse dans les maisons particulières, pendant le carnaval, et la vente ou l'achat de la poudre à tirer, sous des peines arbitraires (6).

Pour rétablir l'équilibre entre les besoins et les ressources, seul moyen d'apaiser les murmures, Ball comprit qu'il fallait tout à la fois occuper les bras et diminuer le nombre des consommateurs. Sur sa demande, lord Keith, qui commandait l'escadre, fit savoir qu'il délivrerait aux armateurs maltais cent passe-ports pour garantir leurs bâtiments des barba-

<sup>(1)</sup> Proclamation du 8 octobre 1800.

<sup>(2)</sup> Proclamation du 27 octobre 1800.

<sup>(3)</sup> Proclamation du 13 octobre 1800.

<sup>(4)</sup> Proclamation du 15 janvier 1801.

<sup>(5)</sup> Proclamation du 15 janvier 1801.

<sup>(6)</sup> Proclamations des 20, 31 octobre 1800 et 13 février 1801.

resques (1). L'expédition pour l'Egypte, dont les préparatifs se faisaient à Malte, fournit encore une facilité dont on se hâta de profiter. Un enrôlement de marins fut ordonné par l'amiral, et de son côté le général sir Abercombry, commandant des troupes de débarquement, fit lever quatre brigades de pionniers, sous condition, 1° de pouvoir déléguer aux familles moitié de la solde, qui fut fixée à un taux assez élevé pour provoquer les enrôlements; 2° de ne servir que pendant un ou deux ans, dans la Méditerranée et non ailleurs, à moins de consentement; 3° de jouir d'une gratification ou d'une solde d'inactivité, lors du licenciement (2).

En voyant les Anglais faire des levées à Malte, le roi des Deux-Siciles, jaloux sans doute de constater son droit de suzeraineté sur cette île, fit annoncer l'intention de recruter aussi des marins pour ses vaisseaux. Ball ne put s'opposer à la volonté d'un souverain faisant partie de la coalition contre la France, volonté dont l'exécution concourait d'ailleurs à ses vues concernant la diminution de la population; les Maltais de bonne volonté furent donc invités à se présenter chez les officiers envoyés à cet effet par le roi Ferdinand (3); mais, comme s'il eût voulu protester contre la prétention de la cour de Naples, le commodore ordonna, sous prétexte de pourvoir à la défense de l'île, la formation d'un corps d'infanterie et

<sup>(1)</sup> Notification du 20 novembre 1800.

<sup>(2)</sup> Notification du 22 novembre 1800.

<sup>(3)</sup> Notification du 24 novembre 1800.

d'artillerie, et, pour encourager les Maltais à s'enrôler, il leur accorda les franchises suivantes : exemption de la taxe sur les chars et de l'impôt foncier, dit droit de paille; faveur d'être arrêtés par leurs compagnons, et non par les ministres de la justice, lorsqu'ils se rendraient coupables de quelques délits; jouissance du droit de chasse; faculté de ne pouvoir être appelés en justice pour les causes civiles, sans un permis préalable (1).

L'occupation des forteresses par les troupes anglaises était, pour le cabinet de Londres, une garantie contre toute éviction forcée de la part des puissances coalisées contre la France. Celle-ci pouvait seule faire une tentative; mais, tout entière aux querelles, aux embarras qu'on lui suscitait sur le continent, elle n'était pas alors à redouter. Une chose inquiétait encore les ministres de S. M. B., c'était ce droit de suzeraineté sans cesse invoqué par la cour de Naples et par les Maltais eux-mêmes.

La puissance de Naples, si précaire, si chancelante, n'était pas à craindre; mais il n'en était pas de même des Maltais. Tant qu'avait duré la lutte avec la garnison française, les émigrés des cités, tenus en charte privée, avaient été laissés en dehors des affaires, afin d'éviter que par leur contact avec les insurgés ils pussent nuire aux projets de l'Angleterre. Mais dès l'instant que les Français eurent abandonné la place, il fallait forcément leur permettre de ren-

<sup>(1)</sup> Notification du 31 janvier 1801.

trer dans leurs foyers. D'autre part, il était impossible de laisser l'administration du pays aux mains de ceux qui avaient figuré à la tête de l'insurrection, gens assez aveugles pour se laisser séduire, ou assez cupides pour se vendre; tandis que parmi ces émigrés se trouvaient les hommes dignes et capables d'être appelés aux fonctions publiques. Malheureusement ceux-ci, plus clairvoyants, avaient depuis longtemps deviné les projets de l'Angleterre. Aussi, bien que plusieurs d'entre eux, appelés aux emplois, eussent consenti à prêter leur concours à la chose publique, dans la persuasion que sous la domination de S. M. B. le pays jouirait d'une grande prospérité, les autres, et c'était la grande majorité, loin de partager une opinion dans laquelle il entrait un peu d'intérêt personnel, se faisaient une arme de la violation du droit de suzeraineté pour fomenter le mécontentement.

Cette arme, peu dangereuse dans le moment, pouvait le devenir le jour où il s'agirait de savoir à qui, définitivement, appartiendrait l'île de Malte. Le cabinet de Londres pressentit cet embarras futur; il se détermina donc à faire un pas de plus dans le sens de l'occupation, en substituant au titre de Ball, gouverneur au nom de Sa Majesté Sicilienne, le titre de commissaire de S. M. B. Mais le commodore, engagé vis-à-vis des Maltais par des paroles, par des promesses que la nécessité lui avait dictées, ne pouvait continuer à gouverner avec un titre qui révélait tout un changement de politique, et sir Cameron ayant

été désigné pour lui succéder, Ball quitta Malte en remettant le pouvoir, jusqu'à l'arrivée du nouveau commissaire royal, au général Pigot, commandant supérieur de la garnison.

Avant de partir, Ball sit ses adieux à ses très-chers Maltais dans une proclamation où, après leur avoir vanté sa tendresse paternelle, son admiration pour leur intrépidité, sa vénération pour leur esprit supérieur aux funestes conséquences de la guerre, il leur témoignait personnellement toute sa gratitude; les félicitait d'être placés provisoirement sous l'autorité d'un général qui, pendant le siége, avait pu apprécier leur valeur, leur fidélité et leur obéissance; faisait des vœux pour leur félicité, les assurant de son attachement et de son souvenir; mais il ne disait pas un mot du sort futur qui leur était réservé (1). A leur tour, les Maltais, ou, pour mieux dire, les magistrats et le capitaine de la verge, lui présentèrent une adresse où, le remerciant de l'attachement qu'il avait montré à la nation depuis le commencement du blocus jusqu'à la reddition de La Valette, ils reconnaissaient lui devoir leurs succès dans la guerre, le rétablissement du libre exercice de leur religion, et la promotion de leurs concitoyens aux plus hauts emplois.

Administration du général Pigot. — L'administration civile du général Pigot fut de courte durée. Com-

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 54.

mencée le 15 février 1801, elle finit le 15 juillet de la même année.

Il débuta par une proclamation qui sit croire aux Maltais qu'ils touchaient au moment de ressaisir leurs antiques priviléges. Assurément, c'était donner à cet acte une interprétation bien large, bien outrée; il est bon d'en faire la remarque dès à présent, car on verra les Maltais l'invoquer plus tard, et s'en servir comme d'un titre pour obtenir le redressement de leurs griefs. Cependant, l'illusion pouvait-être permise jusqu'à un certain point; ce n'était plus, en effet, le gouverneur pour le roi des Deux-Siciles, mais le représentant de Sa Majesté Britannique, qui s'adressait aux Maltais; c'était la Grande-Bretagne qui, agissant maintenant pour son propre compte, prenait la nation maltaise sous sa protection, voulait que sa félicité, sa prospérité, sa liberté, la sûreté de ses propriétés et le libre exercice de sa religion fussent assurés par tous les moyens possibles (1).

Du reste, la création d'un tribunal chargé de contraindre les débiteurs du fisc (2), la remise en vigueur des lois de quarantaine (3), et l'abaissement du prix du blé à 34 écus 8 tharis la salme (69 fr. 33 c. les 2,568 hectolitres) (4), furent les seuls actes de l'administration du général Pigot.

Administration de sir Cameron. — En prenant les

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, no 55.

<sup>(2)</sup> Proclamation du 2 juin 1803.

<sup>(3)</sup> Proclamation du 11 juin 1803.

<sup>(1)</sup> Proclamation du 23 juin 1803.

rênes du gouvernement avec le titre de commissaire royal, sir Cameron fut plus explicite que le général Pigot. Il promit, au nom de Sa Majesté Britannique, protection pour les églises, la religion et les propriétés; soins paternels pour les hôpitaux et les établissements de charité; instruction pour la jeunesse; appui pour le faible et le pauvre contre le fort et le riche; encouragement pour les arts, les sciences, l'agriculture et l'industrie; extension du commerce; mais de toutes ces promesses, la plus si gnificative fut celle de faire jouir les Maltais de leurs droits les plus chers (1).

Cependant, le premier acte du commissaire royal fut une transgression de l'engagement qu'il venait de contracter; loin de restituer aux Maltais leurs priviléges et de les appeler à l'exercice du pouvoir législatif, il décréta le maintien des lois en vigueur et la conservation des tribunaux existants, sauf les changements faits ou à faire par ordre de Sa Majesté. Mais voici qui est déjà très-caractéristique : toute personne domiciliée à Malte, quels que fussent d'ailleurs et son caractère politique et sa nationalité, se trouva assujettie à ces lois et tribunaux, selon l'exigence du cas (2).

Des poursuites étaient commencées contre les commandants des bataillons et les chess des casaux, au sujet des sommes empruntées, des denrées prises

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, no 56.

<sup>(2)</sup> Proclamation du 23 juillet 1801.

à crédit, et des rentes perçues par eux sur les biens appartenant aux habitants des cités, pour subvenir aux frais la guerre. Bien que ces chefs se fussent obligés par acte public, Cameron suspendit les procédures et se réserva le droit de statuer sur les réclamations des créanciers (1). De plus, il créa un tribunal spécial pour prononcer sur toutes les causes dans lesquelles le fisc serait intéressé, sauf appel au commissaire royal, qui désignerait deux juges pour rendre une sentence définitive (2).

Indépendamment des avantages de sa position militaire, Malte avait encore, sous le point de vue commercial, une importance qui n'avait point échappé au cabinet de Londres. Le roi en son conseil décida que le port de La Valette serait déclaré franc pour l'importation et l'exportation de tous les genres et marchandises avec bâtiments marchands appartenant aux sujets des états en amitié avec Sa Majesté Britannique, quels que fussent d'ailleurs leur chargement et la manière dont ils seraient équipés. On étendit la durée de cette franchise jusqu'à la paix définitive, avec jouissance des mêmes restitutions et primes de douanes accordées aux exportations de Minorque et de Gibraltar; mais sous la condition expresse d'observer les règlements faits ou à faire, soit pour la sûreté de la possession de l'île, soit pour la garde de la santé de la garnison et des habitants (3). Pour l'accomplis-

<sup>(1)</sup> Proclamation du 14 septembre 1801.

<sup>(2)</sup> Prolamation du 23 octobre 1801.

<sup>(3)</sup> Décision du roi en son conseil, du 30 juillet 1801.

sement de cette dernière clause, les lois sanitaires, tombées en désuétude pendant la guerre, furent remises en vigueur sous la direction d'un surintendant (1).

Des arrivages de grains de la mer Noire ayant fait disparaître la gêne occasionnée par le refus des Siciliens, Cameron reporta le prix du blé à 40 écus la salme (80 fr. les 2,568 hectolitres) (2); il régla la juridiction des lieutenants des casaux, en leur attribuant la surveillance sur les marchandises, les vivres, les poids et les mesures, ainsi que le droit de conciliation et de décision pour les causes dont l'importance n'excéderait pas vingt écus (40 fr.) (3); mais un arrêté d'une rigueur inouïe fut celui rendu contre les exilés qui rentreraient à Malte sans avoir été graciés : ils étaient condamnés aux galères à perpétuité (4).

Le retour des hommes capables de les troubler dans l'occupation de leur nouvelle conquête inquiétait singulièrement les Anglais; la sévérité extraordinaire de la peine prononcée par sir Cameron n'avait pas d'autre motif.

De nouvelles circonstances mirent fin à la mission de ce commissaire royal; il fut rappelé, et quitta Malte le 17 juillet 1802; mais avant son départ il déclara, sous la forme d'une faveur particulière accordée aux Maltais, que tous ceux qui avaient fait

<sup>(1)</sup> Proclamation du 5 novembre 1801.

<sup>(2)</sup> Proclamation du 3 décembre 1801.

<sup>(3)</sup> Proclamation du 14 décembre 1801.

<sup>(4)</sup> Proclamation du 7 janvier 1802.

partie des bataillons insurrectionnels étaient admis par Sa Majesté Britannique, comme les milices anglaises et siciliennes, à la répartition des prises faites lors de la reddition de la Cité Valette (1).

tents d'avoir été frustrés, au mépris des promesses les plus solennelles, dans leur espérance de recouvrer leurs priviléges, les Maltais travaillaient à cicatriser les blessures de la patrie, des négociations étaient entamées entre la France et l'Angleterre pour terminer une lutte pendant laquelle ils n'avaient été que les aveugles instruments de cette dernière puissance. Dans ces négociations, un rôle leur était encore réservé, et ce n'est pas l'épisode le moins important de leur histoire, puisqu'il s'agissait d'asseoir leurs destinées futures. Mais pour faire comprendre tout l'intérêt, toute la gravité de cette époque, il est nécessaire de reprendre les choses d'un peu haut.

Dès son avénement au pouvoir, le général Bonaparte offrit la paix à l'Angleterre. Tout le monde connaît la lettre qu'il adressa, le 26 décembre 1799, à Sa Majesté Britannique, et la réponse par laquelle ses ouvertures furent repoussées. Cependant, dès ce moment, il y eut entre les deux gouvernements un échange de notes dans lesquelles on agita d'abord la question générale d'un armistice; abordant ensuite la question particulière à Malte, la diplomatie parla

<sup>(1)</sup> Proclamation du 2 juin 1802.

successivement de la cession à l'Angleterre, de la restitution à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de la destruction de ses fortifications, de combinaisons relatives à son indépendance des deux puissances contractantes, enfin de la protection concédée à une puissance tierce.

Mais tant que l'Égypte était occupée par une armée française, et que, sur le continent européen, les puissances coalisées étaient aux prises avec la France, tout accord était difficile; car, d'une part, la France, le pied posé sur l'isthme de Suez, menaçait les possessions anglaises dans l'Inde et dominait Constantinople; il ne convenait donc aucunement au cabinet de Londres d'abandonner Malte, d'où il pouvait intercepter les secours envoyés aux Français en Orient, et où l'on préparait par ses ordres, une expédition destinée à les en débusquer. D'autre part, l'homme d'état qui dirigeait alors le cabinet anglais, Pitt, quoique doué d'une très-haute intelligence, ne comprenait pas, aveuglé qu'il était par les préventions nationales, que la lutte entre la France et l'Angleterre pût se terminer autrement que par la ruine de l'un ou de l'autre pays.

Les victoires de Marengo et de Hohenlinden, en forçant l'Autriche à demander la paix, changèrent les dispositions du cabinet de Londres. Pitt quitta le ministère, et un plénipotentiaire fut envoyé à Lunéville pour prendre part à la négociation. On consentit à l'admettre, à condition qu'il souscrirait un armistice dans lequel Malte et l'Égypte seraient comprises:

il s'y refusa, et le traité avec l'Autriche fut conclu sans sa participation.

Sur ces entrefaites, on apprit la catastrophe qui arracha d'un même coup à l'empereur Paul et le trône et la vie (1). Son successeur prendrait-il le titre de grand-maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem? C'était une question à laquelle se rattachait le sort futur de l'île de Malte, et on était curieux d'en connaître la solution, lorsque parut un ukase portant que le nouveau czar prenait l'Ordre sous sa protection, et promettait de le maintenir dans ses droits, honneurs, priviléges et propriétés; que, jusqu'à ce que les circonstances permissent l'élection d'un grandmaître suivant les statuts et les formes anciennes, il conservait au grand Conseil le gouvernement de l'Ordre, lui donnait Saint-Pétersbourg pour chef-lieu, et nommait le comte Soltykoff lieutenant du magistère; qu'il confirmait les deux grands-prieurés russe et catholique; enfin, qu'il s'engageait à faire élire un grand-maître et à rétablir l'Ordre dans son ancienne existence aussitôt que, de concert avec les autres puissances, on aurait pu déterminer le lieu et les moyens de convoquer un chapitre général (2). Ainsi

<sup>(1)</sup> La mort violente du fils de Catherine II, d'abord enveloppée de mystère quant à ses circonstances accessoires, a été racontée depuis avec tous ses affreux détails dans un ouvrage récemment publié par M. A. Dumas. Principe du complot, nom des conjurés, courage et lutte du czar contre ses assassins, désespoir d'Alexandre en apprenant qu'au lieu d'une abdication, c'est la vie qu'on vient d'arracher à son père, tout, dans ce récit, d'un intérêt saisissant, semble trahir la révélation d'un témoin oculaire.

<sup>(2)</sup> Proclamation de l'empereur Alexandre, mars 1801.

la Russie ne renonçait pas aux projets de Pierre I<sup>er</sup> sur l'île de Malte. L'Angleterre, après s'en être emparée, ne lui ayant pas permis de venir l'occuper suivant la convention dont il a été parlé au commencement de ce chapitre, le cabinet de Saint-Péters-bourg espérait y parvenir par le rétablissement de l'Ordre et la conservation de la langue russe, créée en 1797; mais la Providence, qui se joue de la volonté des hommes, en disposa autrement.

En Egypte, Kléber, après avoir répondu au refus fait par l'Angleterre de ratifier le traité d'El-Aryeh par la défaite de l'armée ottomane et la reprise du Caire, avait cependant consenti à renouer les négociations avec le grand-vizir, sous la médiation de sir Sidney Smith. Entre autres conditions, les plénipotentiaires français demandèrent que la Porte et l'Angleterre garantissent à la France la possession de Malte pendant la guerre, avec faculté d'y porter des troupes, des munitions et des approvisionnements (1); mais l'amiral anglais répondit que le seul point de l'île occupé par les Français était assiégé par les troupes anglaises et napolitaines; que, si ce point était aujourd'hui au pouvoir des confédérés, il était évident que le roi de Naples devait avoir sa voix pour fixer la destination ultérieure d'une île dont il avait été de tout temps le suzerain; et que, dans tous les cas, cette destination ne pouvait être réglée en Egypte (2).

<sup>(1)</sup> Note du général Desaix et de M. Poussielgue, du 4 janvier 1801.

<sup>(2)</sup> Note de sir Sidney Smith, du 9 janvier 1801.

Cette particularité, remarquable dans une négociation qui fut interrompue par l'assassinat de Kléber et par le débarquement en Egypte de l'expédition anglaise préparée à Malte, méritait de trouver ici sa place. Sous le faible successeur de Kléber, les Français sont assaillis par les Turcs et les Anglais, et Menou conclut avec ceux-ci une convention pour l'évacuation de la conquête.

Sur le continent européen, la France, plus heureuse qu'en Egypte, occupait toute l'Italie, et forçait Naples, la Bavière, l'Espagne, le Portugal, à poser les armes et à signer la paix.

Cependant l'Angleterre, libre désormais de toute crainte pour ses possessions de l'Inde, voyait les puissances continentales dans l'impossibilité de continuer la guerre, et, pour cicatriser ses plaies, pour former sur le continent une nouvelle coalition, elle sentait elle-même le besoin d'une trêve. Dans cette situation elle crut devoir reprendre les négociations entamées avant le traité de Lunéville, mais avec l'arrière-pensée de ne point se dessaisir de Malte, dont il lui importait de conserver la possession, soit comme clef de l'Egypte et par conséquent de l'Inde, soit pour assurer ses relations et la prospérité de son commerce dans la Méditerranée, l'Adriatique et le Levant.

Mais, pour atteindre ce but, il fallait d'abord s'affranchir de la suzeraineté du roi de Naples, laquelle pouvait être invoquée tant que Malte serait gouvernée par un sujet anglais agissant au nom du roi des Deux-Siciles, et ensuite se débarrasser des troupes napolitaines, qui n'avaient pas quitté l'île depuis la reddition de La Valette. La substitution de Cameron à Ball, avec le titre de commissaire de S. M. B., avait paru un moyen suffisant pour éluder la première difficulté; quant à la seconde, la paix, survenue en 1801 entre Naples et la France, fournit un motif excellent pour forcer Sa Majesté Sicilienne à retirer ses troupes, qui furent transportées à Messine sur des bâtiments envoyés de Naples. A ces mesures, le cabinet de Londres ajouta celle-ci, qui ne fut pas moins significative. L'île de Malte, considérée jusque là comme pays africain, fut comprise dans la carte d'Europe par un acte du Parlement (1).

La concurrence de Naples écartée, il s'en présenta une autre. Le grand-maître Hompesch, qui résidait à Porto di Fermo, dans les états de l'Église, n'avait pas perdu l'espoir de récupérer Malte pour l'Ordre et la dignité suprême pour lui. Il n'ignorait pas que l'Ordre avait encore des partisans dans l'île, et, à peine informé de la mort de l'empereur Paul, il dépêcha le chevalier Beker à Vienne, avec des lettres pour le grand-prieur Colloredo et pour le baron de Thugut. Il écrivit également à Rome au prévôt Maffei, et invoqua, auprès du premier consul, l'appui du général Murat qui commandait l'armée d'observation en Italie. Par ces lettres il exposait que ses ennemis avaient surpris la religion de l'empereur Paul; il affirmait que la cour de Rome, maîtrisée, gênée par

<sup>(1)</sup> Bill du 11 juin 1801.

les circonstances, ne pouvait se prononcer ouvertement en sa faveur, mais que les sentiments du Saint-Père lui étaient favorables, et que Sa Sainteté ne balancerait pas à le reconnaître publiquement, si S. M. l'empereur d'Autriche faisait connaître sa protection déclarée; il protestait de son dévouement à S. M. impériale et royale, dont il sollicitait l'appui (1). Mais si la restitution de Malte à l'Ordre de Saint-Jean devait être l'une des conditions du traité, l'Angleterre se souciait peu de voir replacer à la tête de cet Ordre une créature de l'Autriche, récemment détachée de la coalition; et le premier consul, qui avait jugé Hompesch, ne l'estimait pas assez pour lui confier la garde d'un poste qu'il n'avait pas su défendre.

Pendant ce temps la négociation se poursuivait entre la France et l'Angleterre. D'abord le cabinet de Londres, dirigé par lord Hawkesbury, qui avait succédé à Pitt, annonça l'intention de retenir Malte; mais il offrit ensuite de l'évacuer, à condition que la France abandonnerait toute l'Italie (2). Le premier consul fit répondre qu'une île de plus ou de moins ne pouvait pas être une raison suffisante pour prolonger les malheurs du monde, et proposa la restitution de cette île à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, en faisant raser ses fortifications (3). Le mi-

<sup>(1)</sup> Lettre de Hompesch, du 7 mai 1801.

<sup>(2)</sup> Note de lord Hawkesbury, du 25 juin 1801.

<sup>(3)</sup> Note de M. Otto, du 23 juillet 1801. —Voyez, pour tous les actes relatifs à la négociation et à la rupture du traité d'Amiens, le recueil intitulé: Pièces officielles relatives aux préliminaires de Londres et au traité d'Amiens. Paris, imprimerie de la République, an XI.

nistère anglais répliqua que, si le gouvernement français voulait admettre un arrangement raison-nable pour les Indes Orientales, S. M. B. était prête à entrer dans des explications ultérieures relativement à l'île de Malte, et qu'elle désirait sérieusement se concerter sur les moyens de la rendre indépendante de la Grande-Bretagne et de la France (1).

Cette ouverture donna lieu à une conférence entre lord Hawkesbury et M. Otto, dans laquelle le ministre anglais consentit à ce que l'île de Malte fût restituée à l'Ordre; et, pour écarter tout motif de jalousie, il proposa non-seulement de la mettre sous la garantie et la protection d'une autre puissance, mais encore d'inviter la Russie à y envoyer garnison. Toutefois, se rappelant les prétentions de cette dernière puissance, et ne considérant pas, sans doute, comme une renonciation la proclamation de l'empereur Alexandre, lui-même à la veille de conclure la paix avec la France, lord Hawkesbury se ravisa, et proposa de placer Malte sous la sauvegarde de toute autre puissance, sans cependant faire de cette exclusion une condition irrévocable; car en même temps il déclara que Sa Majesté Britannique ne persisterait point à vouloir entretenir garnison anglaise dans l'île de Malte jusqu'à l'établissement de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et qu'elle serait prête, au contraire, à l'évacuer dans le délai qui serait fixé pour les mesures de ce genre en Europe, pourvu que l'em-

<sup>(1)</sup> Note de lord Hawkesbury, du 5 août 1801.

pereur de Russie, comme protecteur de l'Ordre, ou toute autre puissance reconnue par les parties contractantes, se chargeât efficacement de la défense et de la sûreté de Malte (1).

Enfin, on convint que l'île de Malte avec ses dépendances serait évacuée par les troupes anglaises, qu'elle serait rendue à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et que, pour assurer son indépendance absolue de l'une ou de l'autre des deux parties contractantes, elle serait mise sous la garantie et la protection d'une puissance tierce, qui serait désignée par le traité définitif (2).

L'acte par lequel ces conditions furent stipulées fut signé à Londres le 1er octobre 1801, et presque immédiatement on apprit que la Russie avait fait la paix avec la France (3), et que des préliminaires avaient été signés entre la France et la Porte-Ottomane (4). Ces deux événements, qui justifiaient le ministère anglais d'avoir mis sin aux hostilités au moment où l'Angleterre perdait tous ses auxiliaires sur le continent, n'empêchèrent pas l'opposition de l'en blâmer dans le Parlement. Ses adversaires, parmi lesquels on comptait les hommes qui lui avaient cédé le pouvoir, considéraient la paix comme désavantageuse, à raison de la restitution que l'Angleterre faisait de toutes ses conquêtes, et notamment de l'île de

<sup>(1)</sup> Note de lord Hawkesbury, du 22 septembre 1801.

<sup>(2)</sup> Acte des préliminaires.

<sup>(3)</sup> Traité du 8 octobre 1801.

<sup>(4)</sup> Acte du 9 octobre 1801.

Malte. Lord Hawkesbury répondait que l'île de Malte, quoique très-avantageuse comme port militaire, lui paraissait peu importante sous le point de vue commercial; que d'ailleurs une diversion sur le continent n'était pas probable aujourd'hui; que plus tard, s'il y naissait de nouveaux embarras pour la France, on recommencerait la guerre avec une marine, une énergie et des ressources intactes, mais qu'il fallait profiter du répit. Pitt, qui savait mieux que personne à quoi s'en tenir sur la nécessité d'une trêve, vint alors en aide à son successeur, en déclarant que depuis la dissolution de la ligue continentale il n'y avait pas d'autre parti à prendre que de faire la paix; que le trafic de l'Angleterre sur la Méditerranée n'était qu'une bagatelle, et que, d'ailleurs, Malte ne passait pas entre les mains des Français. Mais, un incident remarquable de cette discussion, fut de voir Nelson, qui avait mis une si grande importance à s'emparer de Malte, déclarer que cette île n'était d'aucune conséquence (1).

Pendant qu'en Angleterre on censurait le ministère, à Malte le mécontentement faisait explosion. Les Maltais disaient tout haut que l'île, acquise par eux, en 1428, à titre onéreux, était leur propriété, et non pas celle de l'Ordre de Saint-Jean, qui ne l'avait possédée qu'en violant la charte du roi Alphonse; qu'elle avait été reconquise par eux sur les

<sup>(1)</sup> Séance des Chambres des Pairs et des Communes, du 3 novembre 1801.

Français, et non par les Anglais s'annonçant, agissant comme simples protecteurs; que, s'ils avaient accépté cette protection, c'était uniquement après promesse faite de les réintégrer dans la jouissance de leurs priviléges; par conséquent, que l'Angleterre n'avait aucun droit de disposer de leur île sans leur consentement, et que, les replacer sous la domination d'un Ordre qui les avait opprimés et dépouillés pendant trois siècles, c'était les sacrifier.

L'angleterre sut encore faire tourner à son avantage ce mécontentement des Maltais, auprès desquels ses partisans ne cessaient de faire valoir les promesses faites en dernier lieu par Cameron. Le gouvernement de la Grande-Bretagne était donc le plus libéral, le plus convenable pour les Maltais; telle était la conséquence de leurs insinuations. Tous ces discours ne purent cependant empêcher le clergé d'adresser des lettres de félicitation et de remerciements à Sa Majesté Britannique et au premier Consul de la République française (1), au sujet des préliminaires relatifs aux Maltais. Mais les agents anglais ne se découragèrent pas; ils réunirent les représentants, les chefs des dissérents casaux et tous ceux qui avaient commandé ou fait partie des bataillons des insurgés; ils leur exposèrent que ce qui avait été convenu par les préliminaires pouvait être changé par le traité définitif, mais qu'il n'y avait pas un instant à perdre. En conséquence, un long Mémoire sut rédigé (2), et une députation

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 57.

<sup>(2)</sup> Pièces justificatives, nº 58.

nommée pour aller à Londres la présenter au roi d'Angletèrre, et défendre la cause maltaise auprès de ses ministres.

La France était impatiente de voir les préliminaires convertis en traité définitif. Joseph Bonaparte fut nommé son plénipotentiaire; l'Angleterre désigna pour le sien lord Cornwallis, et Amiens fut choisi pour le lieu où s'ouvriraient les négociations. Mais le cabinet de Londres, sans doute pour laisser à ses émissaires le temps de faire agir les Maltais, retardait le départ de son représentant, qui n'arriva en France que dans les derniers jours de novembre 1801.

Des conférences préalables eurent lieu à Paris, et dès lors il fut démontré que l'article relatif à Malte serait, dans le traité à conclure, celui qui présenterait le plus de difficulté. En effet, dès que les négociations furent ouvertes à Amiens, lord Cornwallis demanda que, s'il devait y avoir une langue française dans l'Ordre, il y eût aussi une langue anglaise, et que l'on spécifiât la protection en établissant dans l'île une garnison étrangère. Pour mettre fin à la discussion, on convint qu'aucune des deux nations n'aurait de langue dans l'Ordre, et sur le second point le plénipotentiaire français proposa de modifier l'Ordre en le rendant simplement hospitalier, de démolir les fortifications de l'île, et de la convertir en un grand lazaret. Ces propositions ayant été rejetées par lord Cornwallis, Joseph Bonaparte offrit de remettre l'île de Malte à l'Ordre de Saint-Jean, sous la protection immédiate du roi de Naples, dont la suzeraineté sur

ladite île serait formellement reconnue; d'en attribuer la garantie à la France, l'Angleterre, la Russie, l'Espagne, l'Autriche et la Prusse; d'en confier la garde et la défense à un corps pour la formation duquel chacune des puissances garantes fournirait un contingent de deux cents hommes, et de statuer qu'en temps de guerre l'île de Malte serait respectée par toutes les puissances belligérantes, comme lazaret profitable à toutes les nations (1).

Lord Cornwallis consentait bien à assurer l'indépendance absolue de l'île de Malte en la mettant sous la garantie des six puissances désignées par le plénipotentiaire français, à stipuler la neutralité de ses ports, à en faire un lazaret ouvert à toutes les nations, enfin, à reconnaître la suzeraineté du roi des Deux-Siciles; mais il voulait que le principe d'une guerre perpétuelle entre l'Ordre de Saint-Jean et les infidèles fût aboli, que les ports ne sussent sermés aux vaisseaux et aux prises des puissances barbaresques qu'autant qu'elles seraient en guerre avec Sa Majesté Sicilienne, que pendant un temps déterminé la garde de l'île fût confiée à une force napolitaine entretenue aux frais des puissances contractantes, et que, à l'expiration du terme convenu, la garnison fût composée de troupes levées soit à Malte parmi les indigènes, soit dans les pays qui posséderaient des langues dans l'Ordre; il demandait, en outre, qu'il fût établi dans l'Ordre une langue maltaise,

<sup>(1)</sup> Protocole du 13 janvier 1802.

et que le grand-maître fût obligé à prêter, non-seulelement serment de fidélité à la couronne de Sicile tel qu'il avait été stipulé par la donation primitive, mais encore le serment de maintenir les priviléges et les droits du peuple de Malte comme ils se trouvaient spécifiés dans l'arrangement actuel. Enfin, il proposait l'établissement de droits commerciaux modérés et égaux pour toutes les nations, dont le produit, uni aux revenus territoriaux, servirait à l'entretien de la langue maltaise, ainsi qu'à des établissements civils et militaires. A ces conditions, les forces anglaises devaient évacuer l'île dans les trois mois qui suivraient la ratification du traité (1).

Joseph Bonaparte consentit, sauf quelques légères modifications, à presque toutes les propositions du négociateur anglais; mais il écarta la suzeraineté de la couronne de Sicile, ainsi que l'admission de ses troupes dans la composition de la garnison; et, quant aux puissances barbaresques, après avoir démontré que ce n'était pas le moment d'entamer une discussion qui touchait à tant d'intérêts divers, il proposa de stipuler l'engagement de les faire jouir des mêmes droits que les autres nations, lorsqu'elles auraient renoncé à un système proscrit par les principes libéraux des deux nations contractantes (2).

Lord Cornwallis ne se montra pas éloigné d'abandonner la cause des puissances barbaresques; mais,

<sup>(1)</sup> Protocole du 13 janvier 1802.

<sup>(2)</sup> Protocole du 18 janvier 1802.

se fondant sur ce que l'Ordre n'avait ni troupes ni moyens de les solder, il insista pour que la garde de l'île fût confiée, jusqu'en 1805, à deux mille hommes de troupes napolitaines, pour l'entretien desquels chacune des parties contractantes paierait annuellement 20,000 livres sterling (500,000 fr.) (1). Mais Joseph Bonaparte objecta que les préliminaires voulaient que Malte fût rendue à l'Ordre de Saint-Jean et non pas au roi de Naples; que la restitution à Sa Majesté Sicilienne serait une atteinte portée à cette stipulation, et que d'ailleurs la garantie ainsi que la protection des principales puissances de l'Europe obviaient à la faiblesse de l'Ordre (2).

La suzeraineté du roi de Naples et la remise des forteresses aux troupes siciliennes formant l'objet principal du débat, il semblait que l'on parviendrait aisément à s'entendre; mais, sur ces entrefaites, la députation maltaise était arrivée à Londres, où elle avait présenté son Mémoire au roi; elle avait, en outre, obtenu une audience de lord Hobart dans le but de réclamer l'intervention de l'Angleterre en faveur des habitants de Malte, qui, par leur organe, exprimaient le vœu de retourner librement au domaine de Sicile, et de devenir indépendants sous la protection de la Grande-Bretagne ou des puissances réunies. Les députés ajoutèrent que si leur île devait, en raison des circonstances, rentrer sous la domi-

<sup>(1)</sup> Protocole du 2 février 1802.

<sup>(2)</sup> Protocole du 4 février 1802.

nation de l'Ordre, il était digne de la libéralité des puissances contractantes d'améliorer le sort des habitants, surtout de les préserver des cruelles vicissitudes qu'ils avaient déjà souffertes au temps des chevaliers. La députation demanda encore que les Maltais fussent indemnisés des frais de la guerre; mais, pour se rendre agréable au cabinet de Londres et le porter, en tout état de choses, à protéger les droits de la nation maltaise, elle prit sur elle d'exprimer en outre le désir des Maltais de faire partie du royaume britannique.

L'Angleterre se trouvant engagée par les préliminaires à renoncer à la possession de Malte, lord Hobart, après avoir exprimé à la députation la sensibilité et la gratitude de son souverain, dut lui répondre que ce qui avait été établi par les préliminaires était un effet des circonstances dans lesquelles se trouvait l'Europe, et que la Grande-Bretagne, ayant ratifié ces préliminaires, se trouvait elle-même préventivement engagée sur ce point. Mais, en donnant cette déclaration, le cabinet de Londres ne renonça pas à se servir de l'arme que la députation maltaise avait mise entre ses mains; il sit remettre, par son plénipotentiaire à Amiens, une note portant: 1° que le mot protection ajouté à celui de garantie désignait une protection effective et non pas idéale; 2° que cette protection effective était nécessaire pour que l'Ordre fût en état de maintenir l'indépendance de l'île contre les attaques du dehors, et de se soutenir contre l'opposition des habitants, qui, d'après des

informations positives, manisestaient l'animosité la plus grande contre l'Ordre; 3° que, dans la première conférence qui avait eu lieu à Paris, le plénipotentiaire français avait lui-même proposé le roi de Naples pour garant et protecteur de l'île de Malte, à cause de sa suzeraineté; 4° que des objections lui ayant été faites, il avait nommé ensuite pour garant l'empereur de Russie, en ajoutant qu'il ne croyait pas convenable d'y laisser entrer une garnison russe; 5° qu'il avait fini par proposer un plan qui donnait à l'île une garnison napolitaine jusqu'à ce que l'Ordre fût en état de pourvoir à sa sûreté; 6° qu'il avait même proposé que cette garnison fût payée conjointement par la France et l'Angleterre; 7° que cette proposition avait été renouvelée dans un contre-projet; 8° que l'idée de donner une protection étrangère et temporaire à l'Ordre avait toujours été suivie par les deux parties contractantes; 9° qu'en dernier lieu il ne restait de différend entre elles sur cet objet que sur le moyen de solder cette garnison; 10° que le plénipotentiaire français, en déclarant que la France se refuserait à payer, n'avait pas dit que si on pouvait trouver moyen de subvenir à la dépense elle se départirait de ses premières dispositions; 11° qu'il n'avait fait connaître cette résolution que par son exposé du 4 février ; 12° que le gouvernement britannique ne pouvait se désister de ses sentiments sur cette matière (1).

<sup>(1)</sup> Protocole du 18 février 1802.

En conséquence, lord Cornwallis remit un contreprojet portant reconnaissance et confirmation de la suzeraineté du roi des Deux-Siciles, établissement d'une garnison napolitaine de deux mille hommes jusqu'à ce que l'Ordre fût en état de lever un nombre suffisant de troupes, ainsi qu'il avait été stipulé; création d'une langue maltaise; proclamation de la neutralité permanente de l'Ordre; ouverture des ports et du lazaret à toutes les nations, moins les puissances barbaresques; prestation de serment de fidélité par l'Ordre à la couronne de Sicile, et maintien de de tous les droits et priviléges des Maltais (1).

Le plénipotentiaire français ne nia pas qu'il eût consenti à reconnaître la suzeraineté du roi de Naples, et proposé de remettre l'île à l'Ordre, sous la protection de Sa Majesté Sicilienne; mais il démontra clairement que par ce mot protection il n'avait pu entendre l'établissement d'une garnison napolitaine, puisque en même temps il avait proposé la garantie des six puissances principales, et la formation d'un corps d'occupation temporaire composé de contingents fournis par chacune de ces puissances. Quant à l'animosité des Maltais contre l'Ordre, il objecta que l'écrit anonyme qui lui avait été communiqué par lord Cornwallis ne présentait aucun caractère d'authenticité, et paraissait avoir été rédigé par des mécontents; il ajouta que ce n'était pas là le langage des habitants de Malte, qui, lorsqu'ils connaîtraient les articles du

<sup>(1)</sup> Protocole du 18 février 1802.

traité les concernant, seraient charmés du rétablissement d'un Ordre dont ils deviendraient partie intégrante. Il déclara ensuite qu'en admettant que les circonstances exigeassent une garnison provisoire et intermédiaire pour occuper Malte, depuis le moment où les forces britannique l'évacueraient jusqu'à celui où l'Ordre aurait formé un corps composé de Maltais et d'étrangers, il restait démontré que l'on devait s'écarter le moins possible de l'article 4 des préliminaires, qui voulait que l'île fût rendue à l'Ordre; que cet article prévoyait la nécessité d'une puissance garante et protectrice; que cette protection et cette garantie ayant été déléguées aux six principales puissances de l'Europe, il ne serait conforme ni aux préliminaires ni aux convenances que le roi de Naples tînt garnison à Malte pendant trois ans ; que, si l'intention du gouvernement anglais était de maintenir l'Ordre de Saint-Jean et l'île de Malte dans une entière indépendance, lord Cornwallis devait donner son approbation au projet qui éloignerait toute influence étrangère; mais que, s'il persistait à vouloir que les fortifications fussent occupées par une force étrangère, il serait préférable d'en confier la garde à un corps composé de mille Suisses, levés et soldés par les deux parties contractantes, en limitant toutefois leur occupation à un an ; et qu'enfin, si le projet qui établissait une garnison napolitaine était irrévocablement adopté par le gouvernement britannique, celui de France, pour hâter le moment de la pacification, l'accepterait, à condition que l'occupation serait

réduite à un an, et que la force occupante serait de mille hommes, pris parmi les anciens soldats natifs des Etats de Sa Majesté Sicilienne (1).

Ainsi, c'était la France qui, ayant d'abord proposé la suzeraineté et la protection du roi de Naples, se refusait à l'occupation napolitaine; c'était l'Angleterre qui, ayant rejeté la suzeraineté, la protection et l'occupation de Sa Majesté Sicilienne, exigeait maintenant ces trois conditions; enfin, c'étaient les Maltais qui fournissaient au cabinet de Londres les armes nécessaires pour soutenir son exigence; tout cela s'explique aisément.

Lorsque la France admettait la suzeraineté et la protection du roi des Deux-Siciles, elle venait de conclure la paix avec ce souverain, et ses armées occupant encore une partie des États de Naples, elle se flattait, au moyen de cette proximité, de déjouer les projets de l'Angleterre sur l'île de Malte, projets qui lui étaient aujourd'hui parfaitement dévoilés.

De son côté, l'Angleterre, qui avait repoussé la suzeraineté, la protection et l'occupation napolitaine par les motifs qui les faisaient précédemment désirer par la France, les exigeait alors, parce que dans le traité en négociation il était stipulé que la France évacuerait les États Napolitains, et que, malgré la paix conclue entre la France et le roi de Naples, elle espérait, dès l'instant où l'évacuation aurait eu lieu, être encore assez puissante dans les conseils de ce

<sup>(1)</sup> Protocole du 19 février 1802.

souverain pour n'avoir à craindre de sa part aucune opposition sérieuse à l'exécution de ses projets sur Malte.

L'Égypte entrait aussi pour beaucoup dans la conduite des deux parties contractantes. La France voulait s'en ressaisir, l'Angleterre la conserver; or, pour l'une, il fallait que Malte fût neutre et indépendante; pour l'autre, il n'y avait à ses yeux que la possession de cette île qui pût faire triompher sa politique.

Quant aux Maltais, c'est avec raison que le plénipotentiaire français n'avait vu dans leur Mémoire que l'œuvre des mécontents; il aurait même pu ajouter celle des seuls partisans de l'Angleterre; l'immense majorité de la nation, sinon en nombre, du moins en fortune, en capacité et en patriotisme, n'y concourut point, puisque tous les hommes qui avaient été renfermés dans les cités occupées par les Français étaient encore en état de suspicion; et, bien que les deux opinions fussent d'accord pour repousser la domination de l'Ordre, assurément ce n'était pas cette classe de citoyens éclairés et patriotes qui aurait demandé à faire partie du royaume de la Grande-Brétagne. Après avoir prouvé que l'Ordre n'avait possédé Malte qu'à titre de fief, et fait connaître ses usurpations, par conséquent, les justes griefs de la nation contre lui et les chevaliers; après avoir établi surtout les droits dérivant de la charte du roi Alphonse, ces honorables citoyens se seraient bornés à demander réparation de l'atteinte portée à cette charte par Charles-Quint; ou bien, si Malte ne

pouvait, eu égard aux circonstances, faire retour à la couronne de Sicile, et si l'Ordre devait absolument rentrer dans cette île, ils auraient insisté pour que les chevaliers, considérés purement et simplement comme garnison, fussent exclus du gouvernement civil, dont on aurait investi les délégués du peuple. Ce fut donc une erreur de la part de la France ou de son plénipotentiaire, de croire que les Maltais, lorsqu'ils connaîtraient le traité, seraient charmés du rétablissement d'un Ordre dont ils deviendraient partie intégrante; il eût fallu bien plus que cela, et de tout autres garanties, pour que la nation sût charmée de le revoir. Il semble que le gouvernement français, averti par la froideur avec laquelle les habitants avaient vu la chute de l'Ordre, éclairé par l'insurrection maltaise, et, en définitive, par une coûteuse expérience, aurait dû se montrer mieux instruit des vœux et des besoins politiques de ce peuple jaloux de ses priviléges, et intraitable sur le chapitre de sa liberté religieuse; mais on n'avait point étudié l'histoire du pays, et peut-être s'en tenait-on au témoignage erroné des écrivains de l'Ordre. L'Angleterre, mieux avisée, plus adroite, profita des leçons de l'histoire, fit des observations sur les lieux, et les Maltais, séduits par ses protestations, par ses libérales promesses, se jetèrent dans ses bras lors du traité d'Amiens, comme ils s'y étaient jetés après leur insurrection.

Depuis les dernières propositions faites par le plénipotentiaire français, lord Cornwallis évitait de s'expliquer; les négociations se trouvaient suspendues. Le gouvernement français, voulant en finir, fit présenter un projet de traité dont l'article 10, concernant Malte, était dégagé de tout ce qui pouvait prolonger la discussion. Cet article réunissait les conditions déjà établies par les préliminaires, ou modifiées et consenties par les deux parties contractantes; mais lord Cornwallis déclara que son gouvernement n'avait trouvé de praticable, et par conséquent d'admissible, que le projet qui proposait une garnison napolitaine dans l'île; que la force de cette garnison lui paraissait trop faible, et le temps de son occupation trop court; qu'il y avait d'autres clauses essentielles qui devaient être expliquées plus clairement pour prévenir les difficultés dans l'exécution; qu'il était très-important pour les deux nations, et même pour l'Europe entière, de fixer pour cette île un plan d'arrangement qui pût ne rien laisser d'incertain sur son état futur, et il opposa au projet français un contreprojet en quinze articles, renfermant les conditions consenties avec ces adjonctions: 1° Qu'il serait annexé à la langue maltaise des dignités spécifiées, avec des traitements proportionnés, et que les indigènes qui la composeraient n'auraient à produire d'autre preuve que celle de la noblesse actuelle; qu'ils seraient admissibles à toutes les charges, et qu'ils jouiraient des mêmes priviléges que les chevaliers des autres langues; 2° que les puissances barbaresques seraient exclues des ports de l'île, jusqu'à ce que, par le moyen d'un arrangement que procureraient les parties contractantes, elles eussent renoncé à leur système d'hostilité perpétuelle; 3° que la garnison sicilienne serait de deux mille hommes, et que son occupation durerait un an; mais que si, à l'expiration de ce terme et d'après l'opinion des puissances garantes, l'Ordre n'avait pas encore levé un nombre suffisant de troupes, celles de Sicile y resteraient jusqu'à ce que ces puissances se fussent accordées sur la suffisance des levées de l'Ordre (1).

Ainsi, toute la divergence entre les deux projets consistait : 1° dans la stipulation d'une égalité de dignités, de charges, de priviléges et de traitements en faveur des Maltais admis dans l'Ordre; stipulation que la France regardait comme surabondante, et que l'Angleterre réclamait pour s'en faire un mérite aux yeux des habitants de l'île, bien qu'au fond il ne fût question, par ce mot de priviléges, que de ceux attachés aux dignités de l'Ordre, et nullement des priviléges revendiqués alors par les Maltais, par suite des usurpations, des violations de l'Ordre de Saint-Jean; 2º dans l'abolition du système permanent d'hostilités entre l'Ordre et les puissances barbaresques; abolition que le cabinet français laissait à la volonté de ces puissances, et que celui de Londres voulait obtenir, peut-être avec raison, par un armement que les parties contractantes auraient procuré; 3º dans une différence sur la force de la garnison sicilienne et sur la durée de son occupation.

<sup>(1)</sup> Protocole du 6 mars 1802.

Les plénipotentiaires en référèrent à leurs gouvernements respectifs. Celui de Paris donna pour instruction spéciale à Joseph Bonaparte de mettre dans les négociations toutes les facilités compatibles avec l'honneur et l'intérêt de la France, en s'attachant d'ailleurs et toujours à l'esprit des préliminaires; mais celui de Londres, bien loin de hâter la marche de la négociation, ne chercha qu'à la retarder en multipliant les disficultés. Cependant on parvint à s'entendre, et le 25 mars 1802 on signa le traité, dont les stipulations relatives à Malte furent ainsi conçues : 1° restitution des îles de Malte, Goze et Comino, à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, aux mêmes conditions auxquelles il les possédait avant la guerre; 2º invitation aux chevaliers des langues conservées de se rendre à Malte, aussitôt après l'échange des ratifications, pour y former un chapitre général et y élire un grand-maître, à moins que l'élection n'eût été faite depuis l'échange des ratifications des préliminaires; 3º exclusion donnée à toute élection antérieure à ladite époque; 4° abolition des langues française et anglaise; 5° création d'une langue maltaise, avec des dignités qui lui seront propres, des traitements et une auberge; 6° affectation des revenus territoriaux et des droits commerciaux de l'île à l'entretien de ladite langue; 7º dispense de preuves de noblesse pour y être admis; 8° admission des chevaliers maltais à toutes les charges, et jouissance de tous les priviléges de l'Ordre; 9° moitié des emplois municipaux, administratifs, civils, judiciaires et autres du gouvernement

des trois îles, réservés aux habitants; 10° évacuation des sorces britanniques dans les trois mois qui suivront l'échange des ratifications; 11° remise des trois îles à l'Ordre au moment de l'évacuation, pourvu que le grand-maître ou des commissaires pleinement autorisés, et les forces que Sa Majesté Sicilienne doit fournir, soient sur les lieux pour en prendre possession; 12° la moitié de la garnison toujours composée d'indigènes; 13° faculté pour l'autre moitié de recruter parmi les natifs des pays qui seuls conservent des langues; 14º nomination des officiers et commandants en chef déférée au grand-maître; 15° indépendance des trois îles mise sous la protection et garantie de la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche, l'Espagne, la Russie et la Prusse; 16° proclamation de la neutralité de l'Ordre et de l'île; 17° ouverture des ports au commerce et à la navigation de toutes les nations; 18° création d'un Lazaret général ouvert à tous les pavillons; 19° égalité et modération des droits affectés à l'entretien de la langue maltaise, des établissements civils et militaires, ainsi que du Lazaret; '20° les États harbaresques exclus des ports et du Lazaret, jusqu'à ce qu'ils aient renoncé à leur système d'hostilités avec l'Ordre et les puissances possédant des langues ou concourant à leur composition; 21° intervention des parties contractantes pour procurer un arrangement avec lesdits États; 22° remise en vigueur des statuts non abrogés par le traité, qui, quant au spirituel et au temporel, régissaient l'Ordre avant son expulsion de l'île; 23° conversion en lois et statuts de l'Ordre, des dispositions relatives à la création de la langue maltaise, à la composition de la garnison, à la neutralité de l'Ordre et de l'île, à l'ouverture des ports et au maintien des statuts non abrogés; 24° prestation de serment d'observer fidèlement lesdites lois et les statuts imposés à l'Ordre; 25° fixation de la force que doit fournir Sa Majesté Sicilienne, pour la garde des forteresses, à deux mille hommes; 26° la durée de leur occupation fixée à un an, à dater du jour de la restitution de l'île à l'Ordre, sauf prolongation jusqu'à ce que l'Ordre ait levé une force jugée suffisante par les puissances garantes; 27° invitation auxdites puissances d'accéder au traité.

Indépendamment de ces stipulations, le traité en contenait quelques autres qu'il est bon de rappeler ici, parce qu'elles se rattachent plus ou moins directement à l'affaire de Malte. Tels sont les articles onzième, qui impose à la France l'obligation d'évacuer le royaume de Naples; douzième, qui veut que cette évacuation soit effectuée dans le mois qui suivra la ratification du traité; treizième, qui accorde un délai de trois mois aux habitants des pays cédés ou restitués, pour disposer de leurs propriétés, et les garantit de toutes poursuites pour leur conduite ou opinion politique; quatorzième, qui prononce la levée du séquestre, mis sur tous les fonds, revenus et créances quelconques appartenant soit aux parties contractantes, soit aux habitants des pays cédés ou restitués, et qui renvoie par-devant les tribunaux compétents toutes réclamations entre lesdits habitants, qui, pour

dettes, propriétés, effets ou droits quelconques, doivent être reproduites à l'époque de la paix (1).

Maintenant, si on cherche les conséquences de ces diverses stipulations pour chacune des parties intéressées, on trouve :

- 1° Que la suzeraineté de Sa Majesté Sicilienne était implicitement reconnue; mais que cette reconnaissance était illusoire, en ce sens que la restitution de l'île à l'Ordre, aux conditions auxquelles il l'avait possédée comme feudataire, changeait la nature du fief par d'autres stipulations qui n'avaient été consenties ni par le suzerain, ni par le feudataire;
- 2º Qu'en obligeant l'Ordre à renoncer à son système d'hostilité envers les Barbaresques, en le réduisant au rôle de simple garnison, en le privant des langues de France et d'Angleterre, auxquelles on substituait une langue maltaise, on changeait entièrement sa constitution, et on le mettait dans l'impossibilité de se soutenir;
- 3° Que l'on prononçait la déchéance de Hompesch, malgré l'illégalité de son abdication, et que l'on écartait un concurrent dangereux en déclarant l'empereur de Russie inhabile à faire valoir les droits attachés au titre de grand-maître qu'il s'était arrogé;
- 4º Que les Maltais étaient définitivement dépouillés des priviléges pour lesquels ils avaient lutté pendant trois siècles, pour lesquels ils s'étaient insurgés contre les Français, et que ce sacrifice n'était pas, à beau-

<sup>(1)</sup> Pièce justificative nº 59.

coup près, compensé par les avantages que leur assurait le traité;

5° Que les parties contractantes, qui connaissaient l'importance de Malte, avaient agi chacune avec une arrière pensée: laissant au temps le soin de décider du sort définitif de cette île, la France n'avait d'autre but que d'en déloger sa rivale, et, pour y réussir, elle s'était prêtée à toutes les concessions exigées; tandis que l'Angleterre, considérant le traité comme une trêve imposée par les circonstances, s'était ménagé tous les avantages pour se maintenir à Malte, et, afin de mieux déguiser son dessein, avait sacrifié, quant à leurs droits politiques, les habitants dont elle s'était servie pour s'établir dans le pays.

Les conséquences de cette fausse situation politique ne vont pas tarder à se développer.

## CHAPITRE XVII.

## DOMINATION ANGLAISE.

IIº ÉPOQUE.

Depuis le traité d'Amiens jusqu'à la paix de 1815.

Exécution du traité d'Amiens. — Aussitôt que les ratifications furent échangées, le gouvernement français fit évacuer le royaume de Naples et les États du pape à l'époque convenue; mais l'Angleterre ne mit pas le même empressement à retirer ses troupes de l'île d'Elbe et de l'Egypte. Avant d'exécuter le traité, il fallait, aux termes de la constitution anglaise, qu'il fût soumis à l'approbation du Parlement, où il souleva une vive discussion. Ces débats parlementaires se lient trop intimement aux événements ultérieurs pour que l'on puisse les passer sous silence.

Aveuglés par leurs préventions nationales, les par-

tisans de la guerre attaquèrent violemment les ministres, en les accusant d'avoir sacrifié les intérêts de l'Angleterre. Voici, pour justifier leur querelle, quelles étaient leurs raisons:

Naples, disaient-ils, étant à la merci de la France, la garnison napolitaine ne sera en réalité qu'une garnison française, et il aurait mieux valu remettre Malte entre les mains de la Russie;

La neutralité a été réglée de manière que les Français auront à Malte trois fois plus de vaisseaux que les Anglais;

La garantie des six puissances est illusoire, attendu qu'elles ne seront jamais d'accord;

L'état de l'Italie devant influer matériellement sur le sort et l'indépendance de Malte, il faut en juger d'après le traité de Lunéville; et ce qui vient de se passer à Lyon relativement à la Péninsule italique, détruit toute la garantie que pouvait offrir ce traité;

L'on crée une nouvelle langue composée d'indigènes, et Malte n'a pas d'habitants qui puissent devenir membres d'un Ordre noble;

L'on n'y compte que cinq négociants, et le reste de la population est composé d'industriels et d'agriculteurs parlant un arabe corrompu;

Donner de pareils compagnons à de nobles et anciens chevaliers, c'est livrer Malte à la démocratie;

Les nobles refuseront de reconnaître cette nouvelle langue, et celle-ci rappellera les Français;

Les dépenses devant s'élever à 2,500,000 fr., et les revenus de l'île ne montant qu'à 625,000 francs,

l'Ordre ne pourra se soutenir, à raison de son état financier;

La possession de Malte est d'une grande importance pendant la guerre; et, si cette île ne peut être d'aucune utilité pendant la paix, elle peut du moins servir d'entrepôt, et mettre l'Angleterre à l'abri des expéditions méditées par la France.

De toutes ces allégations, l'opposition concluait que l'île de Malte, qui devait, aux termes des préliminaires, être restituée à l'Ordre de Saint-Jean, était en réalité cédée à la France, et que les arrangements faits pour assurer l'indépendance de cette île n'étaient autre chose qu'une véritable comédie (1).

A cette violente opposition, dans laquelle figuraient des membres du précédent cabinet, qui, s'étant retirés devant la nécessité d'une trêve, auraient dû se montrer plus conciliants, les ministres et leurs amis répondaient :

Il eût mieux valu, sans doute, sous certains rapports, que Malte fût confiée à la Russie, bien que le dépôt n'eût pas été ainsi beaucoup plus en sûreté. Naples, sous la protection de laquelle cette île est placée, offre, par sa neutralité et par son dévouement à l'Angleterre, à qui elle doit son existence politique, des garanties que l'autre puissance ne présentait pas; d'ailleurs, Malte possède des forteresses imprenables qui peuvent bien être livrées, mais non emportées

<sup>(1)</sup> Séances des Chambres des Pairs et des Communes, des 3, 4, 6, 7, 10, 13 et 14 mai 1802.

de vive force; or, ses habitants étant bien plus attachés à l'Angleterre qu'à la France, et Naples se trouvant intéressée à la défense de l'île, on a toute raison de rassurer ceux qui craignent que les intérêts de la Grande-Bretagne soient sacrifiés à la France;

Quant à la neutralité de l'île, le cabinet s'est conformé à l'arrangement déjà existant sous le dernier grand-maître, et d'ailleurs, ses ports sont ouverts à toutes les nations;

Malte, considérée comme point militaire par rapport à l'Italie et à l'Egypte, est certainement un objet d'une assez grande importance; mais, sous le point de vue commercial, c'est peu de chose, et l'Angleterre n'a plus besoin de positions maritimes ou de ports dans la Méditerranée;

A la vérité, cette île doit être, d'après les préliminaires, parfaitement indépendante, et cette condition peut sembler ne pas avoir été remplie par le traité définitif; mais l'on s'exagère beaucoup le mal;

Il n'y a aucun déshonneur pour les chevaliers à laisser les naturels du pays partager avec eux le soin de défendre une patrie que les uns et les autres sont également intéressés à conserver;

Quant à l'insuffisance des revenus de l'Ordre, on oublie ceux des anciennes commanderies qui subsistent encore et les fonds des nouvelles langues qu'on doit créer, ce qui constituera un revenu de 7,500,000 francs.

Enfin les Maltais ont reçu, avec satisfaction et reconnaissance, la nouvelle de leur indépendance... La paix, disaient en finissant les ministériels, n'est peut-être pas telle qu'on la peut désirer; mais elle est préférable à la continuation de la guerre, et, du reste, il était faux de dire que tout ce que l'Angleterre abandonne retourne à la France (1).

Toutefois, on pouvait craindre que de la discussion il ne sortît un vote de blâme pour les ministres; mais Pitt, qui, bien pénétré de la situation, sentait que le moment de jeter le masque n'était pas encore venu, ne soutint pas l'accusation intentée au ministère par ses anciens collègues. Défendant le traité contre l'oppesition, il lui reprocha l'intention de le déchirer, et il dit qu'au lieu d'éplucher chaque article isolément, il fallait avoir égard à sa teneur et à sa tendance générale; qu'il n'était pas question de savoir si les événements de Lyon étaient contraires au traité de Lunéville et compromettaient l'indépendance de Malte, mais si on aurait dû les regarder comme un obstacle insurmontable à la paix. Il ajoutait qu'en considérant la situation pénible dans laquelle se trouvait l'Angleterre et celle des puissances continentales, qui étaient réduites à faire leur paix sépurée, il était permis de penser que le traité définitif, envisagé sous le rapport des intérêts distincts de la Grande-Bretagne, était aussi avantageux qu'on pouvait raisonnablement l'exiger (2).

De son côté, lord Hawkesbury, qui avait consenti à

<sup>(1)</sup> Séances des Chambres des Pairs et des Communes, des 3, 4, 6, 7, 10, 13 et 14 mai 1802.

<sup>(2)</sup> Séance de la Chambre des Communes, du 6 mai 1802.

se charger du premier rôle, dans la comédie jouée pour procurer un répit à l'Angleterre, mais qui ne voulait pas être payé de sa condescendance par une censure, s'exprima en ces termes: « On s'est beaucoup « arrêté à l'article relatif à l'île de Malte. Je n'exa-« mine pas si cet arrangement est ou n'est pas en lui-« même le meilleur possible; mais je dis qu'il est tel « que les circonstances permettaient de le faire. On « sait bien que nous ne pouvions pas garder cette île « pour nous, car dans le temps où nous en faisions « le blocus, nous avions déclaré solennellement que a notre intention était de la rendre à l'Ordre de Saint-« Jean avec de certains règlements, dont le principal « devait avoir pour but l'amélioration du sort des « Maltais. Ce sont les priviléges accordés aux insu-« laires qui choquent le plus les honorables membres. « Ils oublient donc les services qu'ils nous ont ren-« dus pendant que nous assiégions Malte? D'ailleurs, « n'est-ce pas travailler à la sûreté de l'île que de lier « le sort des habitants à celui de l'Ordre, et de mettre s par là celui-ci en état d'entretenir pour sa défense ✓ une milice formidable? La garantie de l'île avait « d'abord été offerte à la Russie; mais la politique « des cours est si changeante qu'elle l'a refusée. Alors on l'a donnée à Naples, puissance intéressée, « à cause du voisinage de la Sicile, à ne pas laisser « tomber Malte au pouvoir des Français (1). » Pendant que l'on discutait à Londres, le ministère

<sup>(1)</sup> Séance de la Chambre des Communes, du 13 mai 1802.

faisait proclamer la paix à Malte (1), et preuait en même temps ses mesures pour éluder le traité. Mais pour se maintenir dans l'île, il fallait s'assurer du concours des Maltais, et opposer aux commissaires que la France et l'Ordre enverraient sur les lieux pour demander l'évacuation, un homme assez habile pour la différer jusqu'au moment d'une rupture déjà résolue, sans faire pourtant suspecter la bonne foi du cabinet. Les talents que Ball avait déployés lors de sa première mission, l'ascendant qu'il avait pris sur les Maltais, le firent préférer à tout autre, et avec le titre de résident, qui lui donnait le caractère diplomatique nécessaire pour traiter avec les représentants de la France et de l'Ordre, il reçut encore celui de commissaire royal, pour succéder à Cameron dans l'administration civile.

La présence de la députation maltaise n'était plus nécessaire à Londres; mais elle pouvait être utile à Malte, et elle fut congédiée par lord Hobart. Avant de partir, elle s'adressa de rechef à ce ministre pour solliciter l'appui de la Grande-Bretagne, à l'effet d'aplanir toutes les difficultés qui pourraient s'élever relativement à l'exécution du traité, en ce qui concernait le rétablissement de l'Ordre à Malte et les avantages stipulés en faveur des habitants. Elle demanda en outre que, pour la sûreté du commerce, il fût permis aux Maltais de faire usage du pavillon anglais, jusqu'à ce que les puissances contractantes eussent

<sup>(1)</sup> Proclamation du 18 mai 1802.

mis fin, comme elles s'y étaient obligées, aux hostilités entre l'Ordre et les puissances barbaresques; que les veuves, les blessés, et tous ceux qui s'étaient distingués en défendant la patrie, continuassent à jouir de la pension qui leur avait été accordée par le gouvernement anglais; enfin, que tous les Maltais encore esclaves à Alger fussent délivrés, comme l'avaient été ceux de Constantinople (1).

Dans sa réponse, lord Hobart chercha à justifier le cabinet d'avoir abandonné Malte, en faisant valoir le soin qu'il avait pris, en même temps, d'assurer la félicité et la prospérité de la nation maltaise, de ma-. nière à la rendre non-seulement capable de participer à l'administration de ses intérêts, mais encore de se prévaloir de tous les avantages relatifs au commerce que comportait la position géographique de leur île. Après s'être excusé de n'avoir pas répondu aux lettres que la députation lui avait adressées, antérieurement à la conclusion du traité définitif, il n'oublia pas de lui exprimer la satisfaction du roi pour le désir manifesté de faire partie de la Grande-Bretagne. Louant ensuite la conduite prudente, discrète et honorable que la députation avait tenue pendant son séjour en Angleterre, il l'assura que Sa Majesté emploierait toute son influence pour obtenir l'exécution du traité, en ce qui regardait Malte, selon la véritable intention et le véritable esprit de cc même traité, et

<sup>(1)</sup> Sous la première administration de Ball, le dey d'Alger avait renvoyé deux cent cinquante esclaves maltais, et la Porte en avait également délivré cent soixante-quatre pendant l'administration de Cameron.

il ajouta que la sidélité, l'attachement et la bonne conduite du peuple de Malte pendant que cette île avait été annexée à la Grande-Bretagne, lui donnaient un juste droit à toute espèce de protection qu'il serait au pouvoir de Sa Majesté de lui accorder (1).

Les promesses de Ball, les proclamations de Graham, de Pigot et de Cameron, et les actes de ces divers représentants de Sa Majesté Britannique avaient fait espérer aux partisans de l'Angleterre qu'elle ne consentirait jamais à abandonner Malte; la saine partie de la nation s'était flattée qu'on ne lui imposerait plus le joug d'un Ordre qui lui était odieux, que l'île serait de nouveau réunie au royaume de Sicile, et que cette réunion rendrait au peuple la jouissance des priviléges qu'il avait défendus, les armes à la main, contre les violations des Français.

La publication de la paix détruisit toutes ces illusions. Les uns regrettèrent la perte des récompenses promises, et s'émurent à la pensée du châtiment qui leur était réservé, si Bonaparte, alors à la tête du gouvernement français, parvenait à ressaisir sa conquête. Les autres, à qui il importait peu que leurs forteresses fussent occupées par telle puissance plutôt que par telle autre, et qui n'attachaient de prix qu'à leurs anciens priviléges, trouvaient que la restitution de ces priviléges n'était point clairement exprimée, et se disaient sacrifiés.

<sup>(1)</sup> Lettre de lord Hobart à la députation maltaise, du 20 avril 1802

Telles étaient les dispositions du peuple lorsque la députation revint à Malte. Son premier soin sut de rendre compte de la mission qui lui avait été consiée, et son langage ne sit qu'augmenter les regrets du parti anglais dont elle avait été l'organe: on livrait l'île....(1). Mais la lettre de lord Hobart et la discussion qui avait eu lieu dans le Parlement sirent peu à peu naître d'autres idées. On commenta les passages de cette lettre, où le ministre promettait exécution du traité, selon son intention et son esprit, ainsi que protection; on les rapprocha du langage tenu à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Communes, notamment par Pitt et lord Hawkesbury; on en conclut que l'Angleterre reculerait autant que possible le moment de se dessaisir de Malte, et on alla même jusqu'à pressentir qu'elle romprait le traité dès qu'elle en aurait le moyen.

Cette opinion, corroborée par la confidence des insinuations qui, probablement, avaient été faites aux députés avant leur départ de Londres, ne fut pas négligée. Les hommes qui avaient composé le Congrès national pendant l'occupation se réunirent, et signèrent un acte dans lequel ils établirent les droits du peuple maltais sur l'île de Malte, protestèrent contre la cession stipulée par le traité, confirmèrent l'offre de la souveraineté faite à Sa Majesté Britannique par la députation, et déterminèrent les condi-

<sup>(1)</sup> Pièce justificative nº 60.

- tions auxquelles ils entendaient se soumettre à l'Angleterre (1).

Sur ces entrefaites, arriva le nouveau commissaire Ball, qui débuta par assurer ses bien-aimés Maltais de la bienveillance qu'il leur avait toujours portée, en réclamant, toutefois, la continuation de ce respect affectueux dont ils lui avaient donné tant de preuves (2); mais les temps étaient changés. Les hommes enfermés dans les cités pendant le siége, et traités comme suspects lorsqu'ils en sortaient, commençaient alors à reprendre leur empire. Ball dut s'en apercevoir par l'accueil qu'il reçut, et surtout par les termes de la déclaration dont nous venons de parler : car c'était la première fois que, dans un acte, les Maltais parlaient de droits et de conditions.

Ce langage, auquel il n'était pas habitué, lui prouva que sa mission ne serait pas sans difficultés. Indépendamment de cette attitude des citoyens de Malte, il avait à craindre, en effet, que le plénipotentiaire français et le commissaire de l'Ordre, qui devaient venir procéder avec lui à l'exécution du traité, ne compliquassent les embarras de la situation en soutenant les résolutions de leurs partisans respectifs. Cependant le commissaire royal disposait d'un parti intéressé à favoriser les vues de l'Angleterre, parti assez puissant encore pour avoir fait insérer dans la

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 61.

<sup>(2)</sup> Proclamation du 21 juillet 1802.

déclaration qui venait d'être signée une protestation contre le traité, et une confirmation de l'offre de souveraineté faite à Sa Majesté Britannique par la députation : Ball ne désespéra donc pas du succès de l'entreprise.

Relever le courage de la faction anglaise et intimider les partis contraires, fut le moyen auquel il eut d'abord recours. Joignant l'effet à la menace, il fit défense à tous individus, autres que les ministres et consuls des puissances étrangères, les lieutenants des cités et des casaux, et les personnes attachées au service de terre et de mer, de porter des uniformes et des cocardes (1), comme aussi de se montrer en public avec les insignes de l'Ordre de Saint-Jean (2), et même avec des armes (3).

On a vu (4) que Hompesch avait fait des démarches pour ressaisir le magistère; mais le prieuré de Russie, établi à Saint-Pétersbourg, qui ne lui pardonnait pas d'avoir cédé Malte à la France, et l'avait forcé d'abdiquer du vivant de Paul I<sup>er</sup>, s'empressa, dès qu'il eut connaissance du traité d'Amiens, d'opposer un compétiteur au grand-maître déchu, en nommant le bailli Ruspoli, qui résidait à Londres. Cette élection, étant contraire aux stipulations du traité, ne pouvait convenir aux parties contractantes, qui ne virent dans le bailli qu'une créature de la Russie.

<sup>(1)</sup> Proclamation du 16 août 1802.

<sup>(2)</sup> Proclamation du 11 septembre 1802.

<sup>(3)</sup> Proclamation du 18 octobre 1802.

<sup>(1)</sup> Chapitre XVI.

D'ailleurs, après l'échange des ratifications, on était convenu de s'en remettre au pape pour la nomination du grand-maître. Ruspoli fut donc obligé de renoncer au magistère; Sa Sainteté nomma le bailli Thomasi, qui fut agréé, et se rendit à Messine pour y réunir les membres de son Ordre et se transporter de là à Malte.

Déjà l'Autriche avait accédé au traité (1); le général Vial, nommé ministre plénipotentiaire pour la France, était arrivé à Malte avec le corps napolitain destiné, aux termes du traité, à en former la garnison; mais la Russie n'ayant point encore donné sa garantie, et aucun commissaire de l'Ordre ne s'étant présenté pour prendre possession de l'île, Ball se refusa à remettre les forteresses aux troupes napolitaines.

En même temps, à Londres, dans les journaux, dans le Parlement même, on ne laissait échapper aucune occasion de provoquer la rupture de la paix, et il paraissait démontré qu'on n'attendait que des événements opportuns et des intelligences sur le continent pour renouveler les hostilités. Les choses en vinrent au point que le gouvernement français crut devoir faire demander des explications par son ministre plénipotentiaire (2). Le discours prononcé par le roi à l'ouverture du Parlement fut la seule réponse qu'obtint le gouvernement français (3). Ce disponse qu'obtint le gouvernement français (3). Ce disponse qu'obtint le gouvernement français (3).

<sup>(1)</sup> Acte de garantie de l'Autriche, du 19 août 1802.

<sup>(2)</sup> Note de M. Otto, du 16 août 1802.

<sup>(3)</sup> Discours du roi d'Angleterre, du 24 novembre 1802.

cours, qui faisait pressentir une prochaine rupture, donna lieu, dans le Parlement, à une discussion sur laquelle nous devons nous arrêter un instant.

Les partisans de la guerre disaient que l'on occupait encore Malte, mais sans que l'on pût dire pourquoi; qu'il fallait positivement savoir si cette occupation tenait à des vues générales de politique, ou seulement à de certaines stipulations du traité, dont on attendait l'exécution avant de se retirer; ils ajoutaient que, si on retenait cette île jusqu'à ce que la Russie en eût accepté la garantie, ce serait un bonheur que cette puissance persistât à s'y refuser, car alors on n'aurait plus de raisons plausibles pour abandonner cette forteresse importante; ils insistaient donc pour qu'on la gardât, attendu que sa possession était essentielle aux intérêts de la Grande-Bretagne. Seul, Fox soutint que l'on ne serait en droit de garder Malte qu'autant que les conditions du traité n'auraient pas été remplies. Les membres du cabinet, qui savaient que ces conditions avaient été fidèlement observées par la France, semblaient approuver par leur silence les orateurs qui demandaient la rupture du traité; mais ils ne pouvaient ostensiblement adhérer à ces cris de guerre, sans raisons plausibles. Les Maltais, qui s'étaient prononcés en faveur de la souveraineté de Sa Majesté Britannique, et la Russie, dont on n'avait pas encore reçu l'acquiescement au traité, pouvaient les leur fournir. Ce fut donc vers ce double moyen de créer des difficultés que le cabinet anglais dirigea tous ses efforts.

En quittant Londres, la députation maltaise avait sollicité la continuation de la pension accordée par le gouvernement anglais aux veuves dont les maris avaient été tués pendant la guerre, et à ceux qui y avaient été blessés ou qui s'y étaient distingués. Ne sachant point ençore s'il réussirait à garder Malte, le cabinet ne voulut prendre aucun engagement formel à ce sujet; mais, pour intéresser de plus en plus les Maltais à sa cause, le roi d'Angleterre leur fit don de 167,000 écus (334,000 fr.) (1), dont la répartition, quoique faite après la rupture du traité (2), valut à Ball une adresse de remerciements. Dans cette déclaration, les lieutenants des casaux reconnaissaient que la nation maltaise (dont on verra plus tard le démenti) devait au roi la protection dont elle jouissait, et la conservation de son existence politique, de ses lois et de ses priviléges; ils priaient donc le commissaire royal d'être l'interprète de la reconnaissance du peuple auprès de Sa Majesté Britannique (3).

En même temps que l'on agissait sur l'esprit des Maltais par un grand étalage de bienfaisance, lord Hawkesbury écrivait à l'ambassadeur de Sa Majesté Britannique près la cour de Saint-Pétersbourg: « Il « est important que Votre Excellence fasse bien sen-« tir au gouvernement russe que les habitants de « Malte ont rendu les plus grands services à Sa Ma-

<sup>(1)</sup> Proclamation du commissaire royal, du 3 décembre 1802.

<sup>(2)</sup> Proclamation du commissaire royal, du 11 décemble 1803.

<sup>(3)</sup> Adresse du lieutenant des casaux au commissaire royal, du 2 juin 1801.

« jesté et à la cause commune pendant que les Fran-« çais étaient en possession de l'île; que, pendant « près de deux ans, ils ont maintenu contre eux des « hostilités actives et non interrompues; que, dans « cet état d'hostilités, plusieurs milliers d'entre eux « ont péri sous le fer de l'ennemi; que l'attachement « témoigné à Sa Majesté par les Maltais pendaut le « blocus, et leur loyauté envers elle depuis qu'elle a « pris possession de l'île, leur donnent des titres par-« ticuliers à sa protection, et le droit d'attendre que, « dans les arrangements futurs, il sera stipulé quel-« ques avantages en leur faveur. Indépendamment de « ces considérations de bonne soi, Votre Excellence « sait que les habitants de Malte, s'ils sont attachés à « leur gouvernement, suffisent à la défense de l'île, « et qu'en conséquence la justice nous fait un devoir « de chercher à concilier la politique avec leur affec-« tion..... Il pourrait être proposé de recréer, avec les « règlements et modifications qui seraient jugés con-« venables, le Conseil national qui existait autrefois « dans cette île ; il ne ferait nullement partie de l'Or-«dre; mais il aurait part au gouvernement et voix « délibérative dans toutes les affaires intérieures. On • ne pourrait pas regarder un corps de cette espèce « comme dérogatoire à l'ancienne institution de l'Or-« dre, et il serait conforme à ce qui existait dans l'île « il n'y a que peu d'années (1). »

Mais à peine cette dépêche était-elle partie, que le

<sup>(1)</sup> Dépêche de lord Hawkesbury à sir J. Waren, du 29 janvier 1803.

cabinet de Londres recevait du chancelier de l'empire russe une note ainsi conçue : « Il n'a pas dépendu « de l'empereur de se prêter aux demandes qui lui « ont été faites en vertu de l'article 10 du traité d'A-« miens, attendu qu'il est, sous tous les rapports, « impossible à Sa Majesté Impériale d'accéder comme « garante à des stipulations qui, non-seulement ne ca-« drent pas avec les désirs qu'elle a déjà énoncés re-« lativement à l'Ordre de Saint-Jean, honoré de son « intérêt et de sa protection, mais qui sont même con-« traires à ce qui a été en quelque sorte arrêté, an-« térieurement à ce traité, entre Sa Majesté Impériale « et l'une des deux puissances contractantes, à l'égard « dudit Ordre, et relutivement à l'indépendance et à « la neutralité de l'île de Malte..... Ce motif, assez « valable par lui-même sans qu'il soit nécessaire de « l'appuyer par d'autres explications, a obligé l'em-« pereur de se refuser aux instances qui lui ont été « adressées sur ce point par la cour de Londres..... « Les dispositions qu'a marquées cette cour à se « prêter aux désirs de l'empereur, et la facilité qu'a « montrée le gouvernement français de se concerter « avec elle, ont été senties avec reconnaissance par « Sa Majesté Impériale; mais l'obstacle qui s'oppose « à sa meilleure volonté de leur complaire n'en existe « pas moins, puisque l'acte public et formel reste tou-« jours contradictoire à ses intentions connues et pro-« noncées, et c'est pour cet acte que sa garantie est « sollicitée..... Une des principales difficultés étant « aplanie par la nomination et la reconnaissance du

« grand-maître, Sa Majesté l'empereur s'est décidé à « proposer lui-même aux deux gouvernements le seul « mode qui pourrait, dans cette occasion, lui fournir « la possibilité de déférer à la demande qu'ils vien-« nent de lui faire en commun.... Ce mode serait que « les deux puissances s'accordassent à conclure entre « elles une convention, ou tel autre acte supplé-« mentaire et additionnel au traité d'Amiens, par le-« quel l'article 10 dudit traité, concernant l'Ordre et « l'île de Malte, serait modifié ou complété dans quel-« ques-unes de ses dispositions, d'après les stipula-« tions du premier arrangement convenu avec Sa Ma-« jesté Impériale (1). »

La France consent aux modifications proposées par la Russie (2); mais lord Hawkesbury répond à la note du chancelier russe, à laquelle se trouvait joint le projet d'acte supplémentaire, « que, relativement à l'article qui se rapportait aux avantages stipulés en faveur des Maltais, Sa Majesté Britannique désirait qu'on lui indiquât les moyens de concilier les vues de l'empereur de Russie avec les égards que, pour l'honneur de la couronne d'Angleterre, elle devait aux intérêts et aux vœux des Maltais, ainsi qu'avec l'indispensable objet de l'article 10 du traité de paix, qui était de pourvoir efficacement à l'indépendance de Malte (3).»

<sup>(1)</sup> Note de M. Woroutzow, du 12 novembre 1802. —On ne peut, après cela, conserver aucun doute sur l'arrangement dont nous avons parlé (chap. XVI), concernant le protectorat effectif de Malte accordé à la Russie.

<sup>(2)</sup> Note de l'ambassadeur français à Londres, du 10 mars 1803.

<sup>(3)</sup> Réponse de lord Hawkesbury; Note du chancelier russe, du 29 janvier 1803.

Pendant que la discussion s'établissait ainsi entre le cabinet de Londres et celui de Saint-Pétersbourg, le commandeur Buzi, commissaire nommé par le grand-maître pour prendre possession de Malte au nom de l'Ordre, arrivait dans l'île, et demandait au plénipotentiaire de la Grande-Bretagne l'évacuation des troupes anglaises et la remise des forteresses aux troupes napolitaines. Mais Ball lui ayant répondu verbalement qu'il n'avait pas d'ordre à cet égard, Buzi crut devoir formuler sa demande par écrit (1). Se fondant sur ce que quelques-unes des puissances invitées à garantir l'indépendance de Malte n'ont point encore accédé au traité, Ball répond formellement qu'il ne se croit point autorisé à faire la remise des forteresses et du gouvernement, jusqu'à ce qu'il ait reçu des instructions spéciales de sa cour. En outre, dans son entretien avec le commandeur Buzi, le commissaire anglais avait compris que le grand-maître, alors à Messine, se disposait à venir incessamment à Malte avec ses chevaliers. Cette arrivée pouvait le mettre dans une position très-embarrassante, lui forcer peut-être la main, et faire évanouir les vues du cabinet de Londres. Pour parer à la difficulté, Ball prend l'avance, et fait entendre que les affaires officielles de son département ne lui permettent pas de céder le palais; il en offre un autre non meublé, situé hors des cités fortifiées, et dès lors il juge qu'il serait plus convenable pour Son Éminence qu'elle de-

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 62.

meurât jusqu'à nouvel ordre en Sicile (1).... Alors, le commissaire de l'Ordre invoque l'intervention du ministre plénipotentiaire de France, et celui-ci adresse à Ball une note dans laquelle, après avoir rappelé les stipulations du traité, il combat les allégations sur lesquelles se fonde le commissaire anglais; prouve que les pleins pouvoirs dont il est nanti, et qui ont été échangés avec les siens, renferment une autorisation suffisante; démontre que la qualité de commissaire royal, dont il est revêtu, ne le dispense pas des obligations imposées aux ministres plénipotentiaires; fait ressortir la responsabilité qu'il assumerait en persistant dans un refus qui serait une violation manifeste des engagements contractés au nom de son souverain, et insiste pour l'exécution prompte et entière du traité d'Amiens (2).

Ce refus du plénipotentiaire anglais ayant excité les murmures des partisans de l'Ordre, et même le blâme des citoyens qui, sans désirer son retour, ne partageaient pas les illusions des partisans de l'Angletere, le commissaire royal répondit à la note du plénipotentiaire français par l'ordre de faire arrêter les émissaires qui répandaient dans les cités et les casaux des nouvelles tendant à troubler la tranquillité publique, et cherchaient à former des partis contre le gouvernement actuel (3).

Rupture du traité d'Amiens. — Cependant, le ca-

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 63.

<sup>(2)</sup> Pièces justificatives, nº 64.

<sup>(3)</sup> Proclamation du 8 mars 1803.

binet de Londres n'était pas demeuré inactif : déjà ses manœuvres politiques et les rapports de ses diplomates donnaient quelque certitude à son espérance de former une troisième coalition continentale contre la France; mais les préparatifs des puissances qui devaient en faire partie n'étaient pas achevés, et une brusque déclaration pouvait seule les entraîner. En retardant, il y avait encore à craindre que la Russie se déterminât à donner sa garantie pure et simple, comme l'Autriche; que l'opposition, à Malte, devînt plus forte et plus osée, sous l'influence du plénipotentiaire français et du commissaire de l'Ordre; que le grand-maître et ses chevaliers se transportassent dans l'île, et que le plénipotentiaire anglais fût enfin obligé de céder. Mais, pour éclater, il fallait un prétexte, et on n'en avait pas. Le gouvernement français, en publiant le rapport du général Sébastiani, qui faisait connaître que l'Égypte et Malte n'étaient point évacuées, fournit au cabinet anglais un prétexte frivole, mais dont il ne s'empressa pas moins de profiter.

Sans aucune explication, sans aucune note antérieure, le roi d'Angleterre adressa à la Chambre des Communes un message, portant qu'attendu les préparatifs considérables qui se faisaient dans les ports de France et de Hollande, il jugeait convenable d'adopter de nouvelles précautions pour la sûreté de ses États; qu'il existait actuellement, entre la Grande-Bretagne et le gouvernement français, des discussions d'une grande importance, dont le résultat était

incertain, et que, partageant sans doute la sollicitude de Sa Majesté pour la continuation de la paix, elle espérait néanmoins que la Chambre lui fournirait les moyens de prendre, pour l'honneur de sa couronne et les intérêts essentiels de son peuple, les mesures que les circonstances pourraient exiger (1). En même temps, le ministère faisait ou laissait publier dans les journaux de Londres que ce message, qui avait tout le caractère d'une déclaration de guerre, semblait avoir rapport à une négociation dont l'objet était l'évacuation de l'île de Malte exigée par le gouvernement français (2).

Il n'y avait plus moyen de s'y tromper; le gouvernement français, en voyant la Grande-Bretagne s'appuyer sur de fausses assertions pour jeter le cri de guerre, et alléguer des négociations qui n'existaient pas, fit demander des explications par son ambassadeur à Londres (3). Dans sa réponse, qui se fit attendre pendant sept jours, lord Hawkesbury disait que Sa Majesté Britannique n'avait pu considérer le traité d'Amiens comme fondé sur des principes différents de ceux qui avaient été invariablement appliqués à toutes les conventions et à tous les traités antérieurs, et qui faisaient que les parties contractantes ne se trouvaient liées que relativement à l'état de possession respective à l'époque de leur conclusion; que la négociation avait été conduite d'après ces prin-

<sup>(1)</sup> Message du roi d'Angleterre, du 8 mars 1803.

<sup>(2)</sup> Morning Chronicle du 8 mars 1803.

<sup>(3)</sup> Note du général Andréossy, du 10 mars 1803.

cipes, et qu'il avait été spécialement convenu que Sa Majesté retiendrait sur ses propres conquêtes une compensation pour les importantes acquisitions territoriales faites par la France sur le continent. Partant de ce point, il énumérait tous les changements opérés sur le continent depuis la conclusion du traité, et les présentait comme ayant procuré à la France une étendue de territoire et un accroissement de puissance qui avaient dénaturé complétement l'état des choses existantes. Oubliant que, contrairement au deuxième paragraphe de l'article 1er du traité, il s'était refusé à mettre un terme aux outrages que la presse anglaise se permettait journellement contre le premier consul, il prétendait que le rapport du général Sébastiani renfermait, contre le gouvernement anglais, l'armée britannique et son chef en Égypte, et les intérêts des possessions anglaises, des accusations, des insinuations et des imputations injurieuses, dont Sa Majesté avait été obligée de demander une satisfaction qui avait été refusée. Au sujet de Malte, l'évacuation des troupes anglaises ne devait avoir lieu qu'autant que toutes les conditions stipulées auraient été remplies; et, suivant le ministre anglais, le refus de la Russie d'accéder à l'arrangement pris à moins que la langue maltaise ne fût abolie, le silence gardé par la cour de Berlin sur la garantie qui lui avait été demandée, l'abolition des prieurés espagnols, et l'intention manifestée par la cour de Lisbonne de séquestrer les biens des prieurés portugais, étaient, à défaut d'autre motif spécial, des circonstances suffisantes pour suspendre l'évacuation; et il ajoutait que cette détermination ne pouvait être combattue par l'évacuation des États napolitains, attendu que la France s'était engagée à évacuer le royaume de Naples par son traité avec le roi des Deux-Siciles, et obligée envers la Russie à respecter l'indépendance de ce royaume; que la résolution de l'Angleterre ne pouvait non plus être attaquée par le motif de la présence des troupes napolitaines à Malte, attendu que la restitution de l'île à l'Ordre dépendait de diverses conditions qui n'avaient pas encore été remplies, et que c'était seulement à l'époque où cette restitution aurait eu lieu que les troupes napolitaines devraient former partie de la garnison. En conséquence, il déclarait que Sa Majesté devait à son propre honneur et aux intérêts de son peuple de ne pas consentir à ce que ses troupes évacuassent Malte jusqu'à ce qu'il cût été pourvu à la sûreté essentielle des objets qui, dans les circonstances présentes, pouvaient être matériellement en péril par leur éloignement (1).

Le gouvernement français fit réfuter ces allégations du ministre anglais par son ambassadeur, qui déclara en même temps que le premier consul ne voulait point relever le défi de guerre jeté par l'Angleterre, et que, quant à Malte, le traité ayant tout prévu, il ne pouvait pas y avoir matière à discussion (2).

Sur ces entrefaites, on apprit en France que des

<sup>(1)</sup> Note de lord Hawkesbury, du 15 mars 1803.

<sup>(2)</sup> Note du général Andréossy, du 28 mars 1803.

cipes, et qu'il avait été spécialement convenu que Sa Majesté reliendrait sur ses propres conquêtes une compensation pour les importantes acquisitions territoriales faites par la France sur le continent. Partant de ce point, il énumérait tous les changements opérés sur le continent depuis la conclusion du traité, et les présentait comme ayant procuré à la France une étendue de territoire et un accroissement de puissance qui avaient dénaturé complétement l'état des choses existantes. Oubliant que, contrairement au deuxième paragraphe de l'article 1er du traité, il s'était refusé à mettre un terme aux outrages que la presse anglaise se permettait journellement contre le premier consul, il prétendait que le rapport du général Sébastiani renfermait, contre le gouvernement anglais, l'armée britannique et son chef en Égypte, et les intérêts des possessions anglaises, des accusations, des insinuations et des imputations injurieuses, dont Sa Majesté avait été obligée de demander une satisfaction qui avait été resusée. Au sujet de Malte, l'évacuation des troupes anglaises ne devait avoir lieu qu'autant que toutes les conditions stipulées auraient été remplies; et, suivant le ministre anglais, le refus de la Russie d'accéder à l'arrangement pris à moins que la langue maltaise ne fût abolie, le silence gardé par la cour de Berlin sur la garantie qui lui avait été demandée, l'abolition des prieurés espagnols, et l'intention manifestée par la cour de Lisbonne de séquestrer les biens des prieurés portugais, étaient, à défaut d'autre motif spécial, des circonstances suffisantes pour suspendre l'évacuation; et il ajoutait que cette détermination ne pouvait être combattue par l'évacuation des États napolitains, attendu que la France s'était engagée à évacuer le royaume de Naples par son traité avec le roi des Deux-Siciles, et obligée envers la Russie à respecter l'indépendance de ce royaume; que la résolution de l'Angleterre ne pouvait non plus être attaquée par le motif de la présence des troupes napolitaines à Malte, attendu que la restitution de l'île à l'Ordre dépendait de diverses conditions qui n'avaient pas encore été remplies, et que c'était seulement à l'époque où cette restitution aurait eu lieu que les troupes napolitaines devraient former partie de la garnison. En conséquence, il déclarait que Sa Majesté devait à son propre honneur et aux intérêts de son peuple de ne pas consentir à ce que ses troupes évacuassent Malte jusqu'à ce qu'il eût été pourvu à la sûreté essentielle des objets qui, dans les circonstances présentes, pouvaient être matériellement en péril par leur éloignement (1).

Le gouvernement français fit réfuter ces allégations du ministre anglais par son ambassadeur, qui déclara en même temps que le premier consul ne voulait point relever le défi de guerre jeté par l'Angleterre, et que, quant à Malte, le traité ayant tout prévu, il ne pouvait pas y avoir matière à discussion (2).

Sur ces entrefaites, on apprit en France que des

<sup>(1)</sup> Note de lord Hawkesbury, du 15 mars 1803.

<sup>(2)</sup> Note du général Andréossy, du 28 mars 1803.

croiseurs anglais étaient venus s'établir sur les côtes de Hollande, et que les ordres transmis pour l'évacuation du cap avaient été révoqués. Ces deux incidents donnèrent lieu à un échange de notes entre le ministre des relations extérieures et l'ambassadeur d'Angleterre à Paris (1).

Ces notes furent suivies de la réplique de lord llawkesbury, qui, ne regardant pas comme suffisantes les explications contenues dans la note de l'ambassadeur français, le prévenait qu'il avait été donné des instructions à celui d'Angleterre à Paris, pour qu'il eût à s'assurer positivement si le gouvernement français était déterminé à persévérer dans la résolution d'écarter toute satisfaction et toute explication sur les points qui avaient excité les plaintes de sa Majesté Britannique (2); en même temps, lord Whitworth remit une note par laquelle il demanda si le gouvernement français était disposé à donner sans délai de tels moyens de conciliation et de telles explications sur l'état présent des affaires, qu'elles pussent conduire à un arrangement (3).

La remise des notes sut suivie d'une longue consérence entre le ministre des relations extérieures et l'ambassadeur d'Angleterre, à la suite de laquelle lord Whitworth écrivit à son gouvernement que tout ce qui avait pour but de violer l'indépendance de

<sup>(1)</sup> Notes de M. de Talleyrand, des 25 et 30 mars; et de lord Whitworth, des 5 et 7 avril 1803.

<sup>(2)</sup> Note de lord Hawkesbury, du 3 avril 1803.

<sup>(3)</sup> Note de lord Whitworth, du 7 avril 1803.

l'Ordre et de l'île de Malte ne serait jamais consenti par le gouvernement français; mais que tout ce qui ne serait pas contraire au traité d'Amiens, et pourrait convenir ou être agréable au gouvernement anglais, n'éprouvait aucune objection et serait susceptible d'une convention particulière (1).

Neuf jours après cette conférence, lord Whitworth sit connaître au gouvernement français, par une note sans signature et sans date, que, pour la conservation de la paix, Sa Majesté Britannique consentirait à ce que le gouvernement civil de l'île de Malte fût donné à l'Ordre de Saint-Jean, en faisant jouir les Maltais des priviléges qui avaient été stipulés en leur faveur par le traité; mais que, conformément aux principes qui avaient été adoptés dans d'autres occasions, les fortifications de l'île seraient gardées par les troupes anglaises. Cette proposition avait été précédée d'une ouverture encore plus exigeante, et par laquelle le gouvernement britannique demandait que l'île de Malte lui fût cédée en toute propriété et souveraineté; mais le gouvernement français s'étant refusé à faire de ces propositions contraires au traité d'Amiens l'objet d'une discussion sérieuse, lord Whitworth demanda, comme ultimatum, 1° que Sa Majesté Britannique pût conserver ses troupes à Malte pendant dix ans; 2° que l'île de la Lampedouze lui fût cédée en toute propriété; 3° que les troupes françaises évacuassent la Hollande; et déclara que si

<sup>(1)</sup> Pièces officielles relatives aux préliminaires de Londres et au traité d'Amiens. Paris, an XI, pag. 223.

dans sept jours il n'y avait pas une convention conclue sur ces bases, il avait ordre de quitter Paris et de retourner en Angleterre (1).

Sur le refus fait par cet ambassadeur de mettre ses propositions par écrit, le premier consul, voulant donner un nouveau témoignage de ses dispositions pour le maintien de la paix, ordonna au ministre des relations extérieures de lui adresser une note par laquelle, après avoir relevé l'irrégularité du mode employé pour transmettre ce qu'il avait appelé son ultimatum, on lui notifiait que la Lampedouze n'étant point à la France, il n'appartenait point au gouvernement français d'accéder ou de se refuser au désir que témoignait Sa Majesté Britannique d'avoir cette île en sa possession; que quant à la demande relative à l'île de Malte, elle apporterait à une disposition formelle du traité d'Amiens un changement qui exigerait le concert des parties contractantes et garantes, et que le gouvernement français ne se refuserait pas à ce concert, mais que ce n'était pas à lui à le provoquer; qu'enfin, relativement à l'évacuation de la Hollande, elle aurait lieu dès l'instant où les stipulations du traité d'Amiens, pour chacune des parties du monde, seraient exécutées (2).

Mais, au moment où cette note allait être envoyée, l'ambassadeur d'Angleterre demanda officiellement ses passe-ports. Néanmoins, M. de Talleyrand, présu-

<sup>(1)</sup> Pièces officielles relatives aux préliminaires de Londres et au traité d'Amiens. Paris, an XI, pag. 223 et 224.

<sup>(2)</sup> Note de M. de Talleyrand, du 2 mai 1803.

mant qu'elle serait de nature à modifier ses résolutions, la lui fit parvenir; mais l'ambassadeur persista, en déclarant qu'il ne voyait rien dans la note du ministre français qui pût tirer les deux pays en particulier et l'Europe en général de l'état de suspens où ils se trouvaient, et par conséquent rien qui pût le justifier en tardant à obéir aux ordres de sa cour (1).

Malgré l'insistance de lord Whitworth à demander ses passe-ports, le premier consul résolut de tenter un dernier effort, et chargea le ministre des relations extérieures de remettre à l'ambassadeur d'Angleterre une note renfermant son consentement à ce que l'île de Malte fût remise aux mains d'une des trois puissances qui avaient garanti son indépendance (2).

C'était faire un grand sacrifice pour prévenir une guerre dont les résultats entraîneraient de si grands malheurs, et dont la cause paraîtrait bien minime, puisque l'objet en litige était un rocher; mais l'Angleterre avait un immense intérêt à s'assurer la possession de ce rocher, et la France n'en avait pas moins à la lui disputer. Cependant, l'ambassadeur britannique prit cette note ad referendum, et se décida à envoyer à sa cour un courrier, au retour duquel il notifia, en vertu des instructions qui lui étaient parvenues, que la proposition du gouvernement français avait été jugée impraticable par le refus de Sa Majesté l'empereur de Russie de s'y prèter, et en même

<sup>(1)</sup> Note de lord Whitworth, du 3 mai 1803.

<sup>(2)</sup> Note de M. de Talleyrand, du 4 mai 1803.

temps au-dessous des justes prétentions de Sa Majesté Britannique. A cette notification se trouvait joint un projet de convention par lequel le gouvernement français s'engageait à ne pas s'opposer à la cession de l'île de la Lampedouze à Sa Majesté Britannique par le roi des Deux-Siciles, et consentait à l'occupation de Malte par les troupes anglaises jusqu'à ce qu'elles pussent prendre possession de la Lampedouze comme poste militaire. La France devait aussi évacuer dans un mois le territoire de la République Batave et la Suisse; de plus, accorder une provision territoriale convenable au roi de Sardaigne en Italie. A ce prix, l'Angleterre reconnaissait le roi d'Étrurie et les Républiques Italienne et Ligurienne; enfin le cabinet de Londres voulait que le gouvernement français s'obligeât à ne requérir l'évacuation de l'île de Malte qu'à l'expiration du terme de dix ans (1).

Ces propositions étant inadmissibles, le ministre français renouvela celle faite par le premier consul de remettre Malte entre les mains de l'une des trois puissances garantes, en démontrant que cette assertion du refus de l'empereur de Russie était contraire à la garantie accordée par Sa Majesté Impériale sous la condition de quelques changements consentis par la France, et à la médiation offerte par cette puissance, confirmée par ses ambassadeurs à Londres et à Paris, médiation qui avait été acceptée par la France (2). Mais, chaque jour plus certaine d'être

<sup>(1)</sup> Note de lord Whitworth, du 10 mai 1803.

<sup>(2)</sup> Note de M. de Talleyrand, du 10 mai 1803.

appuyée en Europe lors de sa levée de boucliers, l'Angleterre avait irrévocablement pris la résolution d'en appeler aux armes, et son ambassadeur renouvela sa demande de passe-ports avec une persistance qui paraissait lui avoir été ordonnée (1). Ils lui furent envoyés, et il quitta Paris, emportant une note que lui fit remettre le gouvernement français et par laquelle le ministre des relations extérieures, après avoir démontré que le gouvernement anglais n'avait jamais eu qu'une seule volonté, celle de garder Malte, et que le premier consul avait été constamment animé de dispositions conciliantes, offrait encore de remettre cette île entre les mains de l'une des trois puissances garantes, et d'ouvrir une négociation pour les autres objets étrangers au traité d'Amiens (2).

Alors le premier consul fit donner communication au Sénat de la dernière note adressée à l'ambassadeur de Sa Majesté Britannique, note qui présentait le résumé de la négociation (3), et il rappela son ambassadeur de Londres. De son côté, Sa Majesté Britannique annonça à sa Chambre des Communes la rupture des relations entre les deux puissances, et déclara qu'elle se reposait avec confiance sur le zèle et l'esprit public de ses fidèles Communes, et sur les efforts de ses braves et loyaux sujets, à l'effet de la soutenir dans la résolution qu'elle avait prise d'employer le pou-

<sup>(1)</sup> Note de lord Whitworth, du 12 mai 1803.

<sup>(2)</sup> Note de M. de Talleyrand, du 15 mai 1803.

<sup>(3)</sup> Moniteur du 24 floréal an XI (14 mai 1803).

voir et les ressources de la nation pour s'opposer a l'esprit d'ambition et d'invasion qui dirigeait les consuls de France; pour soutenir la dignité de sa couronne, et pour assurer et maintenir les droits et les intérêts de son peuple (1).

Ce message fut suivi d'un ordre qui défendait à tous bâtiments anglais d'entrer dans les ports des Républiques Française et Batave ou dans ceux occupés par les armées françaises, et qui mettait embargo ou arrêt sur les bâtiments de ces Républiques, lesquels pouvaient se trouver dans les ports de la Grande-Bretagne, en même temps que sur les marchandises et personnes embarquées à bord de ces bâtiments (2). Néanmoins, le cabinet de Londres, sentant la nécessité de justifier sa conduite, publia un manifeste dans lequel il accumula les assertions les plus erronées, les raisonnements les plus spécieux pour fausser l'opinion publique (3). Le gouvernement français répondit à cet ordre et à ce manifeste par un décret qui prescrivait des représailles contre les bâtiments anglais, la délivrance de lettres de marque contre le commerce de la Grande-Bretagne, et l'arrestation de tous les Anglais qui se trouvaient sur le territoire de la République (4).

Le message de Sa Majesté Britannique ne pouvait manquer de donner lieu à une discussion dans le

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 65

<sup>(2)</sup> Pièces justificatives, nº 66.

<sup>(3)</sup> Pièces justificatives, nº 67.

<sup>(4)</sup> Moniteur du 4 prairial an XI (24 mai 1803).

Parlement; elle s'ouvrit en effet dans la Chambre des Communes. On entendit plusieurs orateurs qui penchaient pour la franche exécution du traité, et par conséquent pour la cession de Malte: « Dans un exposé publié le 22 février, dit lord Fohktone, Bonaparte annonçait que les troupes anglaises allaient être retirées de Malte; on ne doit donc pas supposer qu'à cette époque il y eût aucune négociation entre les deux gouvernements concernant cette île ou l'Égypte. Il se peut que quelques débats se soient élevés sur le choix du grand-maître qui n'a pas été élu de la manière prescrite par le traité; mais il paraît que le gouvernement britannique a consenti à ce que la nomination fût faite par le pape. Dès lors, nul motif ne peut s'opposer à la remise de Malte, si ce n'est celui indiqué par le capitaine Ball dans sa réponse au commandeur Buzi, savoir, que les puissances mentionnées dans le traité n'ont pas accédé à la garantie; mais il est difficile, cependant, de considérer cette circonstance comme un titre pour garder l'île, attendu que le traité stipule positivement la remise, et invite seulement les autres puissances à garantir son indépendance. » — Après avoir raisonné dans le même sens, Fox s'écria: « En résumé, voici le parti qui me semble le meilleur et le plus conforme à l'équité : je propose l'acceptation de la médiation offerte par la Russie et consentie par la France.»—Dans la Chambre des Pairs, les débats n'étaient pas moins vifs, ni les opinions moins partagées. « La France, disait lord Pelham, et ce doit être là un de ses plus grands

griefs aux yeux de l'Angleterre, la France a fait mille tentatives pour hâter l'élection d'un grand-maître, et aucune démarche pour obtenir la garantie des puissances neutres. » — « Lisez le rapport du général Sébastiani, ajoutait le duc de Clarence, vous y verrez la preuve des projets de la France sur l'Égypte. » Le comte de Stanhope, raisonnant avec plus de bonne foi, mettait le ministère au pied du mur. « D'un côté, répondait-il, on veut garder Malte pendant dix ans, de l'autre, on exige l'évacuation d'après les conditions du traité d'Amiens, et je pense que cela pourrait encore s'arranger. Mais pour réclamer cette possession décennale, on dit qu'on a le droit de l'exiger comme équivalent de l'agrandissement de la puissance continentale de la France; loin d'y avoir eu agrandissement, il y avait eu perte. Le désir de conserver Malte se conçoit en présence des projets conçus par la France; mais ces projets vous étaient depuis longtemps connus, et pourquoi donc, en ce cas, avezvous signé le traité (1)?»

Mais le discours prononcé dans la Chambre haute par lord Melville tient une place trop importante dans l'histoire de toutes les nations intéressées, et dans celle de Malte en particulier, pour n'être pas rapporté textuellement : « Je suis heureux, disait cet « homme d'état, de voir que dans le cours des obser- « vations passées, chaque lord soit convenu que l'É- « gypte est éminemment essentielle aux intérêts de

<sup>(1)</sup> Séances du Parlement, des 28 avril, 23 et 27 mai 1803.

« ce pays. Je suis aussi extrêmement satisfait de « trouver que, cette opinion admise (j'entends le rap-« port de l'Égypte avec la prospérité de la Grande-« Bretagne), il ne se soit élevé aucune discussion re-« lativement à la grande importance de l'île de Malte, « qui est la clef de l'Égypte. Le droit de ce pays à ga-« rantir l'indépendance de Malte de l'ambition de la « France ne peut pas être contesté, et puisqu'on est « déjà d'accord sur ces points, je me trouve naturelle-« ment porté à aller plus loin. Que l'article du traité « d'Amiens relatif à Malte ne puisse pas être exécuté, « personne ne peut en douter quand on considère « avec attention les altérations qui ont eu lieu depuis « la signature du traité de paix. Je dis qu'il n'est pas « susceptible d'exécution, parce que, par son obsti-« nation, la France a ôté tout moyen de proposer « quelque changement radical capable d'accomplir « le grand objet de la paix en ce qui concerne cette « île. Si nous examinons les dispositions du traité pour « l'indépendance de Malte, nous trouvons un juste « et satisfaisant fondement à conclure que l'article « n'est pas susceptible d'exécution. Voulez-vous, « Messieurs, vous reposer sur la garantie de l'Es-« pagne? Je ne puis pas le croire. Dans son état ac-« tuel, l'Espagne ne fournirait qu'une faible sûreté « de la protection de son indépendance. La garantie « de la Prusse est telle, sous tous les aspects, « qu'elle ne saurait d'aucune manière contenter l'es-« prit d'aucun des nobles lords qui m'écoutent, et je « crois ne courir aucun risque d'être contredit en

« assurant que les seules puissancs sur la garantie « desquelles on puisse compter sont la Grande-Bre-« tagne et la Russie. Je fais ici mention avec une par-« ticulière complaisance de la Russie, sur la ré-« sexion qu'une alliance avec elle doit réussir à « l'avantage réciproque. Dans l'état actuel de l'Eu-« rope, une alliance avec cette puissance promettant « des résultats solides et stables pour arriver au grand « objet de la paix, est ce qu'il y a le plus à désirer; « mais la meilleure chose pour l'intérêt de la Russie, « scrait que Malte fût au pouvoir de la Grande-Bre-« tagne, attendu la grandeur de sa puissance na-« vale, pour y soutenir toujours une garnison an-« glaise contre toute opposition. C'est pour détruire « quelques préjugés dont mon esprit était affecté, « que j'ai voulu dire quelque chose dans cette dis-« cussion, avant de lire les papiers maintenant sou-« mis à votre délibération.

« Quand je connus qu'en vertu du traité d'Amiens « Malte devait être évacuée, cette convention, je le « confesse, fut pour moi le sujet du plus grand déplaisers « sir; et, en cette occurrence, je passai plusieurs « heures très – pénibles. Après cette confession, « j'espère qu'on me prêtera foi lorsque je dirai que « la possession de cette île donne à Bonaparte les « moyens de conquérir l'Égypte, et que sa conquête « nous fournit aujourd'hui ceux d'entreprendre cette « gigantesque expédition avec laquelle nous sommes « parvenus à la soustraire à la domination de la « France. Tant que nous continuerons à posséder

« Malte, les tentatives de toute autre puissance pour « la conquérir, quelque grandes et subites qu'elles « soient, doivent nécessairement être vaines. Sous « quelque aspect que l'on considère Malte, nous la « trouvons de la plus haute importance. Pour ce « qui concerne nos possessions dans les Indes-Orien-« tales; son prix ne peut être assez évalué; et pour « ce qui regarde la Méditerranée, le Levant et l'A-« driatique, elle est intimement liée à nos entre-« prises et à notre prospérité comme nation. Soit « que je considère nos rapports avec la Méditerra-« née et l'Égypte, soit que je regarde les intérêts « généraux de l'Empire Britannique, je ne peux « que me féliciter avec vous de la conservation de «Malte. Les puissances du Levant et de la Méditer-« ranée sont, avec notre possession de Malte, plus « efficacement protégées, et, plus nous sommes voi-« sins, plus elles sont assurées de la jouissance de « leurs droits et de leur indépendance. « Je veux passer sur les autres parties de la négo-

« ciation, et me limiter à ce seul argument, que nous « allons rentrer en guerre seulement pour Malte, « et je regarde comme un devoir de parler ouver- « tement et avec précision sur cet important article. « J'espère que tout sujet de négociation relalif à « Malte est terminé, et je suis satisfait que le traité « d'Amiens ne soit pas, sur ce point, susceptible « d'exécution, devant considérer l'article 10 comme « nul. Je dis expressément nul, parce que les cir- « constances suivantes l'ont rendu tel. Je désire

« être compris distinctement et clairement. Je dis que « Malte ne doit pas être retenue par les chevaliers de « Saint-Jean, mais par nous-mêmes, et que c'est un « objet pour lequel un grand pays peut combattre « justement. Tenons-nous donc fortement, Messieurs, « au droit sur lequel nous sommes hautement sondés. « Nous sommes requis de retenir Malte, tant dans « notre propre intérêt que dans celui des autres « puissances. La négociation, je me plais à le répé-« ter, est finie pour cet objet; et nous n'avons, sur « ce point, rien à discuter avec la France. Tenons-« la donc, non pour à présent seulement, mais pour « toujours. Je me félicite avec vous que la question « de sa possession soit maintenant décidée, et ne « soit plus sujette à objection et à débat. Nous procé-« dons fondés sur le droit, et il est impossible que « nous abandonnions un si bon fondement. Nous ne « devons y renoncer pour aucune réclamation qui « puisse être avancée par les chevaliers de Saint-Jean. « Le changement survenu dans cette institution « est si notable, que la nature de l'Ordre en est al-« térée, et lui rendre le gouvernement et la domi-« nation de cette île, ne serait autre qu'aggraver le « sort de l'innocent (1) peuple maltais. Je n'ai au-« cune difficulté d'assurer de la manière la plus « franche et la plus ouverte, que les habitants pré-« féreraient, au rétablissement de l'Ordre, être cédés

<sup>(1)</sup> L'expression est piquante de la part d'un lord anglais. Ce seul mot caractérise fort spirituellement les rôles de chacun dans le drame politique qui livra Malte à la Grande-Bretagne.

« à la France même. Mais il est impossible, dans « le fait, que cette disposition ait lieu, attendu que « l'Ordre n'existe plus; que, maintenant, il n'y a pas « de chevaliers, et que la successive altération des « circonstances a éteint toute idée de cette nature. « Que l'on ne parle donc pas de l'Ordre de Saint-Jean; « que le gouvernement britannique et les habitants de « Malte établissent entre eux la forme du gouverne-« ment de l'île, et qu'ils soient protégés par une gar-« nison britannique. Soyons prompts, Messieurs, « dans notre décision : mettons-nous en état de pro-« clamer que, pour sa félicité et notre intérêt, notre « protection est engagée et promise au peuple de « Malte. Notre objet en ce moment est Malte; l'objet « de la guerre est de tenir Malte garnie de troupes « britanniques, non pour quelques années, mais pour « toujours. La Méditerranée, le Levant et l'Adria-« tique sentiront les avantages essentiels résultant « de cette disposition, et je conclus par dire qu'il n'y « a de protection pour Malte que dans la Grande-« Bretagne, dont la puissance navale est seule égale « à une telle entreprise. Nous entrons en guerre pour « retenir Malte, et nous votons, pour ce seul motif, « en faveur de l'adresse à Sa Majesté pour sa gra-« cieuse participation (1).»

Malgré tout le soin de lord Melleville pour démontrer la prétendue légitimité des droits de la Grande-Bretagne, il y eut cependant des esprits gé-

<sup>(1)</sup> Séance de la Chambre des Pairs, du 24 mai 1803.

néreux qui ne partagèrent pas sa conviction, et l'on vit le duc de Richmond, le marquis de Lansdowne, le duc de Norfolk et le comte de Moira se prononcer contre la guerre, demander que les négociations fussent renouées, et proposer que la conduite des ministres fût examinée (1); mais le parti de la guerre l'emporta. Toutefois, les ministres n'obtinrent la victoire qu'en subissant un vote de censure pour leur projet, qui fut rejeté à la Chambre des Pairs par 88 voix, et adopté à celle des Communes par 241 voix de majorité (2).

Pendant que l'on discutait dans le Parlement, le ministère faisait publier à Malte sa déclaration de guerre (3), et les plénipotentiaires de la France et de l'Ordre quittaient cette île (4) pour se rendre, l'un à Naples, et l'autre à Messine.

Ainsi, c'est pour Malte, qui, lorsqu'il s'agissait d'obtenir un répit de la France, n'était, d'après lord Nelson et lord Hawkesbury, d'aucune importance, et qui, lorsqu'il est question de l'abandonner, est, suivant lord Melleville, intimement liée aux entreprises et à la prospérité de l'Angleterre, c'est pour ce rocher que le cabinet de Londres recommence une lutte qui précipitera toutes les nations européennes dans les plus affreuses calamités, et ne finira qu'avec la mort du grand homme dont le génie s'op-

<sup>(1)</sup> Séance de la Chambre des Pairs, du 21 mai 1803.

<sup>(2)</sup> Séance du Parlement du 3 juin 1803.

<sup>(3)</sup> Le 10 juin 1803.

<sup>(4)</sup> Le 1er juillet 1803.

pose à ses desseins. L'Angleterre réussira, mais ce ne sera pas sans emporter du champ de bataille des blessures qui saignent encore, et dont quelques-unes ne se cicatriseront jamais. Toutefois, son succès n'est que provisoire; pour le rendre définitif, il lui faut la sanction des traités. Le Congrès de Vienne se chargera de la lui procurer. Mais, dans l'intervalle qui nous sépare de cette dernière période de l'histoire de Malte, voyons comment le cabinet de Londres remplit l'obligation qu'il a contractée, d'établir dans cette île une forme de gouvernement concertée avec les habitants (1).

Administration de Ball. — Pour prix de sa souveraineté sur leur île, les Maltais avaient demandé à Sa Majesté Britannique la restitution de leurs antiques priviléges, sauf les modifications que le temps et les circonstances pouvaient exiger. Ils espéraient obtenir: 1º l'établissement d'un conseil concourant à l'exercice du pouvoir législatif, et composé de nationaux librement élus; 2º la liberté politique sans anarchie; 3º la liberté civile sans abus; 4° l'égalité des droits, en conservant les grades de distinction nécessaires à l'harmonie sociale; 5° des lois dégagées de tout ce que les anciennes avaient de gothique, d'injuste, de barbare et d'inutile; 6° des tribunaux indépendants; 7° la publicité des jugements; 8° la liberté individuelle garantie et respectée; 9° les emplois et les récompenses accordés au mérite et aux services; 10° le commerce

<sup>(1)</sup> Séance de la Chambre des Pairs, du 24 mai 1803.

protégé; 11° l'agriculture et l'industrie encouragées; 12° les chemins publics bien entretenus; 13° les hôpitaux et les institutions philanthropiques soutenus et dirigés par une bienfaisance et une piété éclairées; 14° des encouragements pour les hommes de lettres et les artistes; 15° l'éducation publique dirigée vers la destruction des préjugés populaires, et basée sur des principes libéraux; 16° la liberté de la presse, contenue dans des limites convenables; 17° enfin, l'influence de la constitution britannique sur l'administration publique.

Mais, soit que le cabinet de Londres ne se souciât pas plus de tenir ses engagements envers les Maltais qu'il n'avait tenu ceux contractés avec la France, soit qu'il ait été entraîné par les soins plus pressants de la guerre, soit encore qu'il voulût faire une étude plus sérieuse des besoins de la population, il ne fut pris aucune mesure pour donner satisfaction aux Maltais; et Ball, se dépouillant du caractère de ministre plénipotentiaire, continua à exercer, exclusivement et sans contrôle, le pouvoir législatif et exécutif qui lui avait été conféré avec le titre de commissaire royal.

Jusque là, Malte avait été gouvernée d'après son ancienne législation; mais cette île devenait le quartier-général des forces de terre et de mer de la Grande-Bretagne dans la Méditerranée, le point central d'où le cabinet de Londres agissait sur les divers pays qui l'entourent, le lieu d'armement et d'asile des corsaires lancés contre le commerce français, le point de relâche et de ravitaillement des bâtiments de guerre des

puissances coalisées contre la France et alliées à l'Angleterre, le marché où se vendaient les prises, et l'entrepôt des produits de l'industrie anglaise. Dès l'instant où il eut été déclaré que la Grande-Bretagne ne se dessaisirait plus de Malte, Londres, Manchester et Liverpooly fondèrent un grand nombre de maisons de commerce pour répandre leurs produits sur le continent, en forçant les lois prohibitives de la France. Cette nouvelle destination nécessitait des changements dans l'ancienne législation, et voici comment procéda le commissaire royal pour les accomplir.

Tribunaux. — Il établit d'abord deux tribunaux d'appel, l'un au Goze et l'autre à La Vallette, attribuant à ce dernier le droit de connaître, 1° des causes criminelles qui, par leur gravité, appartenaient autrefois au suprême magistrat de justice; 2° en seconde instance, des causes criminelles décidées par la grande Cour de La Valette, la Cour capitaniale, l'Office du consulat de mer et le Tribunal de l'administration des biens publics (1). Il sépara des attributions du grand visconte tout ce qui était relatif à la police de la navigation mercantile, et le confia à une intendance de police de marine (2).

Finances.—L'Angleterre voulait bien garder Malte, mais elle n'entendait pas que sa possession lui devînt onéreuse. En conséquence, Ball fit injonction à ceux

<sup>(1)</sup> Proclamations des 28 avril et 24 octobre 1803.

<sup>(2)</sup> Proclamation du 24 mars 1804.

qui ne se trouvaient pas libérés envers l'Université (Banque des jurats) de déclarer leurs dettes dans le délai de quinze jours, sous promesse de facilités accordées pour le paiement, et sous peine de payer double en cas de déclaration faite en temps inopportun, ou de découverte par un moyen quelconque, assurant, en outre, une récompense aux dénonciateurs (1). Il autorisa le même établissement à recevoir des capitaux portant intérêt à trois pour cent, avec faculté de retrait à volonté; et, pour faire face au paiement de cet intérêt, il rétablit, en sa faveur, l'ancien droit de 6 tharis (1 franc) par baril sur le vin, et de 30 tharis (5 francs) sur les liqueurs (2). Voulant indemniser les créanciers de l'État pour contributions fournies, ou dommages éprouvés pendant le blocus, et affectant à cette indemnité le droit d'accise anciennement établi sur les immeubles aliénés, ce fut encore à l'Université qu'il sit verser ce droit, dont la répartition devait être faite lorsque, par le moyen de l'intérêt, il aurait produit une somme suffisante (3). Enfin, il réduisit la valeur du doublon d'Espagne de 40 écus (80 francs) à 38 écus 9 tharis (77 francs 50 cent. (4).

Commerce.—Pour faciliter la vente des prises faites par les corsaires, Ball créa un office d'enchères publiques, et fixa les droits à payer par le vendeur à un

<sup>(1)</sup> Proclamation du 22 juillet 1803.

<sup>(2)</sup> Proclamations des 7 mars 1801 et 8 mars 1805.

<sup>3)</sup> Proclamation du 7 juin 1804.

<sup>(4)</sup> Proclamation du 21 octobre 1606.

et demi pour cent, et par l'acheteur, à demi pour cent, obligeant ce dernier à déposer dix pour cent du prix de l'adjudication, pour sûreté du marché (1). Après l'évacuation des Français, l'amiral commandant l'escadre anglaise avait fait annoncer que, pour procurer du travail à la population maltaise, il délivrerait des passe-ports aux armateurs qui voudraient faire naviguer leurs bâtiments sous pavillon anglais; mais le dey d'Alger, mécontent des stipulations du traité d'Amiens relatives aux puissances barbaresques, avait déclaré qu'il ne respecterait pas ces passeports. Des prises furent faites; Ball voulut en savoir le nombre, et il prescrivit d'en faire la déclaration (2). Sous le gouvernement de l'Ordre, le commerce des liquides avait été monopolisé: sous le gouvernement de la Grande-Bretagne, on crut pouvoir se permettre d'enfreindre le monopole; mais l'infraction était préjudiciable au fisc, et l'introduction, la vente et la fabrication des liqueurs furent défendues, ainsi que la distillation du vin (3). L'Ordre avait également monopolisé le commerce des grains, et c'était précisément pour ce monopole que l'Université avait été créée: Ball maintint le privilége et l'instrument; mais il avait un trop grand intérêt à éviter tout ce qui pourrait accroître le mécontentement, pour ne pas en user avec modération, et il réduisit le prix du blé de 40 écus (80 fr.) à 37 écus 4 tharis (74 fr. 67 c.) la salme (deux

<sup>(1)</sup> Proclamation du 18 janvier 1803.

<sup>(2)</sup> Proclamations des 9 août 1802 et 22 octobre 1803.

<sup>(3)</sup> Proclamation du 22 mars 1805.

mille cinq cent soixante-huit hectolitres), en annonçant qu'il espérait bientôt pouvoir faire manger au bien-aimé peuple maltais le pain à un prix plus bas, et le prix du grain fut en effet réduit à 34 écus 8 tharis (69 fr. 33 c.) (1).

Instruction publique. — C'est une justice à rendre à Ball, de reconnaître qu'il mit en œuvre tout ce que les circonstances et ses pouvoirs lui laissaient de ressources pour arracher les Maltais à leur impéritie et à leurs préjugés. A cet effet, il créa dans l'Université des chaires de nautique, de chimie, d'histoire naturelle, d'agriculture, et institua un jardin botanique (2). De plus, il nomma un comité chargé d'établir des règlements spéciaux pour la mise en circulation des livres de la Bibliothèque royale (3).

Police. — L'affluence des étrangers que le commerce et la vente des prises attiraient dans l'île avait deux inconvénients : le premier, d'occasionner un accroissement de consommation de denrées, toujours inquiétant dans un pays dont les produits ne suffisaient pas à la subsistance de ses habitants; le second, d'éclairer les Maltais sur la violation de leurs droits, de leur montrer qu'ils n'avaient été pour l'Angleterre qu'un instrument, et par conséquent d'activer leur mécontentement. Ces deux inconvénients n'échappèrent point à Ball, qui fit faire un

<sup>(1)</sup> Proclamations des 22 août et 10 juin 1802.

<sup>(2)</sup> Proclamations des 15 novembre 1802 et 2 septembre 1805.

<sup>(3)</sup> Proclamation du 1 octobre 1806.

recensement tendant à constater les noms, prénoms, patrie, profession, époque d'arrivée, motifs de résidence, et par conséquent le nombre des étrangers qui se trouvaient à Malte; il prescrivit ensuite à tout arrivant de se présenter devant les tribunaux, sous peine d'être arrêté, et aux aubergistes d'en faire la déclaration, sous peine d'une forte amende; enfin, il astreignit toutes les personnes nées hors du pays à prendre un permis de séjour (1). Mais une mesure qui eut lieu d'étonner de la part du représentant d'une nation si sière de sa constitution libérale et de sa haute civilisation, mesure qui ne peut s'expliquer que par l'excès du mécontentement des habitants et la crainte qu'on en éprouvait, fut l'arrêté par lequel, sans jugement préalable et de sa pleine autorité, Ball ordonna que trois Maltais, pour avoir tenu des propos tendant à troubler la tranquillité publique, fussent fouettés et envoyés en exil; ajoutant que les auteurs et complices de semblables propos, ceux qui les auraient répétés comme objet de simple conversation, ou se seraient trouvés présents et n'auraient pas cherché à détromper les auditeurs, enfin ceux qui n'en auraient pas informé le tribunal de la grande Cour de La Valette, seraient dorénavant traités de la même manière, sans avoir égard au rang, à la condition, ni même à l'âge des personnes (2). Cependant l'homme qui punissait si arbitrairement de simples

<sup>(1)</sup> Proclamations des 4 mai 1803, 26 janvier 1804 et 21 juin 1805.

<sup>(2)</sup> Proclamation du 22 mai 1805.

propos, réprimait avec fermeté les injures et les mauvais traitements que l'on se permettait envers les prisonniers français, et reléguait, dans une autre occasion, trois Maltais au Goze, où, disait-il, n'ayant pas occasion de rencontrer des Juifs, ils pourraient, en changeant d'air, se corriger de leur fanatisme (1).

Santé publique. — Depuis l'insurrection des Maltais, l'exécution des lois sanitaires avait été suspendue; Ball les remit en vigueur, en créant un comité pour diriger le service dans les ports et le lazaret (2).

Force armée. — L'île de Malte avait déjà fourni son contingent dans les expéditions française et anglaise en Égypte, et ses enfants s'y étaient vaillamment conduits. Elle pouvait encore payer son tribut dans la nouvelle guerre que l'Angleterre venait de susciter à la France, et on créa un régiment maltais sous ces conditions : que les soldats seraient assimilés aux troupes régulières de Sa Majesté Britannique pour la paie, l'habillement, l'équipement, la nourriture, les parts de prise, les priviléges, la retraite, les lois et règlements militaires; qu'ils devraient être nés dans l'île, âgés de dix-huit à trente-cinq ans, exempts de toutes infirmités, habiles au service, et qu'ils n'auraient pas moins de cinq pieds trois pouces; qu'ils devraient s'enrôler pour dix ans, et aller

<sup>(1)</sup> Proclamation du 25 mai 1805.

<sup>2</sup> Proclamations des 1 novembre 1804 et 11 septembre 1806.

dans toutes les parties du monde où les troupes britanniques pourraient être employées; qu'il serait alloué à chaque recrue 55 écus (110 fr.) à titre d'enrôlement, dont 35 (70 fr.) en argent et 20 (40 fr.) en essets, et que ceux qui voudraient s'engager pour un terme indéfini recevraient en outre 25 écus (50 fr.) à titre de gratification (1). Les cadres furent assez promptement remplis. Néanmoins, la discipline anglaise occcasionna des désertions, et on dut défendre aux habitants de recevoir, et à plus forte raison de cacher les recrues (2). Pour son début, ce régiment fut envoyé à l'île de Capri, où il acquit une gloire que les Anglais ont cherché à lui enlever, mais qui a été sanctionnée par un témoignage dont il put à bon droit s'honorer, celui du général Lamarque, commandant de l'expédition française. On leva également, pour servir dans les pays autour de la Méditerranée ou dans les royaumes de Portugal et d'Espagne, une compagnie de cent hommes de quinze à vingt-quatre ans, pour le train de l'artillerie (3). On forma encore trois compagnies d'ouvriers du génie, dont deux durent être employées aux fortifications de Malte, et une dans la Méditerranée ou les pays environnants. Enfin, on demanda vingt-quatre jeunes gens de treize à quatorze ans pour servir dans l'arsenal de la marine comme élèves de construction, calfatage, charpentage, voilure et cordage,

<sup>(1)</sup> Proclamation du 31 mars 1805.

<sup>(2)</sup> Proclamation du 2 septembre 1805.

<sup>(3)</sup> Proclamation du 13 septembre 1805.

sous la condition de servir pendant sept ans, avec un salaire journalier qui, de 6 tharis (1 fr.), s'élèverait progressivement jusqu'à 12 (2 fr.), et se diviserait entre l'instructeur et l'élève ou ses parents (1).

Emplois. — L'administration recevait l'impulsion d'une secrétairerie de gouvernement, qui agissait sous la direction immédiate du commissaire de gouvernement. La garnison était sous les ordres d'un officier général anglais, et la marine obéissait à l'amiral commandant l'escadre britannique. Les départements administratifs étaient ainsi répartis:

A La Valette, une Cour capitaniale composée d'un juge et d'un avocat fiscal; une grande Cour, composée d'un président, de trois juges d'appel, d'un juge criminel, de deux juges civils; une Cour suprême d'appel; une Intendance de marine; une Cour de vice-amirauté pour le jugement des prises; une Trésorerie. Les revenus publics étaient administrés par un juge, un conseiller et un chancelier; la douane était dirigée par un collecteur; la police, par un intendant; le Mont-de-Piété, les hôpitaux et les hospices, par des comités composés d'un président et de commissaires; la Santé était sous la direction et la surveillance d'un comité également composé d'un président et de commissaires, dont deux négociants et deux médecins; les ports et les lazarets avaient des capitaines ; l'Université (Banque) était administrée par

<sup>(1)</sup> Proclamation du 15 janvier 1807.

des jurats; la Bibliothèque avait son conscrvateur, l'Imprimerie son directeur; l'Instruction publique était dirigée par un grand-aumônier et un recteur; la police des marchés et des rues était confiée à des commissaires.

La Cité Vieille avait son capitaine de la verge, quatre jurats et un juge; les autres cités avaient aussi leurs jurats.

Le Goze avait un gouverneur, quatre jurats, deux juges, un Tribunal d'appel et un avocat fiscal : des lieutenants étaient chargés de l'administration municipale dans les casaux des deux îles. Dans le principe, tous les emplois étaient occupés par des Maltais; mais après la rupture du traité d'Amiens, il y eut envahissement par les sujets anglais, et on vit passer entre leurs mains les places de secrétaire de gouvernement, de trésorier, et de médecin de la Santé.

Pendant que ces changements s'effectuaient à Malte, le continent européen était le théâtre de vicissitudes politiques d'une bien autre importance.

La Russie, qui s'était détachée de la seconde coalition, et avait fait la paix avec la France en grande partie parce que l'Angleterre avait refusé de lui céder l'île de Malte, offrit de nouveau sa médiation pour prévenir la guerre qui allait éclater; mais, quoique repoussée dans ses prétentions par le cabinet de Londres, elle se laissa entraîner dans la troisième coalition, dont la Suède avait été la première puissance signataire, et à laquelle accédèrent successivement l'Autriche, la Prusse et le roi de Naples. Un soulèvement général de l'Europe devait refouler la France dans ses anciennes limites, sans toucher toutesois à son gouvernement intérieur.

Mais, loin d'être écrasé, Napoléon, que la nation française vient de saluer du nom d'empereur, triomphe à Austerlitz le 2 décembre 1805. L'Autriche perd Venise et la Dalmatie par la paix de Presbourg, qui crée les royaumes de Bavière et de Wurtemberg. Napoléon prend toutes ces dispositions au château impérial de Schænbrun; c'est de là qu'il donne à son frère Joseph la couronne de Naples par une simple proclamation, et à son frère Louis celle de Hollande. - L'empire d'Allemagne existait encore: une déclaration du 1<sup>er</sup> août 1806 renverse cet édifice politique, debout depuis tant de siècles. Ce boulevard détruit et remplacé par la confédération germanique, dont Napoléon se déclare le protecteur, laisse la Prusse sans défense. Seule contre les Français, cette puissance perd les batailles d'Auerstadt et d'Iéna, et voit Napoléon triomphant entrer à Berlin.

Les victoires d'Eylau et de Friedland achèvent l'anéantissement de la Prusse. La paix de Tilsitt (1807) couronne cette campagne prodigieuse. On voit en même temps surgir un royaume de Westphalie pour Jérôme, le plus jeune des frères de Napoléon, et un duché de Varsovie, première atteinte portée à la Russie. La Saxe est aussi érigée en royaume; Murat s'asseoit sur le trône de Naples, et Joseph sur celui d'Espagne, laissé vacant par l'abdication forcée de Charles IV. La Russie elle-même déclare la guerre à

la Grande-Bretagne. La France commande partout, et tandis que les ports d'Angleterre sont mis en état de blocus, tous les ports d'Europe lui sont fermés par le système continental, qu'annonce au monde entier le fameux décret de Berlin.

Ces événements ne laissent pas que d'exercer, à Malte, une fâcheuse influence sur le commerce et sur l'opinion publique. L'effet en est cependant amorti par la prise d'Alexandrie, qui livre l'Egypte aux Anglais, et par la paix conclue avec la Porte-Ottomane. L'Orient se trouvant ainsi à la disposition de l'Angleterre, devient une nouvelle source de prospérité pour Malte; pour y ajouter, on délivre des lettres de marque contre les Prussiens, de qui on avait à se venger : ils avaient consenti à occuper l'électorat de Hanovre (1). Mais, en même temps, on promulgue la

## (1) Proclamation du 18 soût 1806.

Cette époque est celle de la haine violente de la Grande-Bretagne contre la Prusse; sentiment, d'ailleurs, bien motivé, puisqu'au moment où cette dernière puissance s'emparait ainsi des possessions de Georges III, ce prince venait d'acheter une nouvelle garantie de ce même pays de Hanovre par un traité de subsides qui ne devait pas faire entrer moins de 1500 mille livres sterling (environ 36 millions de francs ) dans les caisses prussiennes. Le roi d'Angleterre publia une déclaration véhémente contre tant de déloyauté; et Fox, qui était alors à la tête du ministère, prononça à la Chambre des Communes un de ses discours les plus éloquents. « ..... Nous ne pouvons, dit-» il, contempler sans pitié et sans mépris une grande puissance qui annonce a qu'elle s'est trouvée, sans combat et sans résistance, réduite à la nécessité « dégradante de céder des provinces qu'on appelait le berceau de la maison « de Brandebourg.... Le roi de Prusse dira-t-il que cette convention lui a « été arrachée par la peur, et qu'il y a été forcé? Ce serait un très-grand « malheur s'il eût été contraint à cette nécessité. Mais a-t-il combattu pour « garder Anspach? Et ne l'a-t-il pas cédé honteusement à la première somdésense du Parlement de racheter en mer les bâtiments et les marchandises capturés, par la raison que la sacilité avec laquelle ces rachats s'opèrent encourage l'ennemi à multiplier l'armement de ses petits corsaires, très-préjudiciables au commerce de l'Angleterre aussi bien que de Malte (1).

Malgré la grande prospérité commerciale dont ils jouissaient, les Maltais ne perdaient pas de vue les avantages qu'ils s'étaient proposés en se livrant à l'Angleterre. Dans une adresse que les magistrats des quatre cités présentèrent à lord Elgin, à son retour de Constantinople, pour le remercier de la délivrance des esclaves maltais, ils l'avaient prié, au nom de la nation, d'interposer ses bons offices auprès de Sa Majesté 2 : cette démarche n'avait rien produit. L'inutilité d'une réclamation légale sur laquelle ils avaient fondé de grandes espérances, les change-

a mation, acceptant pour dédommagement un pays que appartent à un a tour avec lequel il était uni de temps immemorial par tous les liens qui, dans a tous les temps et dans lous les pays, imposent des égards et attachent les antions?...» Et après avoir trace l'etat de complet conselege auquel la Prusse etat réduite sous la domination française, il ajoute : « Il semble que « les Français se soient charges de la justice publique de l'Europe, et qu'ils « regardent la Prusse comme une puissance avec laquelle il est impossible « d'avoir un traite sur lequel on puisse compter : et. a cet égard, je crois « qu'ils ont parfatement raison, » Cette philippique de l'orateur anglois fot couverte d'applicationents. Biennit le marine brutannique se run tout estime sur le commerce prussien, et dans une semaine plus de quatre cents veissement de cette mation, captures en mer, furent amenés et vendes dans les ports de l'Anginterre.

<sup>1</sup> Procumentum du 13 setudre 1986.

<sup>2</sup> Adressa e arti Elgen du 9 mars 1983.

ments opérés dans l'administration, les rigueurs employées pour interdire jusqu'à l'expression de la pensée, enfin, l'envahissement des emplois publics par les Anglais, occasionnèrent des murmures, et un mécontentement général qui se compliqua encore par l'explosion de la poudrière du Coradino et par la révolte du régiment de Frohberg. Les vols, les assassinats se multipliaient (1), et la désertion éclaircissait les rangs du régiment maltais (2). Pour lors, les hommes qui ne s'étaient pas vendus à l'Angleterre et dont le patriotisme ne s'était point encore démenti, crurent le moment où la France venait de dissoudre la troisième coalition, favorable pour tenter une nouvelle démarche auprès du gouvernement anglais. Ils reprirent courage, et eurent assez de crédit pour faire parvenir à l'agent que la députation avait institué à Londres, des doléances qu'il dut soumettre à l'administration de la métropole, au nom de la noblesse et des principaux citoyens de l'île. Les griefs que l'agent maltais devait faire valoir étaient ainsi exposés:

« En ne répondant à aucune des demandes de la « nation maltaise, et en la laissant privée de moyens « autorisés par le gouvernement anglais pour faire « connaître ses griefs, les habitants se trouvent ré-« duits à un état de dépendance qui fait craindre à « tout moment l'explosion d'une révolte parmi le

<sup>(1)</sup> Proclamations des 1er, 10 octobre, 20, 25 novembre 1805; 12 mars, 27 septembre, 14 novembre 1806 et 5 février 1807.

<sup>(2)</sup> Proclamation du 2 septembre 1805.

« peuple, en tout semblable à celle qui faillit d'écla-« ter pendant l'administration du général Pigot. — « Le despotisme sous lequel la nation gémit aujour-« d'hui s'oppose à toute manifestation libre de la « pensée, et bien davantage encore à toute plainte, « à tout acte signé, tendant à éclairer le gouverne-« ment de la métropole. On ne saurait, du reste, ré-« voquer en doute la tyrannie du gouvernement de « l'île; il serait superflu d'en produire des preuves; « elles sont partout; elles ressortent particulièrement « du code de lois en vigueur, qui accorde au pouvoir « un droit absolu sur la vie et les propriétés des habi-« tants. Cependant, on ne l'ignore pas, d'après l'acte « d'inféodation qui livra Malte à l'Ordre de Saint-Jean, « les grands-maîtres ne devaient en être que les « premiers magistrats, et ce fut en empiétant gra-« duellement sur les priviléges des Maltais qu'ils « finirent par devenir souverains absolus. Le code « de Rohan, ce recueil de lois odieuses, qui ne met-« tait aucune borne à l'autorité des grands-maîtres, « fut un édit rendu par lui seul, et sans autre sanction « que celle de l'exercice despotique d'un pouvoir « usurpé. Sa Majesté Britannique avait ordonné « que les lois de Malte seraient respectées : les habi-« tants n'ont point considéré cette volonté du sou-« verain comme une confirmation du despotisme « sous lequel ils ont gémi pendant si longtemps, et « dont ils avaient souvent tenté de se délivrer, no-« tamment par un appel aux armes en 1775. Loin « de là, ils s'étaient attendus à ce que la forme an« cienne et légale de leur gouvernement serait ré-« tablie (1). »

Ball avait eu connaissance de cette adresse, et pour en atténuer l'effet, il crut devoir saisir la première occasion favorable. L'épée dont on lui avait fait présent après la reddition de La Valette avait été perdue; on avait le projet de lui en offrir une seconde, et comme il commandait en maître, il exigea qu'elle lui fût solennellement présentée, avec une adresse revêtue de la signature de tous les députés des cités et des casaux des deux îles. Rédigée dans les termes les plus exagérés, cette pièce passerait aisément pour une sanglante ironie, si l'on ne savait, d'ailleurs, jusqu'où peut aller l'esprit de servilité (2). La réponse de Ball ne fut ni moins emphatique ni moins prodigue de louanges, mais il poussa plus loin encore le mauvais goût : revenant sur le blocus de La Valette, il se livra à des déclamations aussi fausses que déplacées contre les Français, contre des ennemis qu'après tout il n'avait pu vaincre que par la famine (3). Mais un coup auquel ne s'attendait pas le commissaire anglais, surtout de la part d'un homme qui lui avait prêté l'appui de sa popularité tant qu'il avait cru à la réalisation des promesses relatives aux priviléges de la nation maltaise, fut la protestation

<sup>(1)</sup> Extrait des instructions données à sir Richard à Londres, le 25 sévrier 1806.

<sup>(2)</sup> Pièces justificatives, nº 68.

<sup>(3)</sup> Pièces justificatives, nº 69.

de Vincent Borg, l'un des trois chess que l'insurrection avait mis à sa tête.

Au sujet de la répartition à faire de la somme accordée par Sa Majesté à titre de don, Ball, de sa pleine autorité, avait ordonné que tous ceux qui, sans être enrôlés, étaient accourus simplement au son des cloches, en seraient exclus, et que ceux qui avaient occupé l'emploi de représentant, ou tout autre emploi politique, se contenteraient de l'honneur d'avoir servi la patrie (1). Cette exclusion étant la ruine de Borg, ce tribun maltais, qui avait consacré sa fortune au soutien de la cause populaire, chargea l'agent accrédité à Londres de réclamer contre cet acte de despotisme du proconsul anglais (2).

Ball survécut peu à cette réclamation; atteint d'une maladie occasionnée, peut-être, par le chagrin de voir se former contre lui une opposition qui lui annonçait la ruine de son crédit sur ses bien-aimés Maltais, cet homme, à qui l'on peut dire que l'Angleterre dut l'accomplissement de ses projets sur l'île de Malte, mourut le 25 octobre 1808. Un an auparavant, comme il pressentait sa fin prochaine, et probablement pour se réconcilier avec sa conscience, il avait écrit au secrétaire d'État Windham : « Vous « saurez, Monsieur, que, lorsque les troupes britan-« niques prirent possession de l'île, il fut stipulé que « les priviléges des Maltais leur seraient conservés,

<sup>(1)</sup> Proclamation du 11 décembre 1803.

<sup>(2)</sup> Pièce justificative nº 70.

« et qu'ils seraient gouvernés d'après leurs lois an-« ciennes. »

Administration du général Villette. — A peine Ball eut-il rendu le dernier soupir, qu'il s'éleva un grand débat sur la question de savoir à qui revenait le gouvernement civil par intérim, c'est-à-dire jusqu'au moment où Sa Majesté Britannique y aurait pourvu. Les militaires prétendaient que les fonctions de commissaire royal appartenaient de droit à l'officier qui commandait la garnison; les Maltais soutenaient qu'elles devaient être exercées par la première autorité civile. Les esprits s'échauffaient, et, pour faire cesser une contestation qui pouvait avoir de graves conséquences, on convint que l'île serait gouvernée concurremment par le général qui commandait les troupes de la garnison et par le secrétaire du gouvernement, qui était la première autorité civile.

Sous cette administration intérimaire, il ne se fit aucun changement dans le système gouvernemental, et, parmi les actes du pouvoir exécutif, le seul digne d'être rapporté fut la connaissance des causes relatives au commerce, attribuée à une Cour de vice-amirauté, ou à tout autre tribunal composé d'étrangers (1). Cette modification ne fut point encore populaire. Les Maltais virent, dans cette prétention de les soumettre à une juridiction lointaine ou étrangère, des éléments de ruine et une nouvelle atteinte portée

<sup>(1)</sup> Proclamation de janvier 1809.

à leurs priviléges. Les magistrats des cités réclamèrent; mais ils ne s'en tinrent pas là.

Craignant que le successeur de Ball ne voulût suivre les mêmes errements, les principaux membres de la noblesse, du clergé et des autres classes de la société, au nombre de quatre-vingt-six, rédigèrent et signèrent de nouvelles instructions à l'agent de Londres, par lesquelles ils lui enjoignirent de renouveler ses instances auprès des ministres pour obtenir la restitution si souvent promise des antiques droits de la nation: « Nous ne sommes pas, disaient les signa-« taires, un peuple inquiet, et nous ne fûmes jamais « mécontents sans en avoir les plus fortes raisons. « Notre patience, notre soumission, et notre confiance « dans la justice de Sa Majesté depuis dix ans, sont « des arguments de fait et non des paroles, qui doi-« vent confondre nos calomniateurs. Nos demandes « se réduisent, en termes généraux, à la restitution « de nos anciens droits, violés par les grands-maîtres « de l'Ordre de Saint-Jean, ressaisis par nous durant « le blocus de La Valette, stipulés expressément « quand nous consignâmes notre île aux officiers du « roi avec une consiance illimitée, méconnus ensuite, « et de nouveau promis solennellement. Les princi-« paux de ces droits sont : 1° une libre représenta-« tion du peuple, ou un Conseil populaire, avec fa-« culté d'envoyer des députés ou des pétitions à Sa « Majesté en son Conseil; 2° des tribunaux indépen-« dants; 3° la liberté de la presse sans licence, et « dans les choses qui ne peuvent pas offenser notre

« religion; 4° un jury, de la manière usitée en Angle-« terre, ou avec appel de la sentence au Conseil po-« pulaire, suivant notre antique coutume (1). »

Cette lettre ne resta pas tout à fait infructueuse : elle fut mise sous les yeux de lord Liverpool, et ce ministre fit répondre aux signataires qu'ils eussent à faire parvenir une pétition au roi, en son Conseil, par l'entremise du commissaire royal.

Administration d'Oakes. — Sur ces entrefaites, le général Oakes, qui succédait au général Villette dans le commandement de la garnison, fut nommé commissaire royal, sous la condition que l'administration civile serait totalement séparée de l'administration militaire.

Nous ne nous arrèterons point sur cette administration, dont les actes législatifs ne présentèrent rien de remarquable. Les plus saillants parmi ces actes furent: une légère réduction sur le prix du blé; la promesse d'une récompense de 2,000 écus (4,000 fr.) à qui arrêterait lord Cochrane, évadé de prison, où il était retenu pour dettes; le rétablissement du droit imposé par les Français sur les voitures et les chars, pour subvenir à la réparation des routes; un emprunt de 200,000 écus (400,000 fr.) fait par l'Université (Banque des jurats) au taux de six pour cent; la création d'un magistrat de police judiciaire; le paiement des donmages occasionnés par l'explosion de la poudrière du

<sup>(1)</sup> Lettre à sir Richard, à Londres, du 28 février 1810.

Coradino, évalués à 180,660 écus (361,320 fr.) (1).

Mais de ce que le général Oakes ne s'est point signalé à Malte comme législateur, il ne s'ensuit pas que son passage dans cette île ait été sans conséquences. C'est, au contraire, l'une des périodes les plus intéressantes de l'histoire de Malte, car nous voici arrivés à l'époque où les hommes qui avaient été traités comme suspects lors de l'insurrection, parce qu'ils se trouvaient renfermés dans les cités, ressaisissent l'influence que donnent la capacité, la fortune et le patriotisme. Reprenant leur action politique, ils en usent pour réparer le mal fait par ceux qui, ou vendus ou séduits, ont livré l'île à l'Angleterre, sans autre garantie que des promesses verbales ou des lambeaux de proclamations tellement vagues, que ni les unes ni les autres ne constituent un engagement.

Empressés de se conformer à la recommandation de lord Liverpool, ces généreux citoyens rédigèrent une adresse au roi, dans laquelle se trouvent énumérés, ainsi qu'il suit, les griefs de la nation maltaise (2):

- 1° Défaut de publicité dans les jugements et l'audition des témoins, en matière criminelle;
- 2º Silence imposé arbitrairement sur les actes du gouvernement et condamnation à l'exil sans jugement préalable;
- 3° Introduction d'étrangers dans l'administration de l'Université (Banque des jurats) ;

<sup>(1)</sup> Proclamations des 14 août 1810; 6, 24 mars, 30 mai, 24 juillet et 3 octobre 1811.

<sup>(2)</sup> Pièce justificative nº 71.

- 4° Suspension de paiement des intérêts des capitaux placés sur l'Université;
- 5° Introduction et mise en consommation de grains reconnus de mauvaise qualité;
- 6° Profanation d'une chapelle transformée en hôpital militaire;
- 7° Soustraction au collége d'une partie de son local pour en faire une Bourse de commerce;
- 8° Explosion de la poudrière, faute de précautions;
- 9° Destitution des membres composant le magistrat de l'Université (Banque des jurats) sans jugement préalable;
- 10° Occupation de maisons privées sans en payer le loyer;
- 11° Administration des biens publics consiée, sans caution, à quatre individus non propriétaires;
- 12° Publication de pièces revêtues de signatures extorquées, et présentées comme renfermant les vœux de la nation.

Pour mettre un terme à ces abus de pouvoir, ils demandaient :

- 1° Le rétablissement du Conseil populaire, avec la liberté d'élection;
- 2° La réorganisation de l'Université d'après son ancien système, et le paiement régulier de l'intérêt des capitaux placés sur cet établissement;
  - 3° La définition de l'autorité du commissaire royal;
- 4° La réorganisation et l'indépendance des tribunaux;

- 5° La création d'un jury en matière criminelle, et la publicité des jugements;
- 6° La remise de l'intendance de la police à un indigène;
  - 7° L'inviolabilité des lieux consacrés au culte;
  - 8° La liberté de la presse;
  - 9° Le respect des propriétés particulières;
  - 10° L'indemnité des frais de la guerre;
  - 11º Le droit de pétition.

En même temps que cette pétition était présentée à la signature des habitants, l'un des citoyens placés à la tête de ce mouvement, celui d'entre eux, peutêtre, qui jouissait de la plus haute considération pour son mérite, son patriotisme et sa position sociale, le marquis Nicolo Testaferrata, informait le commissaire royal de ce qui se passait, et le prévenait que, conformément à la marche tracée par lord Liverpool, la pétition lui serait adressée incessamment, pour être transmise à Londres (1); mais trois jours après, le marquis, appelé à la secrétairerie du gouvernement, y fut sévèrement admonesté, et traité de turbulent.

Une apostrophe aussi étrange ne pouvait rester sans réponse, et Testaferrata écrivit à Oakes : « Ce « n'est pas être turbulent, ce n'est point commettre « un délit que d'adresser une pétition au roi; si celle « présentée en 1810 n'a pas passé par l'intermédiaire « du commissaire royal, c'est que les Maltais ignorent

<sup>(1)</sup> Lettre du marquis N. Testaferrata au général Oakes, du 23 juillet 1811.

« les usages de l'Angleterre. Attachés inséparable-« ment à la couronne britannique, ils n'ont d'autre « but que de revendiquer leurs droits et leurs privi-« léges, dont la jouissance leur a été garantie. Au « surplus, dans tout cela il n'est pas question de la « personne du commissaire royal, pour laquelle on « professe la plus haute considération, et s'il ne veut « pas qu'on donne suite à la pétition, on se confor-« mera à sa volonté, en tant qu'elle sera exprimée « par écrit (1). »

Persistant à voir dans la démarche des Maltais une attaque dirigée contre sa personne ou contre son administration, Oakes fit répondre en ce sens au marquis, par le secrétaire du gouvernement : « Dans « l'opinion du commissaire du gouvernement, l'épi-« thète de turbulent était parfaitement applicable au « pétitionnaire, attendu que, souscrire et envoyer « clandestinement aux ministres, par le moyen d'un « agent privé, un document contenant des projets « de changement du système de gouvernement auto-« risé par S. M., était un acte qui devait être haute-« ment considéré comme coupable, soit parce qu'il « regardait le représentant du souverain, soit parce « qu'il tendait à troubler la tranquillité publique. « Quant au soin que prenait M. de Testaferrata de se « cacher, ainsi que ses associés, sous le manteau de « l'ignorance, il fallait, supposant l'excuse admis-

<sup>(1)</sup> Lettre du marquis N. Testaferrata au général Oakes, du 27 juillet 1811.

« sible, convenir que des personnes qui se décla-« raient ignorantes des principes de politique les « plus généralement connus, n'étaient guère capa-« bles de faire des lois pour leur pays; quant à la « seconde pétition que l'on semblait avoir fait cir-« culer et souscrire clandestinement, comme les « choses qu'elle renfermait avaient été cachées au « gouvernement et pouvaient contenir des principes « d'une tendance inflammatoire et séditieuse, il était « nécessaire de rappeler qu'il était du devoir de cha-« que gouvernement de surveiller la circulation clan-« destine d'écrits sur des sujets d'une si extrême « délicatesse et d'une si grande importance, quels que « pussent être, d'ailleurs, les individus qui s'y trou-« vaient impliqués; quand le commissaire royal se-« rait pleinement instruit de la nature de la demande « en question, de son contenu et des points auxquels « on se référait, il saurait quelles mesures il devrait « adopter, et en attendant il était persuadé qu'il serait « intempestif de répondre aux demandes insidieuses « d'un individu qui avait l'indécence de l'interro-« ger (1). »

Testaferrata, plus surpris de voir le commissaire royal émettre des principes si contraires à la constitution britannique, qu'effrayé de la tournure que prend l'affaire, mais voulant prévenir les conséquences des menaces qui lui sont faites, transmet

<sup>(2)</sup> Lettre du secrétaire du gouvernement au marquis N. Testaferrale, du 29 juillet 1811.

au général Oakes le double de la pétition que l'on se propose d'adresser au roi; en même temps il en fait passer copie à l'agent de Londres, en le chargeant de la remettre à lord Liverpool, avec le texte de la correspondance échangée avec le commissaire royal (1); mais celui-ci ne se contente pas de la copie qu'on lui a transmise, il veut avoir aussi l'original, c'està-dire les noms des signataires de la pétition. On lui répond que cette pièce se trouve entre les mains de Vincent Borg, cet ancien chef de l'insurrection contre les Français, qui maintenant fait partie des réformateurs. Oakes insiste, et on défère à sa demande en le prévenant que, d'après l'ordre et l'intention des signataires, cette pièce lui est consignée pour qu'en sa qualité de représentant du roi, il la transmette à Sa Majesté (2). L'irritation du commissaire royal faisant craindre aux réformateurs qu'il ne supprimât leur pétition, Testaferrata et Borg, dans la vue d'empècher cette soustraction, en adressent une nouvelle copie à l'agent de Londres, en le prévenant que, si elle n'est pas revêtue d'un plus grand nombre de signatures, la cause en est à la demande prématurée du commissaire royal, et aux moyens violents qu'il a employés pour effrayer les signataires. Ils ajoutent, en outre, que les cent-deux signatures dont elle est couverte sont celles des principaux citoyens, parmi les-

<sup>(1)</sup> Lettre du marquis N. Testaferrata à Oakes et à sir Richard, du 30 juillet 1811.

<sup>(2)</sup> Lettre du marquis N. Testaferrata et de Vincent Borg au général Oakes, du 12 août 1811.

quels figurent cinq des représentants élus dans le temps du blocus, des membres de la noblesse et du clergé, des fonctionnaires, des employés, des militaires et des marchands (1).

Jusque là, la masse des Maltais était restée paisible spectatrice du débat; mais des sonnets, des couplets injurieux pour la nation furent affichés et répandus dans les rues; on les attribua à Oakes, par cela seul qu'ils sortaient de l'imprimerie royale, ce qui occasionna une scène des plus scandaleuses au théâtre. Alors, la colère du commissaire royal ne connut plus de bornes : les officiers du régiment maltais qui avaient signé la pétition furent destitués; deux fonctionnaires publics, le marquis de Testaferrata et le chevalier Parisi eurent le même sort. Cependant Oakes, craignant d'aller trop loin, et satisfait d'avoir, par l'intimidation, obtenu quelques rétractations, annonça que la pétition serait transmise aux ministres de Sa Majesté (2).

Toutefois, les réformateurs ne sont ni découragés ni satisfaits; ils se déterminent à envoyer à Londres un député qui suivra l'effet de la pétition, et opposera la vérité aux rapports défavorables qui auraient pu être faits par le commissaire royal: c'est le marquis Nicolo Testaferrata qui est chargé de cette mission. Son premier soin, en arrivant à Londres, est d'y chercher des appuis, et il est présenté au duc de Sussex; Son Altesse Royale, après s'être fait expliquer

<sup>(1)</sup> Lettre du marquis N. Testaferrata et de Vincent Borg à sir Richard, du 14 août 1811.

<sup>(2)</sup> Pièce justificative nº 72.

la situation et avoir pris connaissance de la correspondance échangée avec le gouvernement de Malte, indique au député la marche à suivre : suivant le conseil du prince, c'est au Parlement que la cause maltaise doit être portée. Assuré d'un puissant patronage dans la Chambre haute, il faut encore au marquis un protecteur dans la Chambre des Communes, et c'est au célèbre Withbread qu'il confie le soin de défendre cette cause toute populaire (1).

C'était beaucoup que d'avoir acquis de tels appuis, mais l'important était de faire passer la conviction dans l'esprit des ministres. Testaferrata rédige alors un Mémoire où il fait connaître la source légitime des priviléges réclamés; il explique comment ils ont été violés par l'Ordre de Saint-Jean, bien que la conservation de ces priviléges fût jurée à chaque élection de grand-maître; comment ils furent rétablis par le peuple insurgé contre les Français; il rappelle quels sacrifices cette insurrection a coûtés à la nation, et par quelles promesses ces mêmes priviléges lui furent garantis au nom de Sa Majesté Britannique; comment ils sont actuellement violés; quels moyens on a employés pour empêcher la pétition de recevoir un plus grand nombre de signatures; et quel crédit mérite la protestation envoyée par le général Oakes, protestation signée par quelques individus, dont les uns sont des employés qui n'ont pas osé refuser leur signature, et les autres n'ont aucune consistance.

<sup>(1)</sup> Lettre du marquis N. Testaferrata à Withbread, du 25 décembre 1811.

Après avoir communiqué ce Mémoire au duc de Sussex, Testaferrata demande audience à lord Liverpool pour lui présenter son travail (1); ne recevant pas de réponse, il le lui transmet en insistant pour être reçu et entendu (2). Il renouvelle sa demande à deux reprises, et ses prières étant toujours sans succès, il adresse au ministre de nouvelles informations sur les griefs et les vœux des Maltais (3). Enfin, son courage grandissant avec les difficultés, il fait-parvenir au secrétaire d'État une sixième lettre dans laquelle, après avoir exposé que le droit de pétition étant reconnu en Angleterre, la nation maltaise avait été vivement blessée des façons d'agir du commissaire royal, qui s'était permis d'exiger prématurément la remise de celle dont il s'agissait, pour empêcher qu'elle obtînt un plus grand nombre de signatures; après avoir rappelé que ce même commissaire avait osé, dans une proclamation, qualifier cette pétition de libelle injurieux au roi, et dire que les signataires étaient des factieux, il demande que le général Oakes soit appelé à Londres pour répondre de pareilles calomnies, et que la décision du Conseil à cet égard lui soit communiquée (4).

<sup>(1)</sup> Lettre du marquis N. Testaferrata à lord Liverpool, du 11 janvier 1812.

<sup>(2)</sup> Lettre du marquis N. Testaferrata à lord Liverpool, du 16 janvier 1812.

<sup>(3)</sup> Lettres du marquis N. Testaferrata à lord Liverpool, des 3, 8 et 12 février 1812.

<sup>(4)</sup> Lettre du marquis N. Testaferrata à lord Liverpool, du 21 lévrier 1812.

Cette dernière tentative ne réussit pas mieux que les précédentes. Le ministère avait demandé des informations à Malte, et en attendait probablement le résultat pour adopter un parti; mais, soit qu'elles lui sussent parvenues et qu'il se trouvât suffisamment éclairé, soit qu'il fût menacé d'une interpellation dans le Parlement, ce qu'il désirait éviter, lord Liverpool rompit enfin le silence, en faisant adresser au marquis Testaferrata une réponse conçue en ces termes : « Les documents « que vous m'avez adressés, en date du 16 janvier et « 12 février dernier, ont été pris en considération par « le gouvernement de Son Altesse Royale le prince « régent. Il est maintenant de mon devoir de vous « informer que ces documents ne seront pas présen-« tés à Son Altesse Royale en conseil, parce qu'il « n'apparaît pas au gouvernement du prince régent « y avoir raison suffisante pour les considérer comme « déclarations autorisées par les désirs et les opi-« nions du peuple de Malte. Vous ne pouvez donc être « regardé ici que comme un individu privé; mais je « ne fais point de difficulté de vous informer indivi-« duellement que le prince régent a l'intention d'en-« voyer des commissaires à Malte pour examiner « pleinement et à fond les circonstances du gouver-« nement civil et des lois de l'île, et pour en instruire « le gouvernement, à l'effet de corriger ce qu'il pourra « y avoir d'impropre, et d'établir un système calculé « de manière à assurer la félicité de la nation (1). »

<sup>(1)</sup> Lettre de lord Liverpool au marquis N. Testaferrata, du 3 avril 1812.

Tout en déniant à Testaferrata la qualité de député de la nation, le ministère avait pris en considération les documents présentés par lui, et nommé une commission d'enquête. Certes, c'était un assez beau résultat pour ne se pas montrer difficile sur une contradiction qui n'atteignait que sa personne. Aussi, le marquis ne se permit-il aucune réclamation; mais il se montra moins facile pour ce qui concernait ses concitoyens, et, avant de quitter Londres, il adressa à lord Liverpool une protestation ainsi conçue: « Je soussi-« gné, en ma qualité de mandataire spécial, proteste « formellement et solennellement, en force de toutes « les lois humaines et particulièrement de celles de ce « respectable royaume, contre tous les actes, persé-« cutions, démissions d'emplois et autres faits, tant « du commissaire royal à Malte que d'autres indivi-« dus, à l'occasion de nos pétitions adressées au sou-« verain par droit incontestable; je proteste particu-« lièrement contre la proclamation dissamante du « 24 août 1811, affichée dans les rues de Malte; je « proteste, en outre, contre tous les actes et docu-« ments que le gouvernement de Malte pourra avoir « produits ou produire à l'office des colonies contre « l'honneur des signataires, et, cela, jusqu'à ce que « les circonstances leur permettent de faire de dues « réclamations; je proteste, enfin, contre tous les « frais, dommages et intérêts soufferts et à souf-« frir (1). »

<sup>(1)</sup> Protestation adressée à lord Liverpool par le marquis N. Testaferrata, le 12 mai 1812.

Pour compléter ce qui est relatif à la mission du marquis Testaferrata, nous transcrirons ici la réponse qui fut faite à sa protestation par lord Liverpool, parce qu'elle témoigne du désir que l'on avait d'éloigner de Londres un homme dont la présence était gênante, en ce sens que par l'activité de ses démarches et par sa parole chaleureuse il éclairait l'opinion publique sur l'injustice du cabinet envers la nation maltaise: « J'ai reçu, disait le ministre, « la lettre que vous m'avez adressée le 12 du cou-« rant, renfermant une protestation contre les actes « du commissaire civil de Sa Majesté à Malte. Vous « avez déjà été informé que des commissaires allaient « être nommés, avec instructions et pouvoirs d'exa-« miner pleinement les affaires civiles de Malte. Main-« tenant, je dois vous dire que ces commissaires ont « déjà été nommés, et qu'ils ont fait voile pour leur « destination. Tous les documents que vous m'avez « adressés leur ont été communiqués avant leur dé-« part, et votre lettre du 12 de ce mois, avec la pro-« testation y jointe, leur sera expédiée par le pre-« mier courrier. Comme je considère les affaires de « Malte entièrement commises à l'investigation des « commissaires, j'estime superflu de vous accorder « une audience pour écouter les informations que « vous désireriez présenter sur ces questions, jusqu'à « ce que leur rapport soit parvenu (1). »

L'arrivée des deux commissaires envoyés de Lon-

<sup>(1)</sup> Lettre de lord Liverpool au marquis N. Testaferrata, du 17 mai 1812.

dres sit concevoir aux Maltais les plus heureuses espérances; mais leur joie fut de courte durée : ils apprirent que le commissaire royal était lui-même associé à la Commission instituée pour faire une enquête sur les abus de son administration. On s'était flatté que l'accusé serait tenu de comparaître en même temps que les accusateurs, et cette supposition donnait du courage pour faire connaître toute la vérité; mais lorsqu'on vit le général Oakes se poser comme juge et partie, la crainte de son ressentiment arrêta les plus résolus. Personne n'osant se présenter, et les commissaires eux-mêmes ne faisant rien pour encourager les dépositions des plaignants, on en était à regretter vivement l'absence de Nicolo Testaferrata. Cependant, il se trouva un homme de talent, de savoir et de cœur, qui prit la défense de son pays; cet homme était un membre du clergé, le prélat Honoré Brés. Son plaidoyer patriotique se composa de six lettres qu'il adressa à la Commission, et dont nous allons extraire tout ce qui se rattache à cet épisode de l'histoire de Malte.

Dans la première lettre, il établit que la constitution et les lois de Malte devaient être basées sur des principes libéraux : 1° parce qu'à l'exception de quelques intervalles, les habitants avaient toujours eu un gouvernement libre; 2° parce que l'île ne pouvait pas être considérée comme pays conquis; 3° parce que l'Angleterre était intéressée à ce qu'elle eût un gouvernement juste et libre (1).

<sup>(1)</sup> Lettre du prélat Honoré Brés, du 8 juillet 1812.

Après avoir démontré le premier point par les faits tirés de l'histoire, et le second par le récit des événements qui avaient eu lieu depuis l'insurrection des Maltais jusqu'à la capitulation des Français, il s'exprimait ainsi quant au troisième point: « Il est déri-« soire d'affirmer que la conservation des lois qui « régissaient les Maltais sous l'Ordre ait eu pour « objet de les mieux traiter, parce qu'on ne peut « retirer que désordre et confusion de cette com-« pilation de lois, composée des deux codes mu-« nicipaux des grands-maîtres Manoël et Rohan, « des capitulaires du royaume de Sicile, du droit « romain promulgué sous Justinien, et du droit « canonique, ce qui oblige souvent à recourir aux « opinions des auteurs qui ont écrit sur les capitu-« laires de Charlemagne, et sur les lois saliques des « Saxons, des Bourguignons, des Lombards, des Ba-« varois, des Thuringiens, des Frisons, des Visigoths « et d'autres peuples barbares. »

S'étayant ensuite sur les discussions qui avaient eu lieu dans le Parlement anglais au sujet du traité d'Amiens, et dans lesquelles les plus habiles politiques avaient insisté pour que le gouvernement de Sa Majesté Britannique s'emparât des îles de la Méditerranée, afin de contre-balancer la puissance colossale que prenait la France en réunissant à son Empire tant de provinces et d'États du continent, il démontrait que l'Angleterre avait intérêt à ce que Malte lui fût toujours unie; mais que cette union ne pouvait se consolider qu'autant que les Anglais établiraient dans

l'île un gouvernement juste et libre qui leur assurât la bienveillance des insulaires.

« Sans le secours des insulaires, disait-il, l'Angle-« terre ne peut atteindre ce but, parce que la crainte « d'un gouvernement despotique les empêchera de « seconder ses entreprises. Elle l'a si bien compris, « qu'au milieu des efforts qu'elle a faits pour soutenir « les Espagnols, elle leur a insinué de se donner une « constitution, et qu'elle a délivré les Siciliens de « l'oppression en leur procurant la jouissance de « leurs antiques priviléges. Pourquoi donc refuse-t-« elle aux Maltais un bien qu'ils possédaient dès les « temps les plus reculés, un bien qui leur fut enlevé « par surprise ou par force, et qu'ils ont reconquis « en prodiguant leur fortune et leur vie? Mais, di-« sent les Anglais, nous avons dépensé des sommes « immenses à Malte. Eh bien! le meilleur moyen de « les récupérer et d'alléger le trésor de Londres, « c'est de donner aux Maltais une constitution libre, « des lois justes, et un gouvernement où le pouvoir « soit limité de telle manière qu'il ne puisse pas agir « arbitrairement, comme il l'a fait jusqu'à ce jour; « car ce n'est qu'en les traitant avec justice et dou-« ceur que l'Angleterre peut s'assurer de leur île et « rendre cette possession avantageuse.

« A ce prix, le gouvernement de Sa Majesté Bri-« tannique peut compter sur la tranquillité des Mal-« tais, comme aux temps des Phéniciens, des Grecs, « des Romains et des rois d'Aragon, ainsi que sur « leur secours, comme au temps de l'Ordre en 1565, « secours sans lequel les Anglais ne pourraient se « maintenir dans les fortifications, si leur escadre « dans la Méditerranée venait à éprouver quelque « échec, et si la place était attaquée; car, dans cette « hypothèse, les Maltais seraient certainement pour « eux ce qu'ils avaient été anciennement pour les « Carthaginois, et ce qu'ils furent en dernier lieu « pour l'Ordre de Saint-Jean. »

Le prélat termine cette première lettre en affirmant que les Maltais ne voulaient point retourner sous la domination des rois de Sicile; qu'ils désiraient rester sous la domination de la Grande-Bretagne, à laquelle ils s'étaient librement soumis; mais il répétait que ses compatriotes entendaient être libres et indépendants, et que se refuser à leur juste désir, c'était leur faire abhorrer le gouvernement, et les conduire à rechercher les moyens de secouer le joug.

Par la seconde lettre (1), il propose, pour l'organisation du Tribunal de Commerce, un plan basé sur l'égalité de droits entre les négociants anglais et maltais; et il déduit le droit de cette égalité du nombre plus grand de ces derniers, qui compensent ainsi la supériorité pécuniaire des maisons anglaises, c'est à savoir que, dans une opération commerciale, si dix maisons anglaises mettent chacune 20,000 fr., cent maisons maltaises en versent chacune 2,000 fr., ce qui rétablit la balance.

Le but de la troisième lettre (2) est de prouver la

<sup>(1)</sup> Lettre du prélat Honoré Brés, du 13 juillet 1812.

<sup>(2)</sup> Lettre du prélat Honoré Brés, du 2 août 1812.

modération des Maltais dans leur demande relative au gouvernement de l'île. A cet esset, le Père Brés allègue que les Maltais, loin d'avoir insisté pour que le commissaire royal fût choisi parmi les indigènes, s'étaient toujours prononcés pour que ce premier magistrat fût Anglais, et il démontre, par des faits tirés de l'histoire, qu'ils pouvaient néanmoins prétendre à cette première magistrature. Il affirme ensuite que l'Angleterre avait reconnu ce privilége, d'abord en laissant subsister, pendant le blocus, le hakem comme lieutenant du gouverneur, et ensuite par l'article 10 du traité d'Amiens, qui, créant dans l'Ordre une langue maltaise, pouvait conduire un Maltais à la grande-maîtrise, et par conséquent à la souveraineté de l'île. « En n'évacuant pas Malte, et « en se prêtant en cela aux vœux exprimés en 1801 « par la députation maltaise, ajoutait le prélat, le « cabinet de Londres, sit très-bien de déjouer les pro-« jets de Bonaparte, qui ne demandait la restitution « de l'île à l'Ordre de Saint-Jean que pour la repren-« dre ; mais si, en la conservant malgré le traité d'A-« miens, l'intention de l'Angleterre était de ne pas « admettre les Maltais aux emplois publics, il faut « convenir que ce traité leur était plus avantageux, « puisqu'ils pouvaient parvenir à la souveraineté. Mais, dit-on, la conservation de Malte importe trop « à l'Angleterre pour ne pas en confier le gouverne-« ment à un Anglais. Fort bien! Mais les Maltais ne « sont-ils donc pas sujets de la Grande-Bretagne? « Est-ce qu'ils ne lui ont pas donné des preuves d'at« tachement qui répondent de leur sidélité? Le roi ne « peut-il pas choisir parmi ceux qu'il sait lui être le « plus dévoués? Le commandement militaire n'est-il « pas exercé par un général anglais? Les forteresses « ne sont-elles pas occupées par une garnison an-« glaise? En cas de guerre, l'île n'est-elle pas décla-« rée en état de siége, et le pouvoir civil n'est-il pas « alors soumis au pouvoir militaire? Quelle crainte « peut-on dès lors concevoir en nommant un Mal-« tais premier magistrat civil? Toutefois, les Maltais « n'insistent pas sur ce point, et ils renoncent volon-« tiers à cette partie de leurs priviléges pourvu que « les autres leur soient conservés. »

La question la plus importante à traiter était assurément celle relative au rétablissement du Conseil populaire. L'illustre prélat l'aborde en exposant (1) :

- 1° Qu'un Conseil de représentants librement élus par la nation réunissait seul les garanties nécessaires pour assurer le bien public;
- 2º Que l'on pouvait attribuer à ce Conseil le pouvoir législatif, sauf la sanction du souverain, ou restreindre ses attributions à représenter au roi les besoins de la nation;
- 3° Que la représentation nationale était le palladium de la liberté;
- 4° Que Malte ayant joui de ce privilége, on ne pouvait pas l'en priver;
  - 5° Que si on l'en privait, les recours des Maltais

<sup>(1)</sup> Lettre du prélat Honoré Brés, du 24 août 1812.

au roi seraient toujours considérés comme des actes particuliers ou mal interprétés;

- 6° Que les Maltais avaient le droit d'y prétendre pour leur fidélité, leur bonne conduite et leur attachement à la Grande-Bretagne;
- 7° Que l'Angleterre jouissant elle-même d'une constitution, et ayant promis aux Maltais la conservation de leurs priviléges, il y aurait injustice, mauvaise foi et déloyauté à leur refuser une représentation;
- 8° Qu'ils ne comprenaient pas par quelle fatalité l'Angleterre refusait aux Maltais ce qu'elle avait fait obtenir à la Sicile, et qu'ils se demandaient si c'était parce que le gouvernement de Sa Majesté n'avait pas à cœur leurs intérêts et leur bien-être autant que ceux des Siciliens, ou parce que les mêmes causes ne devaient pas produire les mêmes effets;
- 9° Que l'Angleterre ayant accordé un Conseil représentatif à quelques-unes de ses colonies qui n'avaient jamais joui de cette prérogative, on ne savait pour quel motif il serait refusé à Malte, qui l'avait possédé; et qu'on se demandait encore si c'était parce que les Maltais secouèrent le joug des Français; parce que le premier usage qu'ils firent de la liberté reconquise fut de se mettre sous la protection de l'Angleterre; — parce que leurs intérêts furent sacrifiés dans la capitulation de La Valette, et qu'ils proclamèrent le roi de la Grande-Bretagne pour leur souverain, sans y mettre d'autre condition que celle tacitement convenue d'un gouvernement libre; parce que Sa Majesté avait promis ou fait promettre

par ses représentants le maintien des priviléges de la nation; — parce qu'à l'époque de la paix d'Amiens, ils avaient émis le vœu de rester sous la domination britannique; — parce qu'ils avaient fait preuve d'attachement et de fidélité; — parce que l'Angleterre ne pouvait pas et voulait cependant considérer Malte comme pays conquis; — parce qu'il était juste que des colonies de quatre mille âmes de population eussent une représentation, et qu'une autre de cent mille âmes en fût privée; — enfin parce que, suivant les lois divines et humaines, cent mille âmes devaient, sans doute, être soumises aux caprices et aux passions de quelques individus, sans moyens de recourir à leur souverain pour remédier aux maux qu'on leur ferait souffrir arbitrairement;

- 10° Que lord Hawkesbury, dans la lettre qu'il avait adressée en 1803 à l'ambassadeur britannique à Saint-Pétersbourg, avait pris le soin de prouver les droits des Maltais;
- 11° Que le cabinet de Londres ne pouvait avoir regardé le rétablissement du Conseil national à Malte comme avantageux en 1803, et le réputer dangereux en 1812;
  - 12° Que les députés envoyés à Londres, après la signature des préliminaires de la paix, y furent reçus comme représentants de la nation;
- 13° Que dans la négociation du traité d'Amiens le cabinet de Londres s'étant prévalu du Mémoire qu'ils présentèrent au roi, Sa Majesté avait par ce seul fait reconnu les droits et les priviléges de la nation maltaise;

- 14° Que depuis lors les Maltais n'avaient été ni moins sidèles ni moins attachés;
- 15° Qu'ainsi on devait accorder une représentation nationale aux Maltais, avec d'autant plus de raison, que les représentants qui gouvernaient Malte lors du blocus, en avaient exprimé le vœu au nom de la nation en 1802, et que, si ce vœu n'avait pas été réalisé, on le devait aux manœuvres de Ball, qui craignait de voir son autorité limitée par le Conseil populaire;
- 16° Que, pour priver les Maltais de ce Conseil, on disait : « Prenez garde, ne cédez pas sur ce point si « vous voulez rester maîtres de Malte; si vous faites « cette concession aux habitants, ils agiront envers « vous comme ils ont fait envers les Français; il y « aura révolution, et vous serez chassés de l'île; » mais que cette prétendue raison politique ne méritait pas la peine d'être réfutée, et que, pour en démontrer la futilité, il suffisait de jeter un coup d'œil sur l'histoire des Maltais, où l'on ne trouvait pas un seul exemple de rébellion; qu'on devait se rappeler ce qui se passa à l'époque de la capitulation des Français, alors que, mécontents des commandants anglais qui ne leur permirent pas d'intervenir et négligèrent les intérêts du pays, les Maltais restèrent tranquilles, bien qu'ils eussent encore les armes à la main, et qu'ils pussent espérer d'être secondés par les troupes siciliennes, tout aussi mécontentes que ces habitants.

De tout ce qui précède, le P. Brés concluait que les Maltais avaient droit à une représentation, pour faire parvenir leurs suppliques au pied du trône, et qu'en leur restituant ce privilége on devait leur permettre d'avoir à Londres un agent reconnu par le souverain pour appuyer leurs demandes.

Dans une cinquième lettre (1), il démontre que, tel qu'il est actuellement, le gouvernement civil de Malte commet des actes qui lèsent les droits des citoyens, et à cet effet il cite les actes arbitraires des commissaires royaux.

Tant que le prélat s'en était tenu à des termes généraux, on l'avait laissé paisiblement accomplir la tâche qu'il s'était imposée; mais dès qu'il en vint à des citations qui prouvaient le despotisme des commissaires royaux, on mit tout en usage pour le décourager; et afin de lui faire perdre l'appui de l'opinion publique, on l'accusa d'être le partisan des Français. Vivement blessé de la récompense accordée à son dévouement, il termina sa mission par une sixième lettre (2), dans laquelle, pour toute justification, il raconta sa vie.

Brés ne fut pas le seul qui entreprit la défense des droits de la nation; d'autres lui vinrent en aide, et, parmi eux, il faut citer l'un des principaux membres de la noblesse, le chevalier Parisi, qui, dans une lettre adressée aux commissaires, repoussa avec énergie la qualification de libelle donnée à la pétition au roi, et celles de turbulents, de factieux, infligées aux signataires, dont il avait fait partie. Le chevalier protesta en outre contre sa destitution de lieutenant-

<sup>(1)</sup> Lettre du prélat Honoré Brés, du 29 août 1812.

<sup>(2)</sup> Lettre du prélat Honoré Brés, du 29 août 1812.

colonel du bataillon provincial, pour le fait de cette signature.

Mais une déposition remarquable fut celle de Vincent Borg, si connu par son dévouement à sa patrie. Voici en quels termes il rappelle tous ses sacrifices en faveur de l'Angleterre, et les récompenses qu'il en a obtenues: « Comme commandant des insurgés, « dit-il, j'ai exposé ma vie et perdu ma fortune...; « c'est moi qui ai invité les Anglais à descendre à « terre, qui ai persuadé à mes concitoyens de se « mettre sous la protection de la Grande-Bretagne, « en proclamant le roi pour souverain; c'est moi qui « le premier arborai le pavillon britannique; moi qui, « lors de la paix d'Amiens, ai fait envoyer des dé-« putés à Londres pour supplier le roi de conserver « Malte; c'est moi, enfin, qui ai exhorté les com-« mandants des troupes anglaises à ne pas évacuer: « voilà quels furent mes services, mon dévouement; « —voici comment j'en ai été payé : Pour prix de tant « de zèle, j'ai été destitué de mes emplois, sans pro-« cédure préalable ; j'ai été arrêté, puis retenu pen-« dant deux mois à La Valette sans pouvoir en sortir; « enfin, surveillé, poursuivi comme suspect, j'ai été « forcé pendant deux ans de me munir d'un permis « spécial pour me rendre à la campagne lorsque mes « intérêts m'y appelaient. » (1)

Ces énergiques protestations eurent du retentissement. Quelques journaux de Londres épousèrent

<sup>(1)</sup> Lettre de Vincent Bory, du 19 août 1812.

la querelle des Maltais, et s'attachèrent à démontrer que, si on n'arrangeait pas les affaires embrouillées de Malte et de la Sicile, la puissance de l'Angleterre dans la Méditerranée ne serait jamais ni avantageuse ni permanente (1).

Mais les circonstances étaient changées: le grand désastre de Russie faisait déjà pressentir aux puissances coalisées qu'elles touchaient au moment où elles pourraient venger sur la France, et sur le grand homme qui depuis quatorze ans présidait à ses destinées, et leurs humiliations et leurs longues défaites. Assurée, en son particulier, que, dans le partage des dépouilles, personne n'oserait lui disputer Malte, cette forteresse pour laquelle elle avait recommencé la lutte, l'Angleterre n'éprouvait plus le besoin de ménager les Maltais. La France victorieuse, on devait se résignerà des sacrifices pour entretenir leur aveugle dévouement; mais, la France accablée par la coalition européenne, on pouvait passer du rôle de protecteur à celui de conquérant, se dispenser de faire droit aux réclamations et agir en dominateur. Avec plus de sagacité, les Maltais auraient compris que les succès de cette France, dont ils se défendaient d'être les partisans comme d'une action malhonnête (2), pouvaient seuls engager le cabinet de Londres à reconnaître leurs droits et le déterminer à accorder le gouvernement libre qu'ils demandaient; mais ils

<sup>(1)</sup> The Staterman, du 10 février 1813.

<sup>(2)</sup> Voyez la Lettre du prélat Honoré Brés, du 29 août 1812.

laissèrent échapper le moment favorable, et, victimes de cette servile obéissance dont ils avaient fait l'apprentissage sous l'Ordre de Saint-Jean, ils furent, sur le rapport des commissaires d'enquête, considérés à Londres comme un peuple inquiet et turbulent qu'il fallait gouverner avec une verge de fer, en évitant toutefois de le pousser au désespoir.

Les Maltais avaient manifesté trop hautement leur animadversion contre le général Oakes pour qu'il demeurât chargé de cette mission délicate. Elle fut confiée au lieutenant-général sir Thomas Maitland, qui, en arrivant à Malte, s'annonça comme étant revêtu du double caractère de gouverneur et de commandant en chef; mais il débuta sous de fâcheux auspices. Au mécontentement des Maltais était venu se joindre un fléau terrible : la peste, fruit de l'incurie de l'administration, faisait parmi eux de cruels ravages. Doué d'une grande capacité et d'une volonté qui n'admettait ni résistance ni contradiction, Maitland envisagea nettement la situation des choses, et, suspendant l'exécution de toutes les mesures qu'il avait méditées comme base de son gouvernement, il s'occupa uniquement et avec énergie des moyens d'étouffer le fléau. Néanmoins, soit qu'il jugeât opportun de se rendre le peuple favorable en faisant luire à ses yeux l'espoir d'un meilleur avenir, soit que, prenant en pitié ses souffrances, il ait voulu lui faire supporter avec calme les privations imposées par la circonstance, il déclara que le prince régent, désirant faire cesser toute incertitude sur l'état politique de la

nation maltaise, s'était déterminé à reconnaître, au nom de Sa Majesté, les Maltais comme sujets de la couronne britannique, et comme ayant droit à sa plus ample protection. En même temps, il annonça que ses instructions lui faisaient un devoir d'assurer aux Maltais le libre exercice de leur religion, de maintenir leurs établissements ecclésiastiques, d'introduire dans les tribunaux des règlements de procédure qui assurassent à chacun bonne et prompte justice, de faire aux lois des améliorations rendues nécessaires par le temps et l'expérience, enfin, de prendre toutes les mesures pour que les Maltais participassent à la félicité et à la prospérité dont jouissaient les sujets de l'empire britannique dans toutes les parties du monde (1).

D'ailleurs, nous n'entamerons point ici, au sujet du gouvernement de sir Maitland, une discussion que nous avons réservée pour la suite de ce travail; mais nous citerons, comme ayant eu lieu pendant son administration, les événements de 1814 et de 1815, en appelant particulièrement l'attention sur l'article 7 du traité de Paris, qui décida du sort de Malte.

Cet article fut ainsi conçu : « L'île de Malte et ses « dépendances appartiendront, en toute propriété et « souveraineté, à Sa Majesté Britannique. »

Ainsi, deux lignes suffirent pour légitimer la possession d'une île dont la conservation avait paru assez importante à l'Angleterre pour précipiter de

<sup>(1)</sup> Proclamation du 5 octobre 1813

nouveau toutes les nations continentales dans les hasards de la guerre, et ces deux lignes furent conçues de manière à laisser à sa merci les habitants qui la lui avaient livrée. Plus tard, au Congrès de Vienne, le roi de Naples et l'Ordre de Saint-Jean firent bien entendre quelques réclamations, mais elles ne furent point écoutées.

Le Congrès allait se séparer, lorsque éclata un événement qui sit tressaillir l'Europe, et dont les résultats pouvaient être incalculables.

Sorti de l'île d'Elbe à la tête d'une poignée de soldats, Napoléon s'avance vers Paris sans obstacle, et renverse un trône encore mal affermi. Mais, en reprenant son titre, il ne recouvre pas sa fortune. Trahi aux champs de Waterloo, sinon (puisqu'on le dénie) par d'indignes guerriers, du moins par l'inconstance du sort, l'empereur dut aller à Sainte-Hélène expier sa généreuse erreur, celle d'avoir voulu rendre la France heureuse et grande entre les nations par les seules combinaisons de son génie, sans rien demander aux tendances libérales de l'époque.

## CHAPITRE XVIII.

## DOMINATION ANGLAISE.

IIIº ÉPOQUE.

Depuis la paix de 1815 jusqu'à ce jour.

La lutte engagée entre les Maltais et leurs gouvernants avait été suspendue par les traités de 1814 et 1815, qui transformaient en souveraineté la protection que l'Angleterre avait exercée jusque là sur l'île de Malte. Or, quel usage fit la Grande-Bretagne de cette souveraineté que lui concédèrent les traités? L'examen de cette question complétera la tâche que nous nous sommes imposée.

Administration de sir Maitland. — Sir Maitland avait annoncé aux Maltais que Sa Majesté les avait reconnus comme sujets britanniques; mais quel sens donner à cette reconnaissance? L'île de Malte devenait-elle partie intégrante, ou seulement colonie dépendante

du Royaume-Uni? Les habitants seraient-ils régis par les lois et les institutions anglaises, et auraient-ils leurs représentants à la Chambre des Communes? Ou seraient-ils gouvernés par leurs anciennes lois, avec un Conseil populaire, comme ils l'avaient demandé? Le nouveau gouverneur ne s'expliquait pas sur ces points; seulement il promettait, au nom du roi, ample protection, maintien du culte, meilleure organisation de la justice, et améliorations dans les lois.

Ces paroles peu explicites ne promettaient pas aux Maltais cette participation au gouvernement pour la défense de laquelle ils avaient appelé les Anglais à leur aide, et dont, plus tard, ils avaient fait dépendre leur soumission à la Grande-Bretagne. Mais ils étaient alors en proie à un horrible fléau; ce n'était pas le moment de recommencer la lutte, et il fallait d'ailleurs, pour prendre un parti, attendre les actes du nouveau gouverneur.

De son côté, Maitland arrivé à Malte avec des préventions contre les habitants, qu'on lui avait dépeints comme animés d'un esprit tracassier, Maitland, qui disposait tout à la fois du commandement militaire et du pouvoir civil, se sentait assez fort pour maîtriser les mouvements de ses administrés, dût-il user de la verge de fer que l'on disait nécessaire pour les soumettre.

Administrateurs et administrés en étaient donc encore à s'observer mutuellement, tout en cherchant à se débarrasser du terrible fléau qui dévorait la population.

Pendant la guerre, les règlements sanitaires pouvant entraver les mouvements des bâtiments de l'escadre, on avait fait disparaître ce qu'ils avaient de rigoureux; la surveillance fut négligée, et la peste passa d'un bâtiment de commerce dans la Cité Valette, d'où elle se répandit ensuite dans les autres cités et dans les casaux. Maitland divisa les cités par districts, et fit établir des cordons sanitaires pour interdire la communication entre ces districts, les cités et les casaux. Il fit des règlements pour assurer les services de police, de santé, d'approvisionnement, et pour indiquer à chacun, non-seulement ses devoirs, mais encore la manière de procéder en cas de suspicion ou d'existence de peste; enfin, il indiqua les moyens de désinfection à employer pour les maisons, les meubles, les hardes, les marchandises et autres effets sujets à contagion. Ces règlements, qui sont un modèle à suivre dans tous les pays atteints de la peste, surent exécutés avec tant de précision, que, trois mois après l'arrivée de Maitland, la communication fut rétablie entre les cités. Celle entre les casaux suivit de près; mais, chassé de Malte, le fléau se réfugia au Goze. Enfin, grâce aux mesures adoptées, il disparut entièrement de ces deux îles, après y avoir fait six mille victimes, et en laissant aux survivants cette opinion, qu'ils étaient tombés sous la férule d'un homme qui, à une grande capacité, joignait l'art de se faire obéir (1).

<sup>(1)</sup> Voyez les Proclamations des 23 octobre, 2, 6, 13, 27, 29 novembre

Impatient de faire subir au gouvernement les changements qui lui avaient été prescrits, ou qu'il avait médités, Maitland n'attendit point pour commencer sa réforme que la peste eût entièrement cessé ses ravages. Dès qu'il put en prévoir la fin, il débuta par substituer les emblèmes de la Grande-Bretagne aux armes des dominations antérieures (1).

Nous ne parlerons pas ici de la division qu'il établit dans le territoire des deux îles, des divers départements administratifs qu'il créa, des attributions qu'il leur confia, et des règles auxquelles leur action fut soumise, parce que tout cela a été traité dans le volume de statistique; mais ce qui mérite d'être exposé, ce sont les principes sur lesquels il fonda son système gouvernemental.

Les Maltais, se plaignant d'abus de pouvoir, avaient demandé que l'autorité du commissaire royal fût définie, et que les tribunaux fussent indépendants. Pour leur donner satisfaction sur ces deux points, on prescrivit à Maitland d'opérer une réforme dont la base serait une séparation complète entre l'autorité légis-lative et exécutive, d'une part, et l'autorité judiciaire, d'autre part. En conséquence, le droit que s'étaient arrogé les grands-maîtres de suspendre l'exécution des jugements, de les réformer, de disposer de la vie et des propriétés des habitants, fut aboli. Il ne fut réservé au gouverneur que la prérogative de faire grâce,

<sup>4</sup> et 24 décembre 1813; 3, 7, 14, 27 janvier, 8 mars, 1er juillet et 8 septembre 1814.

<sup>(1)</sup> Proclamation du 4 février 1814.

laquelle lui avait été déléguée par le roi, et de suspendre les juges et autres agents de leurs fonctions, en rendant compte à Londres des motifs de la suspension. Cependant, en s'établissant président du suprême Conseil de justice, Maitland ne renonça pas entièrement à la pensée de s'ingérer dans cette branche d'administration (1).

Le sort des Maltais se trouvait évidemment amélioré par ces changements; mais c'était pour recouvrer le pouvoir législatif, ou tout au moins pour y participer, que les Maltais avaient engagé une lutte pendant laquelle ils avaient invoqué la protection de la Grande-Bretagne; sans cesse ils avaient l'expression de ce regret à la bouche; il paraît qu'on ne les jugea point encore assez mûrs pour cette grande concession. Aussi leur dit-on qu'avant de les faire jouir d'une plus grande somme de liberté, il fallait que chacun eût eu le temps d'étudier les liens qui unissent les gouvernés au gouvernement, qu'une nouvelle législation sût établie sur des bases invariables, et que ces résultats ne pouvaient être que le fruit d'une expérience progressive (2). Le pouvoir législatif, lié au pouvoir exécutif, resta donc encore entre les mains du gouverneur.

Les Maltais avaient demandé le droit de pétition; mais à Londres on avait été étourdi de leurs plaintes, et Maitland ne se soucia pas, sans doute, de leur

<sup>(1)</sup> Adresse du 2 janvier 1814, et Proclamations des 25 et 26 mai 1814, et 11 janvier, 10 février 1815.

<sup>(2)</sup> Adresse de sir Maitland aux Maltais, du 2 janvier 1815.

fournir les mêmes armes dont ils s'étaient servis contre ses prédécesseurs. Il accorda seulement la faculté d'appeler des décisions du suprême Conseil de justice, par une pétition adressée à Sa Majesté en son conseil (1).

Un système gouvernemental qui privait les Maltais de toute participation à l'exercice du pouvoir législatif, qui les condamnait à végéter dans les emplois inférieurs, et ne leur permettait pas de porter leurs doléances au pied du trône, ne pouvait obtenir la sympathie de ces esprits jaloux; mais le temps des ménagements était passé, et Maitland s'inquiéta peu d'un mécontentement qui, contenu par son imposante sévérité, osait à peine se manisfester par quelques murmures. Un objet plus important réclamait ses soins: il devaît régler les mouvements, combiner les rouages de sa machine administrative, et voici comment s'y prit cet homme d'une incontestable habileté.

Justice. — Habitués pendant trois siècles à voir stéchir les lois sous le bon plaisir des grands, les juges maltais ne se faisaient point une idée des principes sur lesquels se sonde l'indépendance des tribunaux, et, dès les premiers pas qu'ils sirent dans cette nouvelle carrière, ils s'imaginèrent que cette indépendance consistait dans la faculté d'interpréter la loi et de mitiger les peines. Maitland dut leur faire com-

<sup>(1)</sup> Proclamation du 16 floyembre 1822.

prendre que le devoir d'un juge était d'exécuter aveuglément la loi, bonne ou mauvaise, sans sortir des limites qu'elle prescrivait; qu'il pouvait encore moins se permettre d'exprimer, de son siége, une opinion sur la sagesse du pouvoir législatif de qui elle émanait; et qu'une telle ingérence ne tendait à rien moins qu'à confondre les principes sur lesquels reposait le gouvernement établi. «Quand il y a dans la loi des expressions obscures ou qui font naître le doute, le juge, disait Maitland, doit, dans sa sagesse, l'interpréter de la manière qui lui paraît la plus conforme à l'intention du législateur ou au but qu'il s'est proposé; mais lorsqu'elle est claire, il n'a que deux routes à suivre : exécuter ou se démettre. Agir différemment, c'est détruire l'autorité législative, ériger en loi la volonté du juge, mettre la confusion à la place de l'ordre, et substituer l'arbitraire à la légalité; car le droit de mitiger et de pardonner n'appartient point au juge, mais à Sa Majesté ou à son représentant, et en se l'arrogeant le juge commet une usurpation. »

Voulant ensuite persuader que le système de gouvernement qu'il a institué est un gouvernement d'égale justice pour tous, il déclare qu'étant limité dans son autorité comme les juges le sont dans la leur, il ne s'ingérera point dans l'autorité judiciaire; mais qu'il ne souffrira pas, non plus, que l'on empiète sur le pouvoir législatif ou exécutif; que la loi doit être la règle de chacun, et qu'on doit se dire : « Je peux aller jusque là et non au delà. En outre-

« passant cette limite, je sais la peine que j'encours, « et je suis certain qu'elle me sera appliquée (1). » Tout cela est net, est honorable.

Finances. — Il avait été recommandé à Maitland de faire en sorte que la possession de Malte ne coûtât rien à l'Angleterre, et il y avait pourvu au moyen de tarifs qui, portant principalement sur la consommation des denrées de première nécessité, lui donnaient l'espoir fondé de couvrir les dépenses par les recettes; mais, en attendant, il fallait faire face aux dépenses extraordinaires occasionnées par la peste, et à cet effet il fut ouvert un emprunt en obligations de 1,000 écus (2,000 francs), remboursables au porteur dans un an avec intérêt d'un pour cent par mois. Cet emprunt produisit 516,000 écus (1,032,000 fr.) qui furent remboursés dans le délai fixé (2).

La facilité avec laquelle on était parvenu à se procurer cette somme sit supposer qu'avec la garantie du gouvernement les Maltais consentiraient à verser leurs capitaux à la trésorerie, pour être employés par l'Université, chargée des approvisionnements. Mais des Anglais ayant été substitués aux Maltais dans la gestion de ce monopole, et l'intérêt n'ayant été sixé qu'à cinq puis à six pour cent, la mesure ne produisit pas l'esset que l'on s'en était promis (3).

<sup>(1)</sup> Adresse de Maitland, du 2 janvier 1815.

<sup>(2)</sup> Proclamations des 16 octobre 1813, 23 mai et 21 juin 1814, 26 avril 1815 et 13 juillet 1816.

<sup>(3:</sup> Proclamations des 26 avril 1815 et 13 juillet 1816.

Sous la domination française, la saisie des biens des églises et des institutions pieuses fut une des causes de l'insurrection des Maltais. Pendant l'administration anglaise, Maitland se crut, se sentit assez fort pour faire rentrer ces biens dans le mouvement des transactions sociales, en ordonnant que les propriétés ecclésiastiques qui ne seraient pas vendues dans le délai d'un an passeraient de fait au gouvernement (1).

Commerce. — Assurer la préférence aux produits de l'industrie anglaise, nécessaire à la consommation des habitants, et faire de Malte l'entrepôt du commerce de la métropole avec l'Orient, tel fut le système commercial qu'adopta Maitland et sur lequel il basa ses tarifs.

Le seul objet d'échange que possédaient les Maltais était le coton. Maitland, dans la vue de procurer du travail à la population et de relever cette industrie de l'état de décadence dans lequel elle était tombée, défendit l'exportation du coton en laine, limita celle du coton filé, et imposa aux armateurs du pays l'obligation de confectionner les voiles de leurs navires avec la cotonine fabriquée dans l'île. Mais lorsque l'on eut, en coton filé et en cotonine, un approvisionnement suffisant pour parer à tous les besoins, il se relâcha de sa rigueur, et finit par accorder la liberté d'exportation pour le coton en laine,

<sup>(1)</sup> Proclamation du 25 juin 1822

et d'importation pour le coton filé étranger (1). Il permit aussi l'exportation de la pierre travaillée (2).

Sous la domination de l'Ordre de Saint-Jean, le commerce des grains avait été érigé en monopole, et ce monopole subsistait encore; seulement on avait introduit des Anglais dans l'administration chargée de l'exploiter. Cependant cette administration manquait de moyens et n'opérait que sur la Sicile, qui refusait fréquemment l'extraction. Maitland essaya de s'affranchir de toutes ces entraves en proclamant la liberté du commerce des grains, mais sous des restrictions qui mettaient entre les mains du gouvernement tous les grains arrivant dans l'île, et qui lui permettaient par conséquent de suspendre l'exportation lorsqu'il le jugeait convenable, afin de ne rien faire perdre au trésor (3).

Si, pour les grains, on était affranchi des exigences de la Sicile, on devait encore avoir recours à ce pays pour d'autres denrées de première nécessité, qu'on ne pouvait se procurer ailleurs qu'avec difficulté. Il y fut pourvu au moyen d'un traité entre S. M. B. et S. M. S., traité qui assurait aux sujets de la première de ces deux puissances, et par conséquent aux Maltais, le traitement de la nation la plus favorisée (4).

Navigation. — Le but que se proposa Maitland fut

<sup>(1)</sup> Proclamations des 7 novembre 1816, 11 mars, 26 juin, 26 novembre 1817, 30 mai, 30 octobre 1821 et 18 novembre 1822.

<sup>(2)</sup> Proclamations des 20 mai 1815 et 26 juin 1817.

<sup>(3)</sup> Proclamations des 24 janvier, 19 juin et 18 juillet 1822.

<sup>(4)</sup> Traité de commerce du 26 septembre 1816.

de réserver les grands avantages des ports de Malte pour la navigation de la métropole, et de favoriser le développement du commerce maritime de la colonie. A cet effet, les bâtiments étrangers furent soumis à des droits qui équivalaient à une exclusion, et tous les priviléges dont jouissaient les bâtiments anglais furent accordés aux Maltais, y compris la faculté de s'expédier pour les Indes orientales (1).

Police. — L'affluence des étrangers est une source de prospérité; mais elle devient une cause d'embarras lorsqu'ils n'ont pas les moyens de pourvoir à leurs besoins, et leur admission dans la colonie fut soumise à une caution pour les dettes qu'ils pourraient contracter (2). Maitland réserva aussi au gouvernement le droit d'accorder des lettres de naturalisation par acte législatif, avec jouissance irrévocable et sans limites des priviléges de la nationalité; ou par acte exécutif, avec jouissance révocable et limitée de ces mêmes priviléges (3). La propreté des rues dans les cités et les casaux fut ensuite l'objet de règlements particuliers (4). La réparation des routes et les travaux publics fixèrent aussi l'attention de sir Maitland (5). L'abolition des jurats ayant été la conséquence immédiate de la liberté du commerce des grains, la

<sup>(1)</sup> Proclamations des 26 juin, 12 septembre 1817, 17 février 1820 et 26 décembre 1825.

<sup>(2)</sup> Règlement du 1er janvier 1818.

<sup>(3)</sup> Proclamation du 24 octobre 1817.

<sup>(4)</sup> Proclamations des 14 et 16 mars 1819, et 27 décembre 1819.

<sup>(5)</sup> Proclamation du 31 août 1816.

police des marchés fut consiée à des commissaires (1). Ensin, les poids et les mesures furent échantillonnés et soumis à une vérification (2).

On peut dire que rien n'échappa au coup d'œil administratif de sir Maitland, si, à ces mesures, on ajoute la création d'un système hypothécaire et l'établissement d'un contrôle des actes notariés (3); l'érection de l'église de Saint-Jean en cathédrale, et l'abolition des immunités (4); l'emploi de la langue anglaise dans tous les contrats avec le gouvernement, et l'obligation de la connaître pour ceux qui se destinaient aux emplois publics (5); l'exercice des professions de médecins, chirurgiens et pharmaciens soumis à un examen préalable, à l'obtention d'une licence et à une taxation d'honoraires (6). Certes, il fallait avoir en soi une grande confiance pour oser attaquer ainsi, dans son fanatisme religieux, dans son langage, dans son intérêt individuel, un peuple qui naguère s'était insurgé pour la défense de ces mêmes objets.

Maitland ne s'en tint pas là : il fit solliciter et obtint du pape un bref qui réduisait les fètes au nombre de douze, et dispensait les Maltais d'observer comme fêtes les jours titulaires des casaux (7). Suivant

<sup>(1)</sup> Proclamations des 30 décembre 1818, 14 avril et 24 mai 1819.

<sup>(2)</sup> Proclamations des 1er et 20 août 1816.

<sup>(3)</sup> Proclamations des 10 juin 1818, 24, 28 décembre 1821 et 9 janvier 1822.

<sup>(4)</sup> Proclamations des 27 janvier et 29 octobre 1816.

<sup>(5)</sup> Proclamation du 17 mai 1820.

<sup>(6)</sup> Proclamation du 28 mars 1821.

<sup>(7)</sup> Gazette de Malte du 3 mai 1822.

l'exemple du général Bonaparte, il proclama l'abolition de l'esclavage, en rendant exécutoire l'acte du Parlement du 23 mai 1806 (1).

Sous l'administration de Maitland, on découvrit des médailles, des vases et des sépultures antiques dans l'île de Malte (2). Les beaux – arts furent protégés et reçurent des encouragements dans les personnes de quelques jeunes Maltais, entretenus à l'école de Rome aux frais du gouvernement (3).

Parmi les événements qui eurent lieu à cette époque, nous mentionnerons encore l'évacuation de la Lampedouze, cette île dont le cabinet de Londres demandait la cession comme compensation de la perte de Malte, lors de la négociation du traité d'Amiens, et qu'il avait fait occuper par anticipation (4); la direction des consulats anglais sur la côte de Barbarie, ajoutée aux attributions du gouverneur de Malte (5); enfin, l'institution de l'Ordre de Saint-Michel et de Saint-George, dont sir Maitland eut la grande-maîtrise, pour récompenser le dévouement des Maltais et leur faire oublier l'Ordre de Saint-Jean (6), dont l'Autriche venait de prononcer l'extinction, après la mort des derniers membres existants (7).

Mais, quels que fussent les efforts et la grande ha-

<sup>(1)</sup> Proclamation du 21 mars 1823.

<sup>(2)</sup> Gazette de Malte du 13 octobre 1819.

<sup>(3)</sup> Gazette de Malte du 21 octobre 1823.

<sup>(4)</sup> Proclamation du 15 septembre 1814.

<sup>(5)</sup> Proclamation du 12 octobre 1815.

<sup>(6)</sup> Proclamations des 10, 12 et 16 décembre 1818.

<sup>(7)</sup> Gazette de Malte, du 25 septembre 1816.

bileté du gouverneur, la paix avait mis un terme à la prospérité dont l'île de Malte avait joui pendant la guerre; les bénéfices avaient été dissipés aussi rapidement qu'ils furent acquis. Les Maltais étaient administrés à merveille, mais ruinés, et la misère vint au point que l'on dut recourir aux contributions volontaires et nommer une commission pour en régler l'emploi (1).

Cette détresse générale, le mépris des Anglais pour les habitants de Malte, qu'ils traitaient déjà comme des ilotes, enfin la sévérité excessive quoique juste de sir Maitland, auquel on obéissait mais que l'on n'aimait pas; toutes ces causes réveillèrent les plaintes et le mécontentement assoupi. Sans tenir compte de ce que renfermaient d'utile les changements opérés dans le gouvernement de l'île, les Maltais crurent que le moment où une révolution venait d'éclater à Naples était celui qu'ils devaient choisir pour renouveler leurs doléances. Ils adressèrent à la Chambre des Communes une pétition dans laquelle, après avoir rappelé qu'ils s'étaient volontairement donnés à la Grande-Bretagne, ils attaquèrent le pouvoir que le gouverneur s'était attribué, comme étant illimité et illégal, taxèrent d'oppression l'usage qu'il en avait fait, s'appliquèrent à démontrer les préjudices de sa constitution, de ses institutions, et demandèrent la formation d'un Conseil colonial, l'établissement

<sup>(1)</sup> Gazette de Malte des 16 avril et 7 mai 1817.

d'une administration sanitaire indépendante, et l'abolition du monopole des grains (1).

Il est à présumer que, s'il eût vécu, Maitland, alors désabusé de ses préventions contre les Maltais, aurait concouru à leur faire obtenir l'établissement de ce Conseil colonial, objet constant de leurs vœux; mais, le 17 janvier 1824, il mourut inopinément au retour d'un voyage aux îles Ioniennes, qui étaient également placées sous sa haute direction. Les offices publics furent fermés, les divertissements suspendus jusqu'après ses funérailles, et un deuil d'un mois fut prescrit, comme s'il avait été question d'une tête couronnée (2).

L'administration de sir Maitland à Malte fut une transition entre le despotisme absolu des grands-maîtres de l'Ordre de Saint-Jean, et ce système de liberté dans lequel l'administration française leur avait fait faire les premiers pas. Mais, moins libéral, moins confiant que le général Bonaparte, qui dès l'abord avait associé les Maltais au pouvoir législatif et exécutif, en les faisant entrer dans la commission de gouvernement, peut-être le gouverneur anglais eût-il le tort de s'arrêter trop brusquement dans la voie des concessions déjà octroyées. Il est vrai que l'usage qu'ils avaient fait d'une prérogative formant avec l'institution municipale l'équivalent de leurs antiques priviléges, autorisa jusqu'à un certain point cette

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 72.

<sup>(2)</sup> Proclamations des 18, 20 et 21 janvier 1824.

mésiance, cette rigueur de sir Maitland; aussi doit-on se garder de se prononcer légèrement contre un administrateur de ce mérite. Toujours est-il que sa sévérité, pour ainsi dire rétrograde, lui attira de la part des Maltais une aversion qui, aujourd'hui encore, se manifeste sur sa tombe, par des actes qui ne témoignent ni de la moralité ni de la civilisation des habitants (1).

Administration du marquis d'Hastings. — La nomination du marquis d'Hastings au gouvernement de Malte raviva les espérances des Maltais. La voix publique louait son expérience, sa bienfaisance, son humanité. Il occupait un rang distingué dans l'État, il venait d'exercer la vice-royauté de l'Inde, et les Maltais étaient flattés qu'un si haut personnage eût été choisi pour les gouverner; aussi la réception qu'on lui fit, les fêtes données en son honneur, répondirent, par leur caractère d'enthousiasme et leur éclat, aux vœux que formait la population. Néanmoins, il ne fit aucun changement au système de gouvernement établi par son prédécesseur, et se borna à quelques modifications dont nous allons faire connaître les principales.

Les Maltais avaient demandé le droit de pétition, et Maitland ne leur avait accordé que la faculté d'appeler des décisions du suprême Conseil de justice, et encore

<sup>(1)</sup> Nous avons parlé, au volume de Statistique, au chap. IX, du monument funéraire élevé à sir Maitland.

y avait-il mis des restrictions qui la rendaient illusoire; le marquis d'Hastings en sit régler l'exercice par un ordre du roi en son conseil (1). Il établit des règlements pour la réception des dépositions des témoins et pour le soulagement des prisonniers pour dettes (2). La juridiction criminelle pour les délits commis dans les ports et à la mer fut mieux définie (3). Les monnaies étrangères furent tarifées (4). Maitland avait fait suspendre la liquidation des créances provenant des contributions levées ou fournitures faites pendant le blocus; le marquis d'Hastings fit procéder à l'examen des réclamations et payer les créanciers (5). Le vagabondage produit par la misère prenait chaque jour de l'accroissement; on comptait déjà 326 individus auxquels il était défendu de vaguer pendant la nuit; pour y remédier, on mit en vigueur les dispositions du code Rohan, et on décréta la peine des travaux publics contre les mendiants qui seraient pris dans les rues, les routes et autres lieux (6). Le système de l'instruction publique sut revu, et la réforme en fut confiée à un conseil (7). Enfin le système hypothécaire, qui n'atteignait que les immeubles, fut étendu aux marchandises (8).

<sup>(1)</sup> Ordre du roi du 18 décembre 1824, et Proclamation du 22 février 1825.

<sup>(2)</sup> Proclamations des 25 avril 1825 et 3 octobre 1826.

<sup>(3)</sup> Proclamation du 16 juin 1825.

<sup>(4)</sup> Proclamations des 10 juin 1824, 9 juin 1825, et Ordre du roi du 23 mars 1825.

<sup>(5)</sup> Proclamations des 26 juin et 21 juillet 1824.

<sup>(6)</sup> Gazette de Malte du 2 février, et Proclamation du 14 juillet 1825.

<sup>(7)</sup> Proclamation du 13 septembre 1824.

<sup>(8)</sup> Proclamation du 26 avril 1825.

Mais l'acte le plus important de l'administration du marquis d'Hastings eut pour objet de faire de Malte l'entrepôt et le lazaret de tout le commerce : c'est la destination que lui avait donnée le traité d'Amiens, et, dans une enquête faite par un comité de la Chambre des Pairs, cette île, située au centre des pays de consommation et de production, cette île, en communication active avec l'Italie, l'Adriatique, le Levant, la mer Noire, l'Égypte, la Barbarie, l'Espagne, avait été considérée comme un magasin sûr et le grenier de l'Angleterre. Le noble marquis, croyant à la possibilité d'exécution, y préluda en diminuant les droits sur les denrées coloniales importées des pays qui n'appartenaient pas à la Grande-Bretagne (1); en abolissant le droit d'exportation sur la pierre travaillée de, Malte (2); en substituant au droit fixe et invariable sur les grains livrés à la consommation, un droit gradué et variable sur le marché, selon le prix du grain d'Égypte et d'Odessa, et en rejetant la proposition de la Chambre de Comnierce, relative à un projet de société pour le commerce des grains, projet qui devait en apparence produire une diminution sur le prix du pain, et qui, au fond, n'était qu'un monopole déguisé (3); en permettant l'exportation du coton en laine pour le royaume-uni de la Grande-Bretagne (4); en accordant exemption de droits, pendant cinq jours,

<sup>(1)</sup> Proclamation du 11 juin 1821.

<sup>(2)</sup> Proclamation du 21 juin 1821.

<sup>(3)</sup> Proclamation du 21 juin 1821, et Gazette de Malte du 27 juin 1825.

<sup>(4)</sup> Proclamation du 17 février 1826.

aux bâtiments qui relâcheraient à Malte sans y faire aucune opération de commerce (1); ensin en établissant, moyennant caution et un léger droit de magasinage, un entrepôt pour les marchandises en transit (2).

Pour atteindre plus complétement le but, il fallait faire admettre les provenances de Malte en libre pratique sur le continent, et s'adresser, à cet effet, aux administrations sanitaires de l'Italie; mais celles-ci refusèrent, en alléguant que les règlements du Lazaret de Malte différaient tellement des règlements de Trieste, Livourne, Gènes et Marseille, qu'ils n'offraient aucune garantie. Le marquis d'Hastings ne se rebuta point; il espéra obtenir de la France ce que l'Italie lui déniait; mais la négociation de cette affaire, à laquelle il attachait un intérêt particulier, lui paraissant nécessiter sa présence, il partit pour l'Angleterre en prenant sa route à travers la France. Arrivé à Paris, il n'eut pas de peine à obtenir le consentement du roi Charles X, qui n'avait rien à refuser à celui qui avait jadis tout sacrifié pour sa famille ou pour les hommes dévoués à sa cause. La libre pratique fut accordée, mais à des conditions que le marquis s'empressa de remplir aussitôt après son retour (3).

Le marquis d'Hastings avait pourvu à l'avenir

<sup>(1)</sup> Proclamaton du 5 août 1824.

<sup>(2)</sup> Proclamation du 11 septembre 1824.

<sup>(3)</sup> Proclamations des 5 et 6 avril, et Gazette de Malte des 12 avril, 14 juin, 7 août, 26 septembre, 25 octobre, 15 décembre 1826.

de Malte au moyen de ce système commercial, qui fut corroboré par deux conventions avec la Prusse et la France, rendues exécutoires à Malte (1). Mais il fallait améliorer la situation présente, et ce n'était pas chose aisée : la population succombait sous le poids de la misère. A cet effet, il institua un comité pour recevoir les réclamations des nécessiteux, constater leurs besoins, et distribuer les secours alloués par le gouvernement ou pris sur le produit des contributions volontaires (2); il institua une maison d'industrie où les vieillards et les enfants des deux sexes, en état de travailler, seraient reçus, logés et nourris avec le produit des travaux auxquels ils seraient occupés (3); il autorisa le Mont-de-Piété à faire des avances de fonds sur marchandises (4), et créa une banque d'épargne (5).

Le climat de Malte paraissant au marquis d'Hastings propre à la culture du mûrier, il engagea la compagnie de la Soie, établie à Londres, à venir former dans l'île un établissement de ce genre. Son conseil ayant été suivi, il concéda à cette compagnie, à un prix modique et pour un long terme, un vaste terrain avec des bâtiments destinés à l'exploitation, après

<sup>(1)</sup> Conventions des 2 avril, 23 janvier 1826, et Proclamations des 12 mai 1826 et 2 janvier 1827.

<sup>(2)</sup> Proclamations des 30 juillet 1824 et 3 janvier 1825.

<sup>(3)</sup> Proclamations des 26 août, 1er, 24 septembre, 26 octobre et 21 décembre 1824.

<sup>(4)</sup> Proclamation du 5, et Réglement du 7 novembre 1824.

<sup>5)</sup> Proclamation du 11 avril 1825.

avoir engagé les habitants à se livrer à ce genre d'industrie (1).

Le rapide accroissement de la population rendant encore ces mesures insuffisantes, le marquis provoqua et obtint la formation d'un régiment composé d'indigènes, et leur admission au service dans les armées de terre et de mer de la métropole (2); de plus, il établit, sous la direction d'un prêtre et d'un médecin, une colonie d'agriculteurs dans l'île de Céphalonie (3).

Cependant il faillit perdre sa popularité et compromettre la tranquillité publique par l'appui qu'il prêta aux méthodistes. Quelques adeptes employés à Malte, soit dans les administrations, soit dans la garnison, ayant représenté au comité de la secte à Londres, que, faute de pasteurs, ils se trouvaient privés des secours de leur religion, des ministres leur furent envoyés; malheureusement, ceux-ci ne se bornèrent pas à exercer leur ministère envers leurs seuls coreligionnaires. Prévoyant que les changements d'employés et de garnison pourraient les réduire à l'inutilité, et désireux de s'assurer une existence stable, ils voulurent avoir un temple. Pour cela, ils sollicitèrent des fonds du comité de Londres, ils eurent recours au prosélytisme. Des écrits ayant pour objet d'expliquer quelques passages de la Bible furent répandus dans les

<sup>(1)</sup> Proclamation du 1er juillet 1825, et Gazette de Malte du 28 mai 1828.

<sup>(2)</sup> Proclamations des 9 mai et 27 octobre 1826, et Dépêche de lord Bathurst du 17 avril 1826.

<sup>(3)</sup> Gazette de Malte des 20 septembre et 18 octobre 1826.

cités; des prédications furent faites dans les villages, des aumônes distribuées. Quelques individus perdus de réputation, criblés de dettes, se laissèrent séduire, et les fonds furent faits. Alors une maison fut achetée pour y établir le temple. Mais il fallait l'approprier à sa destination, et l'opinion publique, toujours fort susceptible en matières religieuses, s'était prononcée à un si haut degré, que nul ouvrier ne voulut travailler aux réparations; dans cet état de choses, le gouvernement, qui avait opposé la constitution anglaise aux représentations de l'Église, curieux peutêtre d'éprouver la croyance des Maltais, intervint auprès de l'évêque, et, par égard pour le marquis d'Hastings, les difficultés surent aplanies; mais ce sut à condition que le temple serait disposé de manière qu'on ne pût pas voir de l'extérieur ce qui se passe-· rait à l'intérieur. Cependant, comme il arrive toujours en pareil cas, le parti triomphant ne se contenta point d'une première victoire. Les méthodistes voulurent faire l'essai de leur force, à l'occasion de la mort de l'un de leurs prosélytes; mais ils durent se convaincre qu'ils étaient bien loin d'avoir obtenu-la moindre popularité; car, protégés par les baïonnettes, ce fut à grand'peine qu'ils échappèrent à la fureur du peuple, qui se porta à des voies de fait contre lesquelles le gouvernement se crut obligé de sévir.

L'attention publique fut détournée de cette malheureuse assaire par la grande lutte qui venait d'éclater entre les Grecs et la Porte Ottomane. Au milieu de ce sanglant conflit, la politique du cabinet de Londres consistait à garder la neutralité; mais cette politique ne pouvait convenir aux partisans des Grecs, et surtout à lord Cochrane, qui, ayant accepté le commandement de leur escadre, comptait bien se procurer à Malte, armes, munitions et matelots. Pour prévenir ses desseins, l'acte du Parlement du 3 juillet 1819, qui défendait d'armer en guerre et de s'enrôler au service d'une puissance étrangère, fut remis en vigueur et rendu exécutoire à Malte (1).

Bienveillant, affable pour tous, le marquis d'Hastings se rendit populaire par sa constante application à faire le bien. Pour y réussir, il eut à lutter contre des difficultés de tout genre, et malheureusement son administration fut courte. Atteint d'une maladie grave, il s'embarqua le 21 novembre 1826 sur le Revenge, à bord duquel flottait le pavillon de l'amiral Neale, pour se rendre à Naples, où il espérait recouvrer la santé; mais il expira le 28 du même mois, et le 9 décembre on vit arriver à Malte la frégate l'Ariane, rapportant sa dépouille mortelle. Pendant trois jours elle fut exposée au palais, où toute la population lui porta le tribut d'une douleur et d'un amour justement mérités. Le marquis d'Hastings avait sait aux Maltais tout le bien qui était en son pouvoir, et la destinée seule ne lui permit pas d'achever son ouvrage.

## Administration de sir F. Ponsonby. - Le major-

<sup>(1)</sup> Proclamations de Sa Majesté Britannique, du 30 septembre 1825, et du Gouverneur de Malte, du 27 février 1826.

général sir Frédérick Cavendish Ponsonby, qui commandait les troupes stationnées dans les îles Ioniennes, fut appelé à succéder au marquis d'Hastings. Il était aussi d'une famille tenant un rang élevé en Angleterre; il avait acquis un nom sur les champs de bataille, et était gendre de lord Bathurst, secrétaire d'état des colonies. On espérait qu'il continuerait l'œuvre de son prédécesseur; mais, n'ayant qu'une connaissance imparfaite des affaires de Malte, sir Ponsonby crut qu'il ne pouvait mieux faire que de s'en rapporter aveuglément au secrétaire en chef du gouvernement. Celui-ci, qui était une créature de Maitland, n'avait vu qu'avec peine les changements introduits par le marquis d'Hastings dans le système gouvernemental établi par son protecteur. Affranchi de l'ascendant qu'exerçait à son égard l'ancien viceroi des Indes, pour lequel les ministres eux-mêmes avaient la plus grande déférence, il usa du pouvoir qu'on lui abandonnait pour annuler à peu près tout ce qui avait été fait par le marquis, et reprit les anciens errements, sans considérer si les circonstances locales ou l'intérêt de la métropole le permettaient.

Ce pas rétrograde devait nécessairement amener une recrudescence d'animosité des habitants contre l'administration: c'est en effet ce qui arriva. Effrayés de la disproportion, chaque jour plus menaçante, qui existait entre les besoins et les ressources, et blessés de l'obstination du gouvernement à leur refuser toute satisfaction, les Maltais résolurent de rompre le silence que le respect, la reconnaissance, leur avaient imposé

sous le marquis d'Hastings. Depuis vingt-sept ans que l'Ordre de Saint-Jean avait cessé de dominer, les esprits s'étaient développés, et la nouvelle génération avait, en grandissant, puisé des idées de liberté dans son contact avec les Anglais et avec les étrangers qu'avaient amenés à Malte tant d'événements divers. A la vérité, la civilisation n'était pas en général aussi avancée que sur le continent; mais échauffée, fécondée par la presse étrangère et par la réflexion, elle avait pénétré dans toutes les classes de la population des cités. On pouvait donc s'attendre au débat sérieux dont nous nous proposons de faire le récit; mais avant de l'entreprendre, il est à propos de dire quelles étaient les puissances intéressées à surveiller la querelle.

Depuis l'expulsion de l'Ordre de Saint-Jean, la question de la possession de Malte se trouvait circonscrite entre l'Angleterre, la Russie et la France. Le traité de Paris avait adjugé cette île à l'Angleterre; mais la Russie n'en conservait pas moins ses prétentions, car cette position se trouvait liée à ses projets sur la Méditerranée; et la France s'en remettait au temps pour reprendre, s'il y avait lieu, un poste qu'elle n'avait pas su ou pas pu conserver. Au milieu des événements qui allaient se passer en Orient, ces trois puissances avaient donc un grand intérêt à suivre le débat engagé entre les Maltais et leur gouvernement: l'une pour empêcher qu'il se compliquât d'une manière trop grave; l'autre pour en profiter, s'il était possible; et la troisième, pour exercer, au besoin, une intervention salutaire.

L'Angleterre, au lieu de s'être concilié l'affection des habitants, en était arrivée au point de ne pouvoir plus compter que sur ceux d'entre eux qui occupaient des emplois salariés. On lui reprochait d'avoir substitué la souveraineté à la protection, sans rendre aux Maltais ces priviléges qu'ils redemandaient à satiété, et on ne lui pardonnait pas de les avoir soumis à un régime vexatoire et ruineux; mais d'autre part elle dominait dans la Méditerranée, et les Maltais étaient imbus de l'idée que rien ne pourrait leur tenir lieu d'une protection aussi puissante. Le gouvernement anglais n'ignorait pas ces dispositions, auxquelles, en cas de résistance trop énergique, il comptait bien opposer un système de concessions pacifiantes; mais, sidèle aux principes qui l'ont toujours dirigé envers ses colonies, il voulait n'accorder que le moins possible, et seulement lorsqu'il y serait contraint.

La Russie était trop éloignée pour que sa domination pût être ambitionnée par les Maltais, qui, d'ailleurs, ne pouvaient s'accommoder des formes de son gouvernement. Elle n'avait donc pas de partisans, mais elle cherchait à s'en créer; elle envoyait fréquemment sur les lieux des agents, afin d'être constamment instruite de ce qui se passait, sans à agir plus ouvertement, plus directement, selon les circonstances.

Le temps avait modifié l'opinion des Maltais à l'égard de la France. Les bienfaits des grands-maîtres et des chevaliers de cette nation, les relations commer-

ciales qui avaient existé entre les deux pays, les priviléges de nationalité accordés en France aux Maltais, tous ces sentiments d'affection ou d'intérêt qui se partagent le cœur de l'homme, commençaient à reprendre leur empire. En outre, la rapidité avec laquelle la nation française s'était relevée de ses désastres, les institutions libérales dont elle jouissait, et l'influence qu'elle exerçait sur les autres puissances, frappaient les esprits les plus prévenus; la proximité des deux pays et la similitude de religion contribuaient encore à lui faire des partisans. On se disait que, si on se trouvait placé sous sa domination, cette puissance ne ferait pas moins pour Malte qu'elle n'avait fait pour la Corse. Mais pour la France, la perte de Malte était un fait accompli, et, dans l'état de ses relations avec l'Angleterre, il ne lui appartenait pas de la troubler dans la paisible possession de cette île, tandis qu'elle avait intérêt à s'opposer à l'accomplissement des projets indéfinis de la Russie. Ainsi la conduite de la France était tracée. Elle consistait à s'interposer entre les Maltais et leur gouvernement, pour prévenir toute collision, qui, dans l'état des affaires de l'Europe, serait un nouvel embarras; à persuader aux Maltais que, dans le cas où ils sortiraient des voies légales, la France, sur laquelle ils semblaient avoir fondé des espérances, ne leur accorderait aucun appui; enfin, à prêcher la modération d'un côté, et de l'autre, à démontrer au gouvernement de l'île quel intérêt il pourrait avoir à céder sur les demandes équitables.

Telles étaient les dispositions réciproques des puissances prétendantes et des habitants de Malte, lorsque ceux-ci manifestèrent l'intention de reprendre la lutte, au point où elle était restée lors de l'enquête faite en 1812.

Instruit de ce projet, le gouvernement du pays, asin d'avoir connaissance des plaintes qui seraient adressées à Londres, sit savoir qu'aucune représentation ne serait admise par le secrétaire d'État des colonies, si elle n'avait été préalablement soumise au gouverneur (1).

Sur ces entrefaites, la mort de l'évêque maltais laissant vacant le siége de Malte, on se rappela la promesse faite par Nelson au chanoine Caruana, et on sit solliciter sa préconisation auprès du Saint-Siége, dans l'espoir que la popularité dont il paraissait jouir encore contre-balancerait l'influence des réformateurs. Mais le roi de Naples fit valoir ses droits de suzerain, et prétendit avoir seul le droit de désigner le candidat à l'évêché de Malte. Pour aplanir la difficulté, on fut obligé d'en référer à Rome. Le secrétaire en chef du gouvernement y fut envoyé, et il réussit à faire prévaloir la considération suivante : le traité qui avait donné la souveraineté de Malte à Sa Majesté Britannique étant le même que celui qui avait fait restituer le royaume de Naples à Sa Majesté Sicilienne, il s'ensuivait que ni l'une ni l'autre ne pouvaient élever des prétentions de suzeraineté à l'égard des États respec-

<sup>(1)</sup> Proclamation du 28 juin 1830.

tifs. Caruana fut préconisé (1), mais ce ne fut pas sans encourir un blâme sévère du saint-père, pour la conduite qu'il avait tenue lors de l'insurrection des Maltais.

A la réaction qui se manifesta dans l'opinion publique contre le nouvel évêque, on s'aperçut bientôt qu'il avait perdu toute son influence, et qu'on ne pouvait rien attendre de son intervention. A cette contrariété, il s'en joignit une autre, celle de la présence d'une escadre russe à Malte.

Après le combat naval de Navarin, dans lequel les Français et les Anglais se jugèrent réciproquement, et dont l'un des résultats fut d'établir entre les deux marines rivales une sympathie, une confraternité qui ne s'étendit pas aux Russes, l'escadre de ces derniers rentra à Malte, où elle fit un assez long séjour pour se réparer. Lorsqu'elle fut en état de reprendre la mer, elle retourna dans l'Archipel, puis revint encore. Les Anglais soupiraient après le moment où ils seraient débarrassés de ces hôtes, qui leur portaient ombrage à plus d'un titre; ils voyaient d'un œil jaloux les progrès que faisaient les Russes dans l'art de la navigation, depuis qu'ils étaient réunis dans la Méditerranée aux escadres anglaise et française; et indépendamment des anciens projets de Catherine II sur la Grèce, ils leur en supposaient aussi à l'égard de Malte. Cette opinion était fondée sur les raisons ci-après: la demande singulière faite par l'a-

<sup>(1)</sup> Proclamations des 14 juillet 1829 et 5 janvier 1831.

miral russe d'un emplacement à terre, où il pût débarquer ses équipages et les exercer au maniement des armes; la prodigalité des Russes, répandant l'or et l'argent parmi la population; et leurs regrets, hautement exprimés, de quitter la Méditerranée. Il se peut que tout cela ait été fort innocent; mais on crut voir, dans le premier fait, l'intention de se ménager un moyen d'agression inopinée; dans le second, une amorce jetée à une population, écrasée tout à la fois par la misère et par la pesanteur de la domination anglaise, et qui ne s'en cachait pas. Quoi qu'il en soit, à l'arrivée de l'escadre russe à Malte, on arma quelques batteries donnant sur le Grand-Port, et toutes les fois que leurs bâtiments s'y trouvèrent en nombre, il y eut jour et nuit, dans les casernes de La Valette, un piquet de trois cents hommes prêts à prendre les armes. D'ailleurs, comme nous l'avons dit plus haut, malgré l'argent répandu par eux, n'importe à quelle intention, ils n'éveillèrent point de sympathies parmi le peuple, et l'escadre russe quitta Malte le 26 mars 1830 pour retourner dans la Baltique, suivie de deux vaisseaux et d'une frégate de Sa Majesté Britannique, chargés d'observer ses mouvements.

Si la présence des Russes ne produisit aucune impression sur les Maltais, il n'en fut pas de même de l'occupation de la Morée par les Français Cet événement fit revivre d'anciens souvenirs d'amitié pour cette nation, et, dans l'espoir d'une meilleure fortune, les Maltais voulurent se transporter en foule dans les pays occupés, ce à quoi le gouvernement se prêta de très-bonne grâce, pour se débarrasser d'une partie de la population surabondante. Mais un événement qui porta cette sympathie au plus haut degré, fut la conquête d'Alger; les Anglais ne le virent pas du même œil.

Ils convenaient qu'au point où en étaient les choses, la France ne pouvait, sans compromettre la dignité royale et son honneur national, se dispenser de tirer l'épée; que les nations européennes étaient intéressées à réprimer l'arrogante audace des puissances barbaresques; que la France avait le droit de conquérir et garder tout aussi bien que l'Angleterre, et qu'aucune puissance ne pouvait raisonnablement s'y opposer: mais le succès, disajent-ils, était fort douteux, et évidemment ils n'auraient pas voulu qu'il fût obtenu par la France. Ils se flattaient que si cette puissance était obligée d'en venir aux moyens extrêmes, ses attaques ne seraient pas plus décisives que ne l'avaient été celles de la Grande-Bretagne. Cet espoir se fondait sur les difficultés que présentait une agression par mer, difficultés qui avaient fait dire à lord Exmouth qu'il avait été plus heureux que sage, et qui avaient porté l'amiral Neale à renoncer à une expédition dont l'issue était incertaine sans le concours de 25,000 hommes de débarquement. Mais dès l'instant où l'on fut informé que des préparatifs se faisaient à Toulon, les actes semblèrent démentir le langage; un bâtiment de guerre alla prendre station devant Alger; des communications fréquentes furent établies au moyen d'autres bâtiments de guerre, qui, dirigés sur

Marseille, avaient ordre d'effectuer leur retour à Malte, en passant par Alger; il fut enjoint au consul de Sa Majesté Britannique à Alger de ne pas quitter le pays, et de s'entremettre pour décider le dey à faire la paix avec la France, coûte que coûte; on provoqua à Constantinople l'envoi de Tahir-Pacha pour vaincre la résistance du dey. Comme il était question d'une vigoureuse coopération promise par Méhémet Ali, on fit agir à Alexandrie afin d'arrêter tout préparatif, et, passant outre l'acte de neutralité, rendu exécutoire à l'occasion des affaires de la Grèce, on envoya deux mortiers, cinq cents bombes et cent barils de poudre au pacha de Tripoli, qui avait demandé l'assistance de l'Angleterre pour s'opposer au passage des troupes égyptiennes. En outre, l'amiral anglais sortit avec l'escadre sous le prétexte d'exercer ses équipages, et alla établir sa croisière dans l'ouest; et en même temps on permit l'insertion d'articles peu convenables dans la Gazette officielle de Malte. Ce n'est pas tout : une frégate anglaise, en quittant Alger, où elle était entrée pendant l'éloignement de la croisière française, fut arrêtée par cette même croisière. Il y avait violation du blocus officiellement déclaré, on était en droit de la retenir; cependant on la relâcha, et le commandant vint à Malte rendre compte de l'événement. Aussitôt l'amiral fit ses dispositions, et menaça d'aller forcer le blocus; s'il en fût venu là, il n'y aurait eu pour la croisière française que deux partis à prendre: céder le passage, ou se saire couler. Dans le premier cas, c'était la honte;

dans le second, c'était la gloire, et le choix n'était pas douteux. Les représentations qui furent faites à l'amiral anglais et la prudence du commandant de la croisière française prévinrent une collision, dont la conséquence eût été peut-être la guerre entre la France et l'Angleterre.

Malgré ce mauvais vouloir, que dans notre impartiale franchise d'historien nous caractériserons de jalousie sans dignité, malgré tous les moyens employés pour contrecarrer l'expédition française, Alger fut pris. Un succès aussi éclatant obtenu en quelques jours, et le refus fait au dey de se retirer à Malte, ajoutèrent encore à ces sentiments de dépit et d'envie.

Mais si d'un côté les Anglais ne savaient pas déguiser leur mauvaise humeur, de l'autre, les Maltais laissaient éclater la joie la plus vive. Pour eux, Alger était toujours le repaire d'où étaient sortis ces forbans qui, anciennement, venaient porter le fer et la flamme dans leurs villages, et réduire la population en esclavage; sa chute satisfaisait comme une haine héréditaire, et ils ne tarissaient pas d'éloges à l'égard des Français. Chose remarquable, ce fut surtout dans la campagne, parmi ces paysans qui s'étaient insurgés contre eux trente ans auparavant, que l'enthousiasme éclata avec le plus de force. Il fut tel, qu'on les vit émigrer par milliers pour se rendre en Algérie, dans l'espoir de trouver du travail et une heureuse existence à l'ombre de la conquête; à l'avantage de parler la langue du pays, ils joignaient des qualités essentielles: la sobriété, l'intelligence, le courage. Au milieu des fluctuations administratives de nos possessions d'Afrique, on n'en sut pas tirer parti, et ils devinrent bientôt un embarras pour la colonie.

Mais un événement bien autrement grave, qui suivit de près la prise d'Alger, et dont le contre-coup se fit sentir à Malte comme partout ailleurs, ce fut la révolution qui, en France, brisa un trône pour sauver les institutions menacées. Anglais et Maltais étaient dans l'admiration; mais, le premier mouvement passé, on se demanda ce qu'il en adviendrait, et la guerre continentale se présenta comme inévitable. Les Anglais, sans la redouter, s'en affligeaient pour plusieurs raisons. La situation intérieure de leur pays ne leur faisait pas regarder le moment comme favorable pour une lutte quelle qu'elle fût; en outre, le développement, l'habileté de notre marine, ses progrès depuis quelques années, ce dont ils avaient pu s'assurer, leur laissaient voir qu'en cas de guerre ils n'en auraient pas aussi bon marché qu'au temps de l'empire; enfin, et nous nous plaisons à le reconnaître, leur sympathie repoussait toute rencontre avec une puissance qu'ils voulaient avoir pour alliée dans une autre lutte objet de tous leurs vœux. Les Maltais, au contraire, accueillaient avec joie ces bruits de guerre, dans l'espoir qu'elle leur rendrait la prospérité dont ils avaient joui depuis qu'ils s'étaient placés sous la protection britannique jusqu'à la paix de 1814. Ces craintes et ces espérances s'évanouirent lorsqu'on fut informé de l'effet produit en Angleterre par la révolution de Paris, et de l'empressement du cabinet britannique à reconnaître le trône de juillet. Alors les Maltais se demandèrent si le moment n'était pas venu pour eux de revendiquer, à l'imitation des Belges, des Italiens et des Polonais, leurs droits méconnus et violés; mais quelques hommes sages firent entendre des paroles de prudence, de modération; ils réussirent à démontrer que l'Angleterre, n'ayant pas eu sa bataille d'Aboukir, restait maîtresse de la Méditerranée; que, dans l'état de ses relations avec la France, celleci ne donnerait très-certainement aux Maltais aucune assistance, et qu'une levée de boucliers n'aurait d'autre résultat que de faire des victimes.

Cette disposition des esprits n'échappa point au gouvernement, qui, eu égard aux circonstances, comprit la nécessité de donner satisfaction sur quelquesuns des points devenus l'objet de constantes réclamations. Ce fut ainsi que les Maltais obtinrent le jugement par jury, sur le modèle de celui de l'Angleterre, et pour certains crimes seulement (1). La réforme des codes étant considérée comme une affaire capitale, on forma une commission pour s'en occuper; mais le chef de la justice voulut que la législation et la langue anglaises servissent de bases aux nouvelles lois de Malte; îl s'éleva alors de telles clameurs, une opposition si universelle, qu'on fut obligé de dissoudre la commission, et de la recomposer uniquement de jurisconsultes maltais. Ceux-ci, pour se gui-

<sup>(1)</sup> Proclamation du 15 octobre 1829.

der dans leur travail, prirent le code Napoléon et adoptèrent la langue italienne (1).

Cette satisfaction tardive remédiait à la confusion qui existait dans les lois; c'était bien quelque chose, mais que d'abus, que de maux auxquels on n'avait point songé encore! L'organisation judiciaire était défectueuse; l'inamovibilité n'était point assurée aux juges; les emplois supérieurs étaient toujours l'apanage des Anglais; les changements opérés dans les tarifs, loin d'avoir soulagé le peuple, n'avaient eu pour résultat que d'aggraver sa misère; l'agriculture ne recevait pas d'encouragement; le commerce se restreignait chaque jour; la marine marchande était languissante; l'instruction publique était négligée pour les classes supérieures, et le peuple ne recevait même pas d'enseignement élémentaire; la population s'élevait chaque année à un chiffre plus effrayant; la prêtrise et les professions libérales, seules carrières pour les classes élevées, étaient encombrées, et l'émigration à Alger devenait l'unique ressource des classes inférieures; enfin, les recettes, balancées avec les dépenses, laissaient annuellement un immense déficit.

Le gouverneur voyait avec douleur cette crise menaçante; mais le secrétaire en chef du gouvernement, auquel il avait abandonné la direction des affaires, ne comprenait pas d'autre système que celui établi par

<sup>(1)</sup> Proclamations des 16 novembre 1831, 19 mai, 17 et 24 novembre 1834.

sir Maitland. Sans tenir compte de la différence des temps, des circonstances, et des changements opérés dans les esprits, il crut que l'intimidation, la brusquerie, le dédain, suffiraient pour étouffer la plainte; mais, comme on l'a exprimé dans un axiome plus vulgaire, la faim est sourde aux menaces. Persuadés qu'ils n'avaient rien à espérer du gouvernement local, les Maltais, tout en rendant justice aux bonnes intentions de sir Ponsonby, prirent la résolution de recourir à Londres.

A cet effet, quelques individus se réunirent en comité et rédigèrent une pétition au roi en son Conseil, dans laquelle, après avoir exposé le douloureux état du pays, ils demandaient la promulgation d'un code régulier, une meilleure organisation judiciaire, une juste répartition et une diminution des impôts, la réduction des pensions, une administration sanitaire indépendante, l'amélioration et l'extension de l'instruction publique, des encouragements pour l'agriculture, l'industrie, le commerce et la marine marchande, et la création d'un Conseil d'indigènes librement élu, participant au pouvoir législatif (1). La question de savoir si on demanderait la liberté de la presse fut agitée dans le comité; mais cette liberté fut considérée comme une conséquence inévitable de la participation au pouvoir législatif, et on s'abstint de la réclamer, pour ne pas offusquer le cabinet de Londres.

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 74.

Le gouvernement de Malte, soucieux de cette résolution des Maltais, sit quelques tentatives pour jeter la division parmi les réformateurs; il parvint à obtenir de l'un des membres du comité une copie de la pétition, qui devait être envoyée au général Ponsonby, alors à Londres, mais qui revint immédiatement à Malte.

Dès son arrivée, le gouverneur prit des mesures pour que rien ne pût être inséré à son insu dans le sac des dépêches destinées pour l'Angleterre. Il fit reprendre la liquidation des créances du blocus, retirer au chef de la justice le droit de connaître des violations de la loi, et modifier la formation du jury (1). Il fixa. en même temps, l'époque à laquelle il recevrait la pétition des Maltais, pour la transmettre au secrétaire d'État des colonies.

Au jour indiqué, une députation du comité se présente au palais, où, au lieu de recevoir la pétition qu'elle est chargée de remettre, on lui donne lecture d'une réfutation préparée dans l'intervalle, et qui transforme le langage du comité en une dénonciation. D'abord étonnés de cette réfutation, qui prouve une indiscrétion commise, les députés protestent fortement contre le sens que l'on veut donner à leur démarche, et, le texte à la main, s'efforcent de justifier leurs intentions. Après une longue discussion, on convint qu'on rédigerait une nouvelle pétition, dans laquelle les griefs des Maltais seraient exposés de

<sup>1)</sup> Proclamations des 26 mars, 7 et 26 avril 1832.

manière à ne pas inculper le gouvernement local, et qu'on se bornerait à demander la création d'un Conseil national (1). Mais lorsque cette pièce fut présentée au gouverneur par la députation, dont on avait eu le soin d'écarter le membre qui avait livré la première, on opposa une protestation de celui-ci, et on signifia aux députés qu'ils eussent à s'entendre dans leur comité. Ainsi cette première tentative des réformateurs n'eut pour effet que d'amener une scission parmi eux.

La question ne se trouvait pas tranchée; elle restait la même. Seulement, le gouvernement gagnait du temps pour se préparer à une lutte plus sérieuse. Sir Ponsonby le comprit ainsi, et toutes les mesures qui lui parurent propres à calmer le mécontentement, il les adopta; malheureusement, il avait autour de lui des hommes intéressés au maintien des abus, et parmi ces hommes se trouvait un mauvais génie qui dénaturait toutes ses bonnes intentions. De leur côté, les réformateurs ne perdaient pas leur temps; ils travaillaient l'opinion publique, gagnaient des partisans et se mettaient en mesure de recommencer le combat.

Le cabinet de Londres était informé de tous ces mouvements. Cédant à propos, comme toujours, dans la crainte que la désaffection des Maltais ne compromît la sûreté et la tranquillité d'une colonie à laquelle se rattachaient les intérêts politiques et commerciaux de la Grande-Bretagne, il prit en considération les ré-

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 75.

clamations et les vœux des habitants. Le général Ponsonby fut appelé à Londres, et quatre mois après il revint à Malte pour y annoncer la création d'un Conseil de gouvernement, composé de sept membres (1).

Si la liberté d'élection avait été laissée aux Maltais, ils auraient passé volontiers sur la limitation du nombre; mais. outre le gouverneur, à qui était attribuée la présidence, l'acte constitutif de ce Conseil désignait comme devant en saire partie, l'évêque, l'officier-général le plus ancien de la garnison, le chef de la justice, le secrétaire en chef du gouvernement, et déférait au gouverneur le droit de choisir, pour compléter le Conseil, deux indigènes et un des Anglais établis dans l'île. De cette manière, sur huit voix, les Maltais n'en avaient que trois, en y comprenant celle de l'évèque. Ainsi qu'on le voit, la concession gouvernementale n'était pas magnanime. Les attributions ne furent pas mieux réglées, comme nous l'avons expliqué ailleurs (2). Au lieu d'accorder à cette ombre de Conseil populaire le pouvoir législatif dans toute son étendue, on lui donna le droit de délibérer seulement sur les propositions qui lui seraient soumises par le gouverneur; et encore, celui-ci eut la faculté de passer outre dans le cas où il ne croirait pas devoir adopter l'avis du Conseil, sauf à rendre compte à Londres du motif de sa détermination. Cependant les

<sup>1.</sup> Proclamation du 1et mai 1835.

D. Statistique, chap. VII.

membres du Conseil pouvaient exiger que leur opinion fût consignée au procès-verbal. Ils pouvaient même sommer le gouverneur de mettre en délibération tel ou tel objet; mais s'il s'y refusait, l'insertion motivée de la demande et du refus au procès-verbal était leur unique recours.

Ce privilége concédé était fictif, dérisoire. Il semblait qu'au lieu de calmer l'irritation on se fût proposé de la provoquer, et, pour y ajouter, on vit le chef de la justice, entraîné par un sentiment d'animosité personnelle contre le secrétaire en chef du gouvernement, disputer aux indigènes choisis pour faire partie du Conseil le droit d'y siéger, sous prétexte que, nés à une époque où l'île de Malte appartenait à l'Ordre de Saint-Jean, ils n'étaient pas, suivant les termes des statuts, nés sujets de Sa Majesté Britannique. Cet incident n'eut pas de suite; mais il en survint un autre qui mit le gouvernement dans un extrême embarras.

Les membres du Conseil ayant été convoqués pour la cérémonie du serment (1), les indigènes firent quelques difficultés de le prêter d'après la formule exigée, en Angleterre, des catholiques romains qui servent l'État (2). On parvint cependant à vaincre leurs scrupules; mais il n'en fut pas de même à l'égard de l'évêque, qui déclara ne vouloir pas se soumettre au serment sans y être autorisé par le pape, auquel il en

<sup>(1)</sup> Proclamation du 13 octobre 1835.

<sup>(2)</sup> Pièces justificatives, nº 76.

avait référé. Quelques instances que l'on fit, quelque moyen que l'on employât pour vaincre sa résistance, on n'y put réussir; on fut obligé de suspendre l'installation du Conseil (1) et d'en référer au secrétaire d'État des colonies (2). A Londres, on ne jugea pas que le refus de l'évêque dût empêcher l'installation du Conseil, et, par suite des instructions du cabinet (3), il y fut procédé (4), en laissant à l'évêque la faculté d'y prendre place ou de s'abstenir, selon la réponse qui lui serait faite par la cour de Rome. Cette réponse, qui désapprouvait la formule du serment et qui enjoignait à l'évêque de ne pas intervenir dans un Conseil où il pourrait être traité des questions relatives à l'Église et pris des résolutions préjudiciables à ses droits (5), fut transmise par l'évêque au gouvernement de Malte (6), et envoyée par celui-ci à Londres. Il en revint l'ordre de passer outre à l'installation du Conseil. Mais l'influence que devait exercer le refus de l'évêque Caruanal sur le clergé de l'île n'échappa point au secrétaire d'État des colonies, qui se montre surpris, dans sa réponse, qu'un homme dont l'élévation est due à l'Angleterre, et sur le dévouement duquel on croyait pouvoir compter, ait

<sup>(1)</sup> Proclamation du 19 octobre 1834.

<sup>(2)</sup> Dépêche du Gouverneur au Secrétaire d'État des colonies, du 28 octobre 1834.

<sup>(3)</sup> Dépêche de lord Glenelg au Gouverneur, du 27 novembre 1835.

<sup>(4)</sup> Proclamations des 24 et 29 décembre 1835.

<sup>(5)</sup> Pièces justificatives, nº 76.

<sup>(6)</sup> Lettre de l'Évêque au Secrétaire du Gouverneur de Malte, du 23 février 1836.

jugé nécessaire de prendre cette détermination (1).

On conçoit aisément que l'Angleterre n'ait pas voulu mettre entre les mains des Maltais un pouvoir dont ils pouvaient abuser; mais, entre ce qu'ils demandaient et ce qu'on leur accordait, la distance était trop grande pour qu'ils pussent s'en contenter. Revenus de cette confiance crédule, de cette discrétion, qui les caractérisent depuis trente-cinq ans, mais persistant néanmoins dans l'opinion que l'Angleterre est la seule puissance qui peut aujourd'hui les protéger efficacement, les réformateurs prennent la résolution de faire un dernier effort, et de s'adresser à une autorité. devant laquelle s'incline celle des ministres. A cet effet, le comité réformateur est réorganisé d'une manière plus étendue, plus légale. On porte le nombre de ses membres à quatre-vingt-dix-sept, parmi lesquels on voit figurer le clergé, la noblesse, la robe, la propriété, le négoce, les arts libéraux. Toutes les professions, toutes les cités, tous les casaux, se trouvent représentés dans cette assemblée, qui prend la · dénomination de Comité général maltais, et qui se réunit deux fois par semaine pour se livrer à la discussion des affaires politiques du pays.

Pour prévenir toute fausse interprétation de la part des Anglais, en même temps que toute erreur de celle des puissances rivales, on sit, dès la première réunion, une déclaration de principes : la nation maltaise persistait dans son attachement à la Grande-Bretagne, et

<sup>(1)</sup> Dépêche de lord Glenelg au Gouverneur de Malte, du 12 avril 1836.

l'unique but qu'elle se proposait était l'établissement d'un gouvernement analogue aux circonstances et aux besoins. On prit ensuite la résolution d'adresser une pétition à la Chambre des Communes, et d'envoyer à Londres un délégué pour y soutenir et faire valoir les droits de la nation. Cette mission exigeait un homme actif, intelligent, habile à se créer des appuis, qui ne s'effrayât d'aucune difficulté, et le choix tomba sur M. Mitrovich, aux dépenses duquel il fut pourvu au moyen d'une souscription.

Sur ces entrefaites, le Conseil-d'État récemment institué fut réuni par le gouverneur, pour délibérer sur la pétition d'un libraire qui demandait l'autorisation d'établir une imprimerie. La liberté de la presse se trouvait renfermée dans cette demande; c'était par conséquent débuter par la question qui agitait et divisait le plus les Maltais. Des trois membres indépendants du gouvernement, deux se prononcèrent en faveur de la liberté; le troisième se déclara opposant, en motivant ainsi son opinion : ses compatriotes n'étaient pas préparés à l'usage d'une pareille institution, qui ne serait dans leurs mains qu'un moyen de satisfaire des haines personnelles; la religion et ses ministres eux-mêmes ne seraient pas respectés; enfin, ce serait créer un foyer de révolte pour Malte et les pays circonvoisins. Les membres qui dépendaient du gouvernement ne se mêlèrent aucunement à la discussion, qui se termina par une décision portant qu'on devait en référer à Londres, et travailler, en attendant, à la rédaction d'un projet sur la liberté de

la presse, avec les restrictions convenables à la situation du pays.

En arrivant à Londres, le délégué du comité maltais chercha immédiatement des appuis dans la Chambre des Communes, et il ne lui fut pas difficile d'en trouver parmi les radicaux, qui accusaient le ministère d'aller trop lentement dans la voie des réformes. Un membre du comité de Liverpool, M. W. Ewart, annonça que, le 18 août, il interpellerait le secrétaire d'État des colonies sur les affaires de Malte; mais l'époque fixée pour cette interpellation étant voisine de la clôture d'une longue session parlementaire, on se décida à la remettre à la session suivante.

Dans l'intervalle, Mitrovich publia deux brochures ayant pour objet de faire connaître les droits des Maltais et de dévoiler l'action gouvernementale exercée à Malte par l'Angleterre, depuis qu'elle s'était mise en possession de cette île (1). De ces deux écrits, dans lesquels il avait suivi l'administration locale pas à pas, ressortait cette conséquence, que la nation britannique avait violé la foi des traités qui accordaient à Sa Majesté la souveraineté de Malte. Le ministère ne crut pas devoir rester indifférent à une accusation qui remontait jusqu'à la Grande-Bretagne, et où les journaux trouvaient un texte de déclamation (2) contre le gouvernement. D'ailleurs, il importait à l'administration centrale de se procurer des informations

<sup>(1)</sup> Réclamations des Maltais fondées sur les principes de la justice, juillet 1835; Cause du peuple de Malte, mars 1836.

<sup>(2)</sup> Spectator du 2 janvier 1836.

précises pour pouvoir soutenir la discussion qui devait s'ouvrir à la session prochaine.

En conséquence, le ministère ordonna une enquête sur les lieux, et fit inviter Mitrovich à se rendre à Malte pour prouver ses allégations; mais celui-ci s'y étant refusé, on le somma de désigner la personne à qui le gouverneur devait s'adresser pour procéder à cette investigation administrative, et il indiqua le baron Camille Sceberras.

Ce personnage, appartenant à une des familles les plus distinguées de l'île, et qui s'était mis à la tête des réformateurs, fut invité par le gouverneur, d'après les ordres venus de Londres, à une conférence où l'on devait déterminer la marche de l'enquête. En même temps, on promit solennellement aux individus qui se présenteraient de ne les point rechercher, à raison de leurs dépositions, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés, leur rang, leur emploi ou leur réputation (1). Au ton qui règne dans cette proclamation, aux garanties prodiguées par les gouvernants, il est aisé de voir que la voix du peuple commence à faire brèche. L'autorité veut aujourd'hui sérieusement ou réformer ou se défendre.

Mais, malgré tant d'assurances, malgré la promesse de prêter une pleine attention aux dépositions faites verbalement ou par écrit, le baron Sceberras ne voulut point concourir à l'instruction d'une cause dans laquelle le juge instructeur se trouvait être

<sup>(1)</sup> Proclamation du 24 novembre 1835.

partie accusée. Il dit fort sensément qu'au point où étaient les choses, la Chambre des Communes devait être seule juge entre l'accusateur et l'accusé; qu'une enquête faite par l'autorité inculpée aurait un résultat identique à celui de 1812, c'est-à-dire négatif; qu'intervenir, ce serait porter préjudice à l'attaque; et que la plainte étant connue, il valait mieux, dans l'intérêt du pays, laisser aux grands pouvoirs de l'État le soin de la soutenir comme ils l'entendraient, tout en se réservant le droit de réfutation, s'il y avait lieu. Cette opinion de Sceberras fut adoptée, et son exemple imité par la majorité des Maltais; en sorte que le gouvernement fut réduit à opposer aux accusations dirigées contre lui, les documents qu'il possédait et le témoignage de ses adhérents (1).

Cette affaire donna lieu à un échange de correspondance entre le gouverneur et Sceberras, qui demanda la permission de la faire imprimer pour sa justification; cette permission, qui fut accordée, parut être un premier pas fait dans le sens de la liberté de la presse. Mais l'effet de cette publication ne se borna pas là : répandue, avec les brochures de Mitrovich, dans les cités et les casaux, elle contribua encore à développer l'effervescence parmi les habitants; le mépris affecté des Anglais et l'imprudence de leurs paroles à ce sujet donnèrent lieu à quelques collisions, mais elles furent promptement arrêtées. Toutefois, le comité saisit cette circonstance pour

<sup>(1)</sup> Proclamation du 1er décembre 1835.

obtenir des adhésions à la pétition qui devait être présentée à la Chambre des Communes, et par suite de ces manœuvres, Malte présenta tout à coup un spectacle inaccoutumé: des agents parcouraient les cités et les casaux, haranguaient le peuple assemblé, et lui donnaient lecture des brochures de Mitrovich traduites en langue maltaise. Ce fut ainsi que ces missionnaires politiques, aidés par les membres du clergé, qui ne se montrèrent pas les moins ardents dans cette affaire, parvinrent à recueillir plus de deux mille signatures. Lors de la pétitlon adressée au Roi, en son Conseil, ainsi qu'on l'a dit, quelques centaines de signatures seulement avaient été obtenues.

Le gouvernement resta impassible; mais les brochures de Mitrovich furent pour le chef de la justice une nouvelle occasion de créer des embarras à l'administration, dont il avait à se venger doublement: pour avoir été écarté de la Commission des Codes, et réduit, dans le Conseil-d'État, à une simple voix consultative.

Ensin la pétition, couverte de deux mille trois cent cinquante-neuf signatures, sur expédiée à Londres par un paquebot, qui emportait en même temps le Mémoire justificatif du gouvernement. Ce bâtiment sortit du port au moment où les batteries de l'île faisaient la salve usitée pour l'anniversaire de la conversion opérée par saint Paul. Les Maltais, qui font marcher de front leurs sentiments politiques et religieux, tirèrent un bon augure de cette coïncidence fortuite : ils ne se trompèrent pas.

Cependant le cabinet de Londres, qui s'était montré disposé à terminer la querelle par un compromis, et qui avait dû y renoncer, parce que le gouvernement de Malte s'y était refusé, donna l'ordre de faire jouir les Maltais de la liberté de la presse; mais le moment où ils devaient l'obtenir n'était pas encore venu. Le membre du Conseil-d'État qui avait formé opposition la renouvela, et, malgré tous les efforts pour l'en faire désister, on dut suspendre la mesure et transmettre à Londres ses représentations.

On touchait au moment où le sort des Maltais allait se décider. L'ouverture du Parlement avait eu lieu, et, dans la séance de la Chambre des Communes du 7 juin 1836, M. Ewart présenta la pétition dans laquelle le comité général maltais avait développé les griefs suivants : le Conseil-d'État, qui a été établi pour assister le gouvernement de l'île, ne peut contribuer à la relever de la condition déplorable dans laquelle elle se trouve, parce que les principes de sa formation sont incompatibles avec les besoins des habitants; les causes de cette funeste condition se trouvent dans l'absence d'une représentation libre, et d'un code de lois adapté aux circonstances, aux localités; dans la privation de la liberté de la presse; dans un système d'instruction publique et surtout élémentaire qui n'est point en rapport avec le développement des idées libérales et des progrès de l'esprit humain chez les autres nations; elles se trouvent encore dans la dépendance du Conseil chargé de l'administration des services sanitaires, dans le mode de

service appliqué aux ports et au Lazaret, dans les droits de consommation qui pèsent sur les denrées de première nécessité; ensin, dans la distribution des emplois publics, dont les habitants sont exclus (1).

De leur côté, les négociants anglais établis à Malte, dans une pétition couverte de quatre-vingt-seize signatures, laquelle fut présentée par M. Holland, raisonnaient ainsi : le commerce, et principalement celui de transit, ne peut affluer à Malte comme dans une foire centrale et publique, d'abord parce qu'il est entravé par des règlements et des droits de douane dont les funestes effets sont de le détourner et de le reporter sur Trieste, Ancône, Livourne, Gènes, et autres ports étrangers; ensuite parce que les navires et les marchandises, indépendamment de la séquestration temporaire imposée par les règlements sanitaires, sont frappés de droits de quarantaine, contrairement aux lois du royaume. Ces lois ont sagement établi que les quarantaines étant instituées pour garantir les peuples de l'invasion des maladies contagieuses et épidémiques, la dépense doit être supportée par l'État. De plus, le monopole des grains n'a été abandonné qu'en partie, et l'intervention de l'administration dans ce commerce empêche les négociants de s'y livrer, et d'établir à Malte un grenier central et commun à toutes les nations (2).

Lord Sandon présenta aussi une pétition de huit

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, no 78.

<sup>(2)</sup> Pièces justificatives, nº 79.

armateurs et négociants maltais qui demandaient la franchise du port de Malte (1), et M. Hume, la réclamation d'un Anglais qui prétendait avoir été injustement persécuté.

Ces pétitions, appuyées par divers membres de la Chambre des Communes, et notamment par le major Beauclerk, décidèrent l'envoi à Malte de deux commissaires, chargés de faire une enquête sur les doléances des Maltais, avec pouvoir d'examiner les lois, les règlements, les usages de l'île, et toute autre matière ayant connexité avec l'administration du gouvernement civil, les principes et la pratique de la justice, les ètablissements civils et ecclésiastiques, les finances, le commerce et les ressources du pays (2). Les commissaires, nommés par ordonnance du roi, furent les chevaliers John Austin et Georges Cornewal Lewis.

Cette détermination, qui prouvait qu'à Londres on comprenait enfin le véritable intérêt de la Grande-Bretagne, fut cependant considérée, par quelques organes de la presse anglaise, comme un acte de faiblesse du ministère (3). Mais à Malte elle fut reçue avec enthousiasme, et surtout avec reconnaissance pour Mitrovich, aux démarches duquel on rapportait entièrement cette victoire sur le gouvernement local; tandis que le mérite de cette mesure devait être en grande partie attribué à sir Ponsonby, qui, se trou-

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives, nº 80.

<sup>(2)</sup> Pièces justificatives, nº 81.

<sup>(3)</sup> Morning-Post du 10 septembre 1836.

vant à Londres, avait éclairé la religion du secrétaire d'État des colonies.

Restait la question de savoir comment procéderaient les commissaires. Le bruit courait que le choix du roi était tombé sur des hommes de bien, sur des esprits d'une haute capacité. En cela, on ne se trompait pas; mais reconnaîtraient-ils la nécessité d'accorder aux Maltais tout ce qu'ils demandaient? Pour établir cette nécessité, il fallait montrer la désaffection arrivée au dernier degré, et prête à saire explosion. Mitrovich tendait à ce but par ses écrits. Abordant les matières ecclésiastiques, il s'adressait à la conscience scrupuleuse des Maltais, et se saisait une arme de la religion pour jeter dans les esprits une fermentation (1) à laquelle le clergé sournissait aussi sa part d'aliments.

Nous devons mentionner ici, comme se rattachant aux circonstances dans lesquelles on se trouvait, la contestation qui s'était élevée entre les chanoines de la cathédrale et ceux de la collégiale de Saint-Paul, au sujet d'une croix pectorale et d'une masse dont ces derniers s'étaient attribué l'usage. Cette querelle monacale, fomentée par Caruana lorsqu'il n'était encore que chanoine, fut portée devant le pape, qui condamna les disciples de saint Paul. Cependant ceux-ci, informés que cette condamnation était due à l'évêque, qui, dans une lettre concernant cette affaire et adressée au gouvernement, les avait traités

<sup>(1)</sup> Recommandation aux Maltais, de George Mitrovich.

de turbulents, demandèrent copie de la dénonciation pour pouvoir se justifier auprès du saint-père et appeler de sa décision. Mais lorsqu'on rechercha cette lettre, elle ne se retrouva plus dans les archives du gouvernement, et l'évêque refusa d'en délivrer copie. Les gens sensés déplorèrent un éclat qui fournissait des armes à ceux qui sapaient en espérance la religion catholique; mais d'autres personnes s'en applaudirent, parce qu'elles y voyaient un nouveau ferment de discorde entre le gouvernement et l'évêque, que l'on savait contraire à la liberté de la presse, et auquel on reprochait de n'avoir agi, lorsqu'il s'était placé à la tête de l'insurrection, que dans un intérêt purement personnel.

Le séjour de Mitrovich à Londres étant désormais sans objet, il revint à Malte, où des ovations populaires l'attendaient. Enorgueilli par ce triomphe, il sembla dès ce moment, par ses actions et son langage, vouloir jouer le rôle d'O'Connell. Le gouvernement n'eut pas l'air de prêter la moindre attention à ces démonstrations, qui compromettaient la cause des Maltais; il laissa faire. Mais un citoyen, dont l'influence était due à une vie irréprochable, à un patriotisme éclairé, essaya de faire comprendre à ses concitoyens que l'Angleterre était puissamment intéressée à faire cesser leur mécontentement; que ce n'était pas au moment où elle reconnaissait la nécessité d'une réforme dans le gouvernement civil, où elle prenait des mesures pour l'opérer, qu'il convenait de se livrer à une agitation qui pourrait devenir coupable; et que la modération était l'unique moyen de faire triompher la cause du peuple (1). Ce langage eut pour effet de détacher quelques individus du parti radical, d'arrêter les manifestations publiques du comité, qui, dès cet instant, ne sortit plus des voies légales.

Telles étaient les dispositions des habitants lorsque les commissaires anglais arrivèrent à Malte. Une réception brillante leur avait été préparée; toute la population des cités et des casaux marcha à leur rencontre, enseignes déployées, et les accompagna depuis le débarcadère jusqu'à leur hôtel en faisant retentir l'air de cris qui attestaient les espérances publiques. Le soir, la Cité Valette fut spontanément illuminée, et au milieu de cet immense concours de peuple que la joie faisait délirer, on n'eut pas un excès à réprimer (2).

A peine arrivés, ces commissaires firent publier l'acte de leur nomination (3) et leurs instructions. Ces pouvoirs leur donnaient le droit de faire comparaître devant eux toutes les personnes qu'ils jugeaient à propos d'interroger, de leur déférer le serment, d'exiger la production et la remise de tous les documents qui leur seraient nécessaires, et d'en transmettre le rapport au secrétaire d'État des colonies (4).

Une santé délabrée et d'anciennes blessures qui

<sup>(1)</sup> Lettres de M. Augustin Portelli, conseiller d'État.

<sup>(2)</sup> Gazette de Malte du 2 novembre 1836.

<sup>(3)</sup> Proclamation du 25 octobre 1836.

<sup>(4)</sup> Pièces justificatives, nº 82.

s'étaient rouvertes avaient mis le général Ponsonby dans l'obligation de quitter Malte presque immédiatement après l'institution du Conseil-d'État. Sa santé n'était pointassezaméliorée pour qu'il pût venir reprendre les rênes du gouvernement. D'ailleurs, l'homme sous, l'administration duquel le mécontentement s'était développé n'était guère propre à rallier les esprits, et sa bonté excessive, qualifiée de faiblesse, pouvait nuire aux mesures de rigueur, devenues peut-être nécessaires. Donc, le ministère se décida à lui donner un successeur, et son choix tomba sur le général Bouverie (1), qui, en posant le pied à Malte, montra qu'il saurait être à la fois impartial, ferme, et au besoin énergique.

Administration de sir Bouverie. — Le comité maltais, persuadé qu'il dirigerait l'enquête, avait nommé des délégués, pris dans les différentes classes de la population, pour les faire entendre par les commissaires; mais, déconcerté par la nature des instructions données à ceux-ci, dont le droit était de faire l'enquête comme ils l'entendraient, il demanda que des députés pris dans son sein pussent assister aux dépositions. Avant de répondre à cette demande, dont le but pouvait être d'influencer ou d'intimider les déposants, on somma le comité de prouver la légalité de son institution. C'était l'attaquer par sa base, et frapper de nullité tous ses actes. Il comprit la por-

<sup>(1)</sup> Gazette de Malte du 25 octobre 1836.

tée de cette interpellation, et, ne pouvant établir sa légalité, il montra sa consistance en produisant des milliers de signatures comme un témoignage de l'adhésion de tout le pays. Cependant la publicité de la discussion se rapprochant davantage des mœurs du jour, les commissaires crurent devoir se départir de l'usage suivi dans la procédure des Commissions d'enquête, et consentirent à admettre un certain nombre de personnes désignées séparément par le gouvernement et par sa partie adverse, en se réservant la faculté d'ordonner le huis-clos lorsqu'ils le jugeraient convenable (1).

Le Code pénal et le Code de procédure criminelle, préparés par la Commission nommée à cet effet, avaient été approuvés par les ministres, et le secrétaire d'État des colonies avait ordonné qu'ils fussent mis à exécution, après un délai accordé aux Maltais pour faire leurs observations; mais les commissaires firent suspendre la mise à exécution et prolonger le délai, pour pouvoir faire de ces Codes un examen plus approfondi (2).

Le soulagement des classes pauvres fut le premier objet qui fixa l'attention des commissaires. C'était le plus important, en ce sens que le résultat des renseignements recueillis sur cette question devait servir de base aux réformes qu'ils seraient dans le cas de proposer. Afin d'obtenir ces renseignements, ils si-

<sup>(1)</sup> Dépêche des Commissaires à lord Glenelg, du 3 novembre 1836.

<sup>(2)</sup> Proclamation du 29 octobre 1836.

rent savoir qu'ils se transporteraient dans les cités et les casaux pour recevoir les dépositions des principaux propriétaires, des prêtres, des agriculteurs, des artisans et autres personnes qui voudraient se présenter. Ils indiquèrent, en outre, la marche de leur investigation future, qui devait porter successivement sur le nombre des pauvres relativement aux autres classes de la population; sur l'état de l'agriculture et de l'industrie, dans leurs rapports entre le propriétaire et le salarié; sur la nature des taxes et des restrictions attachées à ces deux branches de production; sur les moyens de subsistance des laboureurs et des ouvriers; sur les causes et les effets de la misère; sur les moyens d'y remédier et de pourvoir à l'éducation du peuple (1).

Nous ne dirons pas ici quels furent les résultats, de cette enquête, parce qu'ils ont déjà été consignés dans la première partie de cet ouvrage (2); mais nous dirons, quant aux moyens proposés pour remédier à la misère du peuple, que toutes les opinions s'accordèrent: 1° à repousser, comme atteinte portée à la liberté, la fixation par la loi de l'âge auquel on pourrait contracter mariage; 2° à faire les demandes suivantes: cession à bail emphythéotique de toutes les terres possédées par le gouvernement, soit en culture, soit en friche; établissement par le gouvernement d'une filature, d'une manufacture de tissus de coton;

<sup>(1)</sup> Lettre du secrétaire de la Commission d'enquête, du 29 décembre 1836.

<sup>(2)</sup> Statistique.

formation d'une colonie dans un pays soumis à l'Angleterre; secours et facilités pour l'émigration; création de deux nouveaux régiments composés de Maltais pour être employés dans les possessions anglaises de la Méditerranée; enrôlement de matelots maltais, qui seraient répartis dans une certaine proportion sur les bâtiments de l'escadre de Sa Majesté Britannique, stationnée dans la Méditerranée; enfin, protection efficace accordée à l'éducation et à l'instruction des classes inférieures.

Le gouvernement avait manifesté l'intention de publier les ordonnances relatives à la liberté de la presse, et, mieux éclairé depuis, le membre récalcitrant dans le Conseil-d'État avait retiré son opposition; mais la loi préparée à cet effet par le chef de la justice maintenait la censure en matière de religion, et plaçait la confiscation, les galères, et la mort même au nombre des peines répressives. Cependant l'évêque protestait encore, et les ministres des puissances italiennes faisaient à Londres des représentations. Dans cet état de choses, la Commission d'enquête évoqua la question devant son tribunal (1).

Le calme avait succédé à l'agitation, et rien ne faisait présager que la tranquillité dût être troublée tant que durerait l'enquête; mais la lenteur avec laquelle on y procédait, et surtout l'intervention intempestive des États Italiens, firent renaître l'inquié-

<sup>(1)</sup> Portofoglio (Journal de Malte) du 2 décembre 1839.

tude chez quelques-uns, et l'irritation chez le plus grand nombre.

Cette intervention ayant donné lieu à une discussion dans un lieu public, Mitrovich se mit à haranguer les assistants, et des cris furent proférés contre le consul de Naples, que l'on soupçonnait d'avoir, par des rapports à sa cour, provoqué l'opposition des cabinets italiens. Cet agent demanda satisfaction au gouvernement, qui le renvoya aux tribunaux : Mitrovich fut admonesté par le comité, et l'affaire n'eut pas d'autre suite.

Cette scène fut bientôt suivie de scènes plus graves. Jusqu'alors les habitants de la campagne n'avaient point attribué au gouvernement local sa profonde misère, qu'ils supportaient sans en rechercher la cause; mais, travaillés par le parti radical, ils se laissèrent entraîner à un mouvement irrésléchi, et le 1er janvier 1837, on vit, chose inouïe à Malte, cinq ou six cents paysans se ruer dans la Cité Valette, se diviser en deux bandes, se dirigeant, l'une sur le palais du gouverneur, l'autre vers la demeure des commissaires, et faire entendre ce cri, emprunté à nos émeutes d'Europe : « Du travail ou du pain! » Fort heureusement, des hommes sages eurent assez de crédit sur les campagnards pour leur faire entendre qu'ils ruinaient leurs intérêts et ceux de leurs concitoyens par de semblables manifestations; que tous les points qui devaient être l'objet de l'enquête, ayant entre eux une liaison intime, ne pouvaient pas être résolus séparément; que, pour établir ce nouveau système de

gouvernement, objet de tous les vœux, il était indispensable que l'enquête fût complète; que plus on irait au fond des choses, plus les résultats seraient avantageux pour le pays; que d'ailleurs, les pouvoirs des commissaires se bornaient à une scrupuleuse investigation, et que le droit de prononcer appartenait au roi; enfin que l'on n'était plus au temps où l'on pouvait s'insurger impunément, et que l'Angleterre n'avait point les autres puissances coalisées contre elle...... Ces raisonnements produisirent l'effet désiré, et les groupes se dispersèrent.

Ces deux échauffourées successives, présentant un caractère d'agitation inaccoutumé, le gouverneur crut devoir prendre quelques mesures de sûreté. Il sit occuper, par une compagnie d'insanterie anglaise et par des artilleurs, l'un des deux cavaliers qui dominent la Cité Valette et la campagne; des piquets furent prêts à prendre les armes de nuit comme de jour, et, de plus, on fit passer le régiment maltais, qui se trouvait caserné dans l'autre cavalier, au fort Saint-Elme, où il était placé sous les volées des batteries des deux cavaliers, ainsi que des forts Manoël, Tigné, Ricasoli et Saint-Ange. Ces mesures, peut-être sages au fond, laissaient apercevoir des craintes que tout le monde s'accordait à trouver exagérées; au lieu donc de produire un effet salutaire, elles passèrent pour de la faiblesse.

En effet, derrière tous ces mouvements se trouvait simplement une question de porteseuille ministériel; l'impulsion venait de Londres, où les radicaux et les torys profitaient de toutes les occasions pour créer des embarras au ministère wigh et le renverser. Mitrovich était à Malte le coryphée des uns; le chef de la justice, le représentant des autres. La conduite de Mitrovich, qui s'était livré en public à une sortie inconvenante contre une tête couronnée, était alors soumise à une enquête par-devant les commissaires, dont le résultat fut plus tard, et à la grande satisfaction des modérés, de motiver son départ et de faire rappeler l'avocat-général; mais il n'était pas aussi aisé de se débarrasser de Mitrovich que du fonctionnaire public, et l'on n'y parvint qu'avec des peines intinies.

Après l'essai qu'ils venaient de faire de leur force, les radicaux, sans tenir compte du danger qu'il y avait à soulever une population ignorante, fanatique, et par cela même effrénée dans ses excès, sans songer à la prodigieuse distance qui séparait cette population du peuple anglais, façonné depuis bientôt deux cents ans aux émeutes politiques, presque toujours maintenues dans les bornes de la légalité; les radicaux maltais, déjoués par leurs antagonistes, ne se tinrent pas pour battus, et résolurent de transporter le champ de bataille au comité-général. Là, en effet, ils proposèrent de renvoyer Mitrovich à Londres pour porter plainte contre les commissaires, et tâcher d'emporter d'assaut les réformes demandées; mais, après une discussion extrêmement tumultueuse qui dura trois jours, la proposition sut rejetée par quatorze voix de majorité. Ce rejet donna lieu à une foule de récriminations que se rejetèrent les deux partis, cherchant

réciproquement à se ruiner dans l'opinion publique. Des violences furent exercées, des menaces furent proférées, et au milieu de cette lutte, à laquelle le gouvernement n'était peut-être pas étranger, les fonctionnaires publics maltais lui conseillaient de sévir; mais sir Bouverie et les commissaires même semblèrent n'attacher aucune importance à cette agitation. Les Maltais, disaient-ils, n'oseront rien entreprendre qui soit de nature à troubler la tranquillité publique; et, d'ailleurs, ajoutaient-ils en faisant allusion aux précautions militaires qui avaient été prises, on est assez fort pour réprimer toutes les tentatives d'émeutes ou d'insurrection. Ils jugèrent bien, car il s'opéra dans le comité une scission qui lui ôta toute sa force, et le condamna à une nullité absolue.

Peut-être le gouverneur aurait-il pu, lors de son arrivée, prévenirces désordres en s'adressant à la population; mais, dans son ignorance des hommes et des choses, il craignit sans doute de trop s'avancer, et aucun acte ne vint expliquer les intentions bienveillantes de Sa Majesté Britannique pour ses sujets de Malte, aucun programme ne parut pour annoncer comment le nouveau gouverneur entendait exercer l'autorité qui lui avait été déléguée, ni pour réclamer la confiance de ses administrés.

D'un autre côté, le chevalier Hankey, secrétaire en chef du gouvernement, auquel sir Bouverie s'en remit dès son début, comme son prédécesseur le général Ponsonby, n'avait pas compris que les habitants de Malte composaient une famille qui devait être con-

duite par l'affection, et que l'Angleterre, en agissant dans ce sens, pourrait se dispenser d'y tenir garnison. Fidèle au système de Maitland et entouré d'hommes intéressés à l'y maintenir, le chevalier Hankey en était arrivé, par son langage peu mesuré, et à force de mesures fiscales, oppressives, dont il était l'instrument, au point de passer pour le principal auteur des souffrances du peuple maltais. Attaqué de toutes parts, il n'eut pas la force de résister à l'animadversion générale, et donna sa démission.

La retraite du chevalier Hankey ouvrit la lice à tous les ambitieux, et à Malte, comme ailleurs, le nombre en est considérable. Les Maltais n'eurent pas la prétention de solliciter l'emploi de secrétaire en chef pour l'un d'eux; mais ils crurent pouvoir appeler l'attention du roi sur celui des Anglais résidant à Malte qui possédait leur sympathie, et, dans une pétition adressée à Sa Majesté, ils désignèrent M. Scome, commissaire des vivres de la marine. L'emploi de secrétaire-général est peut-être plus important que celui de gouverneur; il exige nonseulement un homme capable, actif, rompu aux affaires, mais encore des qualités, des dispositions particulières: connaissance exacte du pays, bienveillance pour les habitants, circonspection la plus scrupuleuse dans les actes et dans les paroles. M. Scome réunissait toutes ces qualités; mais l'intrigue s'en mêla, et la pétition ne fut point envoyée à Londres.

Toute cette agitation ne se trouvait pas renfermée

dans l'île de Malte; on commençait à s'en occuper sur le continent, et la Russie, qui ne perdait pas de vue ses projets, voulut s'assurer si le moment était venu de les accomplir. Sous le prétexte d'un voyage d'agrément, le comte de Matuszévich, ambassadeur de Sa Majesté Impériale à Naples, vint à Malte, d'où. après une courte résidence, il passa successivement à Tripoli de Barbarie, à Tunis et à Alger. Un esprit aussi sagace que ce diplomate dut bientôt se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une brouille de famille qui cesserait le jour où le cabinet de Londres voudrait s'en donner la peine, et qu'il n'y avait là aucune des conditions nécessaires pour donner lieu à une tentative quelconque. Cependant les Anglais qui se trouvaient à Malte en prirent de l'ombrage, surtout lorsqu'après le comte Matuszévich ils virent arriver successivement à La Valette le comte Kreptovich, beau-père de M. de Boutenieff, ambassadeur de Russie à Constantinople, et ensuite le général Yermoloff. La venue de ces personnages leur sit croire à l'existence à Malte d'un parti russe qui n'était pas étranger à l'agitation des habitants; bien plus, à les entendre, ce soupçon était pleinement justifié par la députation maltaise qui, suivant leur témoignage, s'était présentée à l'amiral russe lors de son séjour à Malte, après la bataille de Navarin, et par la souscription en faveur des pauvres, ouverte à bord de l'escadre avant son départ. Que cette souscription ait eu lieu, c'est ce dont les commissaires anglais ont acquis la preuve lors de l'enquête faite

sur la misère du peuple; mais qu'une députation se soit présentée à l'amiral russe, voilà ce qui n'est aucunement prouvé. Du reste, nous le répétons, si les Russes ont des partisans à Malte, ils sont en si petit nombre, ils ont si peu d'influence, qu'il n'est pas possible, quant à présent, d'en concevoir la moindre inquiétude.

Cependant les commissaires poursuivaient, sans désemparer, leur tâche laborieuse. Rien n'échappait aux investigations de ces hommes zélés, impartiaux, et qui entendaient parfaitement les intérêts de la Grande-Bretagne.

La liberté de la presse fut un des premiers objets dont ils s'occupèrent. On a déjà vu (1) qu'à Malte le droit de posséder une presse appartenait exclusivement au gouvernement, et qu'à l'exception des écrits venus de l'étranger, lesquels circulaient librement, rien ne pouvait être imprimé ou publié par les particuliers, sans avoir passé par la censure du secrétaire en chef. Les commissaires reconnurent tout d'abord que ce monopole avait pour effet de rendre la dépense de l'impression deux fois plus grande qu'en Sicile et en Italie, de retarder l'exécution par suite du nombre limité d'ouvriers entretenus par le gouvernement, et de priver les Maltais des bénéfices d'une branche importante d'industrie. D'autre part, ils se convainquirent que la censure emportait avec elle plusieurs inconvénients; qu'elle engendrait la haine contre le gouver-

<sup>(1)</sup> Statistique, chapitre VIII.

nement, en faisant supposer que ses actes, bien que louables et innocents, ne pouvaient supporter le grand jour; qu'elle mettait obstacle aux progrès des sciences, des arts et de la civilisation; empêchait les discussions utiles au gouvernement et au peuple; préjudiciait aux intérêts commerciaux, et privait le gouvernement d'informations utiles sur la statistique de l'île, les procédures et les décisions des cours de justice, les actes et la conduite de ses agents, et les améliorations à faire dans les institutions (1).

Dès lors ils se trouvèrent placés entre cette alternative: accorder la liberté de la presse, avec la censure existante, en l'étendant aux écrits imprimés à l'étranger et introduits dans l'île; ou bien accorder la liberté d'impression et de publication, en réprimant les abus par une loi (2).

En préférant le premier moyen, ils se trouvèrent arrêtés d'abord par la difficulté d'empêcher l'introduction des écrits venant du dehors, et par l'impossibilité d'étendre la censure à ces écrits, attendu les opinions qui régnaient à Malte, principalement parmi les Anglais; ensuite, par cette réflexion que la censure restreinte aurait tous les inconvénients d'une censure absolue, et ferait peser sur le gouvernement la responsabilité envers les gouvernements étrangers, du contenu et de la tendance des écrits introduits, imprimés et publiés. Ils se trouvèrent donc

<sup>(1)</sup> Rapport des commissaires à lord Glenelg, du 10 mars 1837.

<sup>(2)</sup> Rapport des commissaires à lord Glenelg, du 10 mars 1837.

amenés à adopter le second moyen; mais ce moyen soulevait également une foule d'objections, tirées des attaques que l'on pourrait se permettre contre le gouvernement, les personnes, les gouvernements étrangers et les sentiments religieux des habitants, et faisait craindre, en outre, des révélations dangereuses, relativement à la défense militaire de l'île (1).

Dans leur rapport au ministère, les commissaires passèrent en revue ces diverses objections, et y répondirent : 1° Le gouvernement : dans l'état des choses on pouvait l'attaquer avec impunité; sa sécurité serait plutôt augmentée qu'affaiblie par une loi qui punirait les abus; et d'ailleurs les attaques dirigées contre lui pourraient être repoussées par ses partisans, réduits au silence sous le système actuel. 2º Les personnes : elles seraient suffisamment protégées par l'insertion, dans la loi, d'une disposition qui assujettirait l'éditeur d'une attaque imprimée et publiée contre la vie privée, à une punition légale, et qui déclarerait que la vérité de l'attaque, en la supposant susceptible de preuve, ne serait admise ni comme désense ni comme circonstance atténuante. 3° Les gouvernements étrangers : ils pouvaient être attaqués bien plus vivement en France, en Suisse et en Grèce, où la presse était libre; les attaques de la presse maltaise seraient insignifiantes et suffisamment réprimées en adoptant la règle de la loi anglaise, qui punit l'auteur de toute attaque tendant à troubler les

<sup>(1)</sup> Rapport des commissaires à lord Glenelg, du 10 mars 1837.

relations commerciales et politiques de la Grande-Bretagne avec les puissances amies; il en serait de même de celles des étrangers résidant à Malte, lesquels pouvaient être soumis à la même règle, et de plus expulsés de l'île; ces précautions calmeraient les craintes des puissances qui se croient exposées, en attestant le respect de l'Angleterre pour le maintien de la bonne harmonie. 4° Les sentiments religieux des habitants: pour garantir de toute offense les sentiments des catholiques et des autres chrétiens, il suffisait de défendre sévèrement toute attaque relative aux doctrines, soit communes à toutes les églises chrétiennes, soit particulières à l'une d'elles; protégée par cette prohibition, la religion catholique romaine serait plus amplement garantie que sous le système actuel. 5° Le danger de compromettre la désense de l'île: probablement les plans de ses fortifications avaient été levés avant qu'elle sût possédée par les Anglais, et d'ailleurs, la censure ne diminuerait en rien la facilité de se procurer ces plans, attendu que les fortifications renfermaient une population nombreuse, et étaient traversées dans toutes les directions par des rues et des routes fréquentées (1).

En conséquence, les commissaires rédigèrent deux ordonnances qui avaient pour objet de concéder aux Maltais la liberté de la presse, de définir les abus, de désigner les tribunaux qui devaient en connaître, et de préciser les peines à appliquer. Tout ce qui est re-

<sup>(1)</sup> Rapport des commissaires à lord Glenely, du 10 mars 1837:

latif à ces matières ayant été exposé dans la première partie de cet ouvrage (1), nous nous bornerons à rappeler que les deux ordonnances furent approuvées à Londres, et qu'il fut prescrit au gouverneur de Malte de les mettre à exécution (2).

La politique fiscale et commerciale du gouvernement avait éprouvé, depuis 1813, de fréquents changements, sans autre résultat que de provoquer des plaintes incessantes. Les droits d'importation, de tonnage et de quarantaine formaient les deux tiers des revenus du trésor, et on ne pouvait les réduire qu'en trouvant moyen d'opérer sur les dépenses une économie proportionnelle. Ce n'était pas chose facile. Pour asseoir un jugement, les commissaires se firent d'abord rendre compte des résultats obtenus sous tous les régimes qui s'étaient succédé, et ils arrivèrent à reconnaître que le seul système praticable était celui qui aurait pour objet de supprimer tous les règlements existants, ainsi que le monopole des grains, et d'établir un droit sixe sur les articles importés pour la consommation, sans distinction d'origine, de provenance et de nationalité de navires (3); mais, avant de proposer ce système, qui laissait la possibilité de diminuer les taxes à mesure qu'on parviendrait à opérer des économies sur les dépenses, et qui équivalait à une franchise de port, ils jugèrent convenable de le soumettre au gou-

<sup>(1)</sup> Statistique, chapitre VIII.

<sup>(2)</sup> Dépêche de lord Glenelg au gouverneur, du 27 novembre 1837.

<sup>(3)</sup> Dépêche et Rapport des commissaires à lord Glenelg, des 1er avril et 4 mai 1837.

vernement ainsi qu'aux comités des négociants anglais et maltais (1).

Cette affaire était trop importante, elle touchait de trop près à tous les intérêts, pour ne pas devenir le sujet de nombreuses discussions. Dans la vue d'éclairer les esprits, l'auditeur des comptes du gouvernement fit paraître une brochure qui tendait à démontrer que l'Angleterre dépensait à Malte plus que l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (2); mais il fut réfuté avec avantage par un négociant grec, établi et naturalisé dans l'île (3).

Cependant les négociants anglais et maltais donnaient leur pleine approbation au plan des commissaires, avec ces réserves, que les droits établis seraient justifiés par la nécessité d'avoir un revenu égal à celui obtenu sous le système précédent, et qu'ils seraient réduits proportionnellement aux économies annuelles faites sur les dépenses. De plus, les Anglais demandaient l'abolition des droits de quarantaine sur les marchandises et les navires; les Maltais voulaient que l'exemption des droits de quarantaine ne fût pas étendue aux navires infectés, que le Lazaret fût agrandi, que l'entrepôt des marchandises destinées pour le transit fût réglé de manière à faciliter les opérations des négociants, et que les denrées de première néces-

<sup>(1)</sup> Lettres des commissaires au secrétaire en chef du gouvernement et au Comité des négociants, des 30 mars et 16 avril 1837.

<sup>(2)</sup> Mémoire sur les finances de Malte sous le gouvernement de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, comparées à celles du temps présent.

<sup>(3)</sup> Lettre de Jean Nicolo Papassy à Henri William Thorthon.

sité, destinées pour la garnison et l'escadre, fussent également assujetties aux droits de consommation. Les uns et les autres saisaient aussi des instances pour que les semences de chanvre et de lin; les caroubes et autres petites espèces de grains, sussent exclues des articles tarifés. Du reste, tous s'accordaient pour préférer les impôts indirects aux impôts directs, qui n'étaient pas dans les habitudes du peuple (1). De son côté, le gouvernement de Malte ne pensait pas que la mise à exécution du tarif proposé pût rencontrer des dissicultés, et qu'il dût en résulter une diminution de produit (2). Toutefois, il demandait que, puisque les produits de la Grande-Bretagne importés à Malte étaient exempts de droits, la même faveur sût accordée, par une juste réciprocité, aux produits de Malte importés dans le Royaume-Uni, et entre autres au coton brut et manufacturé, aux ouvrages de broderie, à l'or et à l'argent manufacturés, aux pâtes, aux oranges et aux citrons, au soufre en canon, aux chapeaux de paille et aux cigares; mais, tout en convenant que Malte, à raison de la restriction de ses ressources, de la pauvreté de sa population et de la grande disproportion des objets qu'elle avait à offrir en échange de ceux qu'elle tirait des autres pays, pouvait prétendre à cette faveur, sans que les autres colonies dussent s'en prévaloir, les commissaires ne crurent pas devoir accéder à cette demande avant

<sup>(1)</sup> Lettres des Comités des négociants anglais et maltais aux commissaires, des 22 et 28 avril 1837.

<sup>(2)</sup> Dépêche du gouverneur à lord Glenelg, du 29 avril 1837.

d'en avoir référé au secrétaire d'État des colonies (1).

Le plan des commissaires portait: 1° suppression des droits d'importation sur vingt-quatre articles, qui formaient les objets principaux du commerce de transit; 2° application d'un droit d'importation fixe et mitigé sur huit articles seulement, mais tous de première nécessité, ce qui fait que la classe pauvre est toujours grevée; 3° liberté et franchise pour tous les autres articles; 4° prohibition de la distillation des esprits; 5° réduction du droit de tonnage; 6° modération du droit de magasinage à l'entrepôt (2).

Avant d'approuver tous ces changements, le secrétaire d'État des colonies voulut consulter les lords commissaires de la Trésorerie et les lords du Conseil privé pour le commerce. Ceux-ci ayant émis un avis favorable, il prescrivit la mise à exécution des ordonnances, après toutesois les avoir soumises à la délibération du Conseil-d'État de la colonie (3).

Le gouvernement allouait des subventions aux hôpitaux civils, à l'Asile des Fous, à l'Hospice des Vieillards, à la Maison d'Industrie, à l'Hospice des Enfants Trouvés et au Mont-de-Piété. Ces subventions s'élevaient annuellement à 200,000 écus (400,000 francs), y compris 50,000 écus (100,000 francs) distribués à titre d'aumône aux personnes qui lui étaient recommandées comme dignes d'intérêt. Les hôpitaux, l'Asile

<sup>(1)</sup> Dépêche des commissaires à lord Glenelg, du 5 mai 1837.

<sup>(2)</sup> Rapport des commissaires, du 4 mai 1837.

<sup>(3)</sup> Dépêche de lord Glenely au youverneur de Malte, du 21 août 1837

des Fous, l'Hospice des Vieillards et la distribution des aumônes étaient placés sous la direction d'un Comité permanent des institutions de charité; un autre Comité régissait la Maison d'Industrie avec l'Hospice des Enfants Trouvés, et le Mont-de-Piété avait également son administration particulière. De cette diversité de directions, il résultait de la complication dans les affaires, de l'importance dans les choses les plus simples, des préférences dues à la protection, enfin des abus. Cet état de choses bien constaté, les commissaires proposèrent: 1° de placer toutes les institutions de charité sous la direction d'un seul Comité non rétribué; 2° de supprimer les aumônes; 3° de limiter les subventions; 4° de rendre toutes les personnes admissibles dans les établissements de charité; 5° de restreindre les admissions dans l'Hospice des Enfants Trouvés à ceux qui seraient exposés; 6° d'autoriser le Comité à faire tous les règlements d'administration, dont l'objet devait-être de secourir la partie la plus nécessiteuse de la population (1).

Le secrétaire d'État des colonies donna encore son assentiment à ces propositions, et chargea le gouverneur de les mettre à exécution (2).

Pour avoir une juste idée des avantages produits par l'enquête, il faut ajouter à toutes les améliorations déjà signalées : 1° la réunion du département des travaux publics à celui des revenus territoriaux;

<sup>(1)</sup> Rapport des commissaires, du 1 mai 1837.

<sup>(2)</sup> Dépêche de lord Glenelg au gouverneur de Malte, du 29 mai 1837.

2º la police des deux ports réunie entre les mains d'un seul capitaine; 3° la suppression de l'intendance de la police de marine, et la connaissance des contraventions et délits commis dans les ports, déférée au magistrat de police judiciaire; 4º l'abolition de l'emploi de collecteur des droits judiciaires, et ses attributions consiées au département des revenus territoriaux; 5° la suppression de la surintendance des grains, ainsi que des emplois d'agent, de courtier et de collecteur qui en formaient les annexes, et leurs attributions transportées à l'administration de la Douane; 6° l'abolition de la charge de trésorier, et son remplacement par un caissier agissant sous les ordres et la responsabilité du secrétaire en chef; 7° la suppression des emplois de magistrat pour les marchés, et de coroner, et leurs attributions confiées au magistrat de police; 8° l'abolition de l'emploi de chef de la justice, et ses fonctions remises à un juge maltais (1); 9° l'abolition des emplois de surintendant de la poste, d'attorney-général, de surintendant de l'imprimerie, et de lords lieutenants; 10° un meilleur système d'éducation publique et la création de nombreuses écoles primaires pour les classes inférieures; 11° enfin, les fonctionnaires publics d'origine anglaise remplacés par des Maltais, dans la plupart des emplois maintenus sous la nouvelle organisation (2).

<sup>(1)</sup> C'est M. Iguace Gavino Bonavita, que ses talents et son noble caractère ont appelé à ces hautes fonctions.

<sup>(2)</sup> Lettre des commissaires au secrétaire en chef, du 13 mai 1837; Ré-

Tant de travaux avaient altéré la santé des commissaires; mais, par dévouement, par honneur même, il ne leur était pas permis de faire retraite. Les torys, excités par les Anglais qui avaient à se plaindre de la réforme, vinrent involontairement à leur secours; le ministère fut obligé de rappeler la commission pour pouvoir répondre aux attaques aussi ridicules qu'imprudentes dont il était l'objet dans le Parlement (1). Les commissaires quittèrent donc Malte le 17 juin 1838, laissant leur tâche inachevée, et ce fut un double malheur; d'abord, parce que leur présence dans l'île tendait constamment à modifier les vues de l'administration locale, qui ne partageait pas toutes leurs saines idées; ensuite, parce que leur départ fournit aux radicaux maltais, dont les espérances avaient été déçues, l'occasion de discuter, et même d'attaquer, les sentiments de reconnaissance accordés par toute la population bien pensante aux travaux de ces gens de bien.

Conclusion. — Nous touchons au terme de ce travail historique, mais une question se présente ici naturellement, et cette question, dont l'examen se lie, comme complément, au système de notre livre, nous

ponse du secrétaire en chef du gouvernement, du 15 mai 1837; Rapport des commissaires à lord Glenelg, du 2 juin 1837; Lettres des commissaires à lord Glenelg, des 3 juillet, 31 août, 20 septembre et 1er novembre 1837; et Dépêches de lord Glenelg au gouverneur de Malte, des 6 juillet, 30 septembre, 1er et 14 octobre 1837.

<sup>(1)</sup> Séance de la Chambre des Pairs, du 3 mai 1838.

avons l'espérance de la résoudre, en nous élevant audessus de toute préoccupation de temps, de personnes, de nationalité.

La destinée de Malte est-elle accomplie?

En considérant les avantages incomparables et mille fois signalés de Malte sous le point de vue militaire et commercial; en voyant son importance politique encore agrandie par la navigation à la vapeur, qui en fait le pivot des relations du monde depuis Boston et Buénos-Ayres jusqu'à Pondichéry et Canton, il est permis de se prononcer pour la négative. Parcourons l'histoire de Malte, étudions l'histoire en général; qu'y trouvons-nous? Que les positions les plus belles du globe ont toujours été les plus disputées, les plus sujettes aux vicissitudes politiques.

L'Angleterre est aujourd'hui souveraine à Malte, mais la Russie n'a pas abandonné ses prétentions, que peut-être elle appelle ses droits. Elle a à se venger de la perte matérielle de cette île et des moyens employés pour la frustrer de ses espérances. La possession de Malte est, d'ailleurs, le complément nécessaire, indispensable, de ses projets sur l'Orient et dans la Méditerranée, projets qu'elle poursuit sans relâche, et dont l'accomplissement, au moment où nous écrivons, n'éprouve d'autre obstacle que l'alliance des deux grandes puissances constitutionnelles. Que ce lien vienne à se rompre, et aussitôt se déroulent, dans un avenir plus ou moins prochain, des événements dont l'œil de l'homme ne peut mesurer l'immensité. En attendant, la Russie ne néglige

aucun des moyens qui peuvent lui faciliter, lorsqu'il en sera temps, la conquête de Malte. Elle intrigue, elle observe, elle s'efforce de se créer des partisans parmi les indigènes; elle multiplie les envois d'agents diplomatiques, et, on le sait, ses agents sont habiles...

Le roi des Deux-Siciles, qui ne se console pas d'avoir été joué par l'Angleterre, a essayé à diverses reprises de ressaisir sa suzeraineté, notamment à l'occasion de la nomination de l'évêque de Malte; vaincu de ce côté, il a fait une autre tentative. Un juge de Catane assigne deux Maltais à comparaître devant son tribunal, et l'assignation est transmise au consul de Naples, à Malte, lequel la fait enregistrer chez un notaire, et signifier par un huissier, au nom de Sa Majesté Sicilienne, sans solliciter l'exequatur des tribunaux maltais. C'était là un acte de suzeraineté contre lequel le gouverneur de Malte protesta en destituant le notaire et l'huissier qui avaient prêté leur ministère. Remarquez bien que cet acte avait été précédé de la restitution à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de ses anciens domaines situés dans les royaumes de Naples et de Sardaigne. A Malte, on a pensé que ces petites manœuvres étaient dues à l'instigation de la Russie; car comment croire, sur la foi -d'un journal (1), que la cour de Naples ait voulu ressaisir l'antique annexe de la Sicile, opérer une révolution, en un mot, et tout cela au moyen de la citation d'un huissier? Quant à l'Angleterre, il ne serait pas

<sup>(1)</sup> Portofoglio du 2 mars 1840.

surprenant que le différend au sujet du monopole des soufres eût été élevé précisément pour punir le roi des Deux-Siciles de ses velléités de suzeraineté. Quoi qu'il en soit, nous pouvons l'affirmer, les partisans de la domination napolitaine et les partisans de Saint-Jean de Jérusalem sont aujourd'hui en si petit nombre, qu'à moins d'événements majeurs et imprévus qui forceraient les grandes puissances à revenir aux stipulations du traité d'Amiens, ces deux classes de prétendants n'ont aucune chance de succès.

La France doit regretter Malte; mais, depuis le traité de 1814, elle n'a affiché aucune prétention. Sous la Restauration, elle a respecté le fait accompli. Depuis la révolution de 1830, elle aurait pu profiter de circonstances favorables, inhérentes à ce grand événement, pour susciter des embarras à l'Angleterre. Elle ne l'a pas fait. Alliée loyale, elle n'a usé de son influence que dans un but de conciliation. Tout en sachant bien que la Méditerranée ne sera jamais un lac français si elle ne possède Malte, la France laisse au temps, aux événements, le soin de lui conserver la vieille sympathie des habitants, sympathie qu'elle n'invoquerait certainement pas en vain le jour où Malte, échappant à l'Angleterre, serait menacée de tomber en des mains rivales.

En remplissant ses engagements avec sidélité, l'Angleterre pouvait aisément se faire pardonner par les Maltais les moyens dont elle s'était servie pour arriver à la domination sur leur île. Ce pardon est encore

à obtenir. Nous dirons plus, et peut-être notre impartialité a-t-elle acquis à nos paroles le droit d'être écoutées sans interprétation malveillante, nous ajouterons que cette domination n'a engendré jusqu'à ce jour que la désaffection. L'Angleterre a cherché à réparer son erreur, mais seulement en partie, mais tardivement et de mauvaise grâce. Aussi, combien de causes de dissidences subsistent encore entre les dominateurs et les sujets!... Parmi ces causes, on peut mettre en première ligne : le maintien des droits sur les denrées de première nécessité, qui, quoique diminués, accablent toujours le pauvre peuple d'un impôt hors de proportion avec ses ressources fort restreintes; le retard mis à la réforme de la législation, véritable dédale, si complétement en désaccord avec l'époque; enfin l'obstination avec laquelle on refuse aux Maltais ce Conseil électif qu'ils possédaient anciennement, qui ne serait, après tout, qu'une assemblée municipale, et dont le Conseil d'Étatactuel n'est qu'un vain simulacre. A ces trois causes, il faut encore ajouter l'ordonnance rendue par le gouvernement à propos d'un bénéfice accordé par le pape, ordonnance qui, en frappant de nullité toutes les nominations faites aux offices et bénéfices ecclésiastiques par une puissance étrangère sans la participation de l'Angleterre, a vivement remué les préjugés religieux de la population (1). Déjà les symptômes de ce mécontentement se sont manifestés par de nouvelles pétitions, par des plaintes adressées

<sup>(1)</sup> Proclamation du 13 janvier 1838.

surprenant que le différend au sujet du monopole des soufres eût été élevé précisément pour punir le roi des Deux-Siciles de ses velléités de suzeraineté. Quoi qu'il en soit, nous pouvons l'affirmer, les partisans de la domination napolitaine et les partisans de Saint-Jean de Jérusalem sont aujourd'hui en si petit nombre, qu'à moins d'événements majeurs et imprévus qui forceraient les grandes puissances à revenir aux stipulations du traité d'Amiens, ces deux classes de prétendants n'ont aucune chance de succès.

La France doit regretter Malte; mais, depuis le traité de 1814, elle n'a affiché aucune prétention. Sous la Restauration, elle a respecté le fait accompli. Depuis la révolution de 1830, elle aurait pu profiter de circonstances favorables, inhérentes à ce grand événement, pour susciter des embarras à l'Angleterre. Elle ne l'a pas fait. Alliée loyale, elle n'a usé de son influence que dans un but de conciliation. Tout en sachant bien que la Méditerranée ne sera jamais un lac français si elle ne possède Malte, la France laisse au temps, aux événements, le soin de lui conserver la vieille sympathie des habitants, sympathie qu'elle n'invoquerait certainement pas en vain le jour où Malte, échappant à l'Angleterre, serait menacée de tomber en des mains rivales.

En remplissant ses engagements avec sidélité, l'Angleterre pouvait aisément se faire pardonner par les Maltais les moyens dont elle s'était servie pour arriver à la domination sur leur île. Ce pardon est encore

à obtenir. Nous dirons plus, et peut-être notre impartialité a-t-elle acquis à nos paroles le droit d'être écoutées sans interprétation malveillante, nous ajouterons que cette domination n'a engendré jusqu'à ce jour que la désaffection. L'Angleterre a cherché à réparer son erreur, mais seulement en partie, mais tardivement et de mauvaise grâce. Aussi, combien de causes de dissidences subsistent encore entre les dominateurs et les sujets!... Parmi ces causes, on peut mettre en première ligne : le maintien des droits sur les denrées de première nécessité, qui, quoique diminués, accablent toujours le pauvre peuple d'un impôt hors de proportion avec ses ressources fort restreintes; le retard mis à la réforme de la législation, véritable dédale, si complétement en désaccord avec l'époque; enfin l'obstination avec laquelle on refuse aux Maltais ce Conseil électif qu'ils possédaient anciennement, qui ne serait, après tout, qu'une assemblée municipale, et dont le Conseil d'État actuel n'est qu'un vain simulaire. A ces trois causes, il faut encore ajouter l'ordonnance rendue par le gouvernement à propos d'un bénéfice accordé par le pape, ordonnance qui, en frappant de nullité toutes les nominations faites aux offices et bénéfices ecclésiastiques par une puissance étrangère sans la participation de l'Angleterre, a vivement remué les préjugés religieux de la population (1). Déjà les symptômes de ce mécontentement se sont manifestés par de nouvelles pétitions, par des plaintes adressées

<sup>(1)</sup> Proclamation du 13 janvier 1838.

à Londres, et attestant l'existence de cette irritation parmi les citoyens d'une classe nombreuse et modérée (1). A la vérité, il n'y a dans tout cela rien de bien sérieux; le remède est entre les mains du cabinet de Londres. Mais il est une autre plaie qu'il n'est pas en son pouvoir de guérir, parce qu'elle échappe à ses moyens d'action; cette plaie, d'autant plus dangereuse qu'elle atteint l'amour-propre national, est creusée chaque jour par le mépris que les Anglais afsectent envers les Maltais, et constamment envenimée par de maladroites discussions dans les Chambres et les journaux de Londres. Quelle pitié de voir à Malte des gens qui n'ont jamais franchi le seuil d'un salon de la haute aristocratie d'Angleterre, vouloir en afficher toutes les prétentions! Une femme de beaucoup d'esprit, et qui s'est fait une réputation dans le monde littéraire, entreprit de son plein mouvement de ramener ses compatriotes à des pensées moins superbes, à des sentiments plus politiques; elle a succombé, dans l'accomplissement de cette tâche d'une haute portée, sous les coups de la cabale bourgeoise des Anglais résidant à Malte. Un instant on avait espéré que la reine douairière aurait plus de succès; mais les lois de l'étiquette, impitoyablement maintenues pendant son séjour, n'ont fait qu'irriter les susceptibilités de l'orgueil national.

Concluons: Aussi longtemps que l'Angleterre do-

<sup>(1)</sup> Portofoglio des 17 et 24 juin, 1er et 8 juillet, et 26 août 1839; et Séance de la Chambre des Pairs.

minera dans la Méditerranée, les Maltais ne prêteront point l'oreille aux suggestions d'aucune des puissances rivales; c'est là notre conviction. Mais vienne le jour des revers, et la Grande-Bretagne éprouvera que l'amour des Maltais (*Melitensium amor*) n'est gravé qu'au front d'un édifice public. Ajoutons qu'il en sera de même pour toutes les puissances qui, s'emparant du pays, soit insidieusement, soit de vive force, y vou dront établir leur domination.

Donc, la destinée de Malte n'est point accomplie. Cette destinée ne sera fixée que lorsqu'on aura proclamé l'indépendance de l'île, d'après les bases posées par la France dans le traité d'Amiens : neutralité absolue, ouverture et franchise des ports; établissement d'un Lazaret ouvert à toutes les nations; le pays placé sous la garantie de toutes les grandes puissances, et la garde des forteresses laissée aux Maltais, régis par un gouvernement de leur choix.

Tel est l'unique moyen de faire tomber toutes les prétentions rivales qui se croisent, qui se heurtent depuis tant de siècles sur cet étroit rocher. Mais, dira-t-on, en supposant que les Maltais continuent, au moyen de secours étrangers, à suppléer au défaut de subsistances locales, pourraient-ils se garder eux-mêmes? Oui, sans doute, et nous le prouvons : l'Angleterre occupe Malte avec trois mille hommes, et les Maltais, au moyen d'une bonne organisation militaire, peuvent en mettre dix à douze mille sur pied, dont un tiers serait toujours présent sous les armes. L'Angleterre perçoit à Malte 100,000 livres sterling

(2,500,000 francs), dont un tiers provient des domaines nationaux encore existants, et les deux autres tiers des impôts indirects qui peuvent être conservés. Elle dépense cette somme en frais d'administration, et les Maltais composent une famille qui s'administrerait elle-même avec une dépense moindre de moitié. Reste l'hypothèse d'une puissance garante venant à violer la neutralité. Mais, dans ce cas, il est évident qu'elle attirerait sur ses bras toutes les autres puissances accourues au secours des Maltais.

Rien n'empêcherait donc que Malte ne formât un État indépendant, aussi bien que tant de républiques moins peuplées, aussi bien que ces villes ouvertes, considérées et respectées comme neutres, en vertu des traités existants. L'adoption d'un pareil système ferait d'autant plus d'honneur à une époque philanthropique, libérale, que ce fut pour Malte seulement, comme on le proclama à la tribune anglaise, que l'Europe, il y a peu d'années, fut précipitée dans une série de guerres où il périt dix millions d'hommes, c'est-à-dire cent fois l'équivalent de la population de Malte!

Cette opinion ne ralliera pas la majorité des sujets de la Grande-Bretagne. Cela doit être. Mais nos convictions, nos raisonnements n'en restent pas moins les mêmes; car, sans être mieux fondés, ils eussent été parfaitement accueillis en Angleterre, il y a quarante ans. Et qu'y a-t-il de changé depuis? Rien, que le souverain de Malte.

P. S. L'Histoire de Malte a été écrite sous l'empire de cette conviction, que l'alliance de la France et de l'Angleterre est l'unique garantie de la paix du monde, de la prospérité du commerce, des progrès de la civilisation; et l'ouvrage était déjà livré à l'impression, lorsque le traité Brunow est venu tout à coup porter une atteinte grave à cette harmonie politique. Cet événement ne détruit en rien nos idées; mais il nous impose le devoir de déclarer que nous concevons une alliance alors seulement qu'elle est honorable pour chacune des parties contractantes, et fondée sur la bonne foi des cabinets, la sympathie des peuples et une juste réciprocité de droits et d'avantages. C'est ainsi que nous l'avons entendu; et, à cette nouvelle profession de foi, qu'il nous soit permis d'ajouter un vœu, une espérance : puisse le cabinet de Londres, les yeux fixés sur le Nord, comprendre les véritables intérêts de la Grande-Bretagne, et la cause de la civilisation triompher ensin par l'union des états constitutionnels!...

FIN DU TROISIÈME ET DERNIER VOLUME.

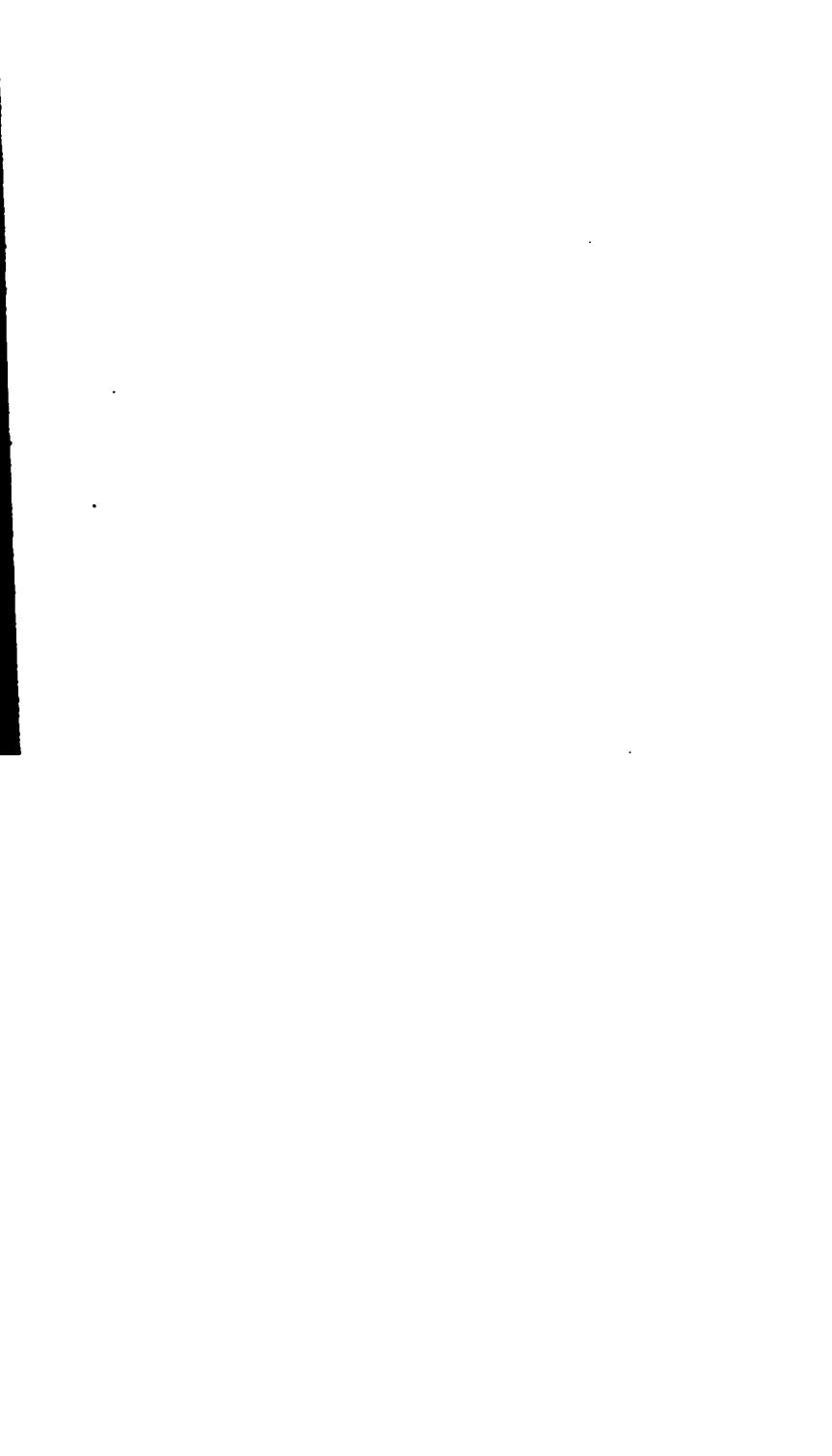

# PIÈCES JUSTIFICATIVES

DU

# DEUXIÈME VOLUME D'HISTOIRE.

### Nº 1.

Extrait d'une lettre du contre-amiral Brueys à l'agent consulaire de la République Française à Malte.

A bord du Guillaume-Tell, à Corfou, le 5 pluviôse an VI (24 janvier 1798).

CITOYEN,

Le capitaine Villeneuve allant de nouveau croiser dans vos parages, doit mouiller à Malte pour voir si les corsaires anglais y sont encore, et si une reprise qu'il a faite, chargée de blés, n'aurait point relâché dans ce port. Il m'a remis la lettre que vous m'avez écrite en date du 2 nivôse, et j'ai vu avec plaisir que vous lui avez rendu tous les services qui ont été en votre pouvoir.

J'ai ici trente bâtiments de guerre de tout rang, et j'aurais besoin de marins pour les rendre tous également utiles. Si vous pouvez en rassembler quelques-uns pour donner a la *Justice*, vous me rendrez service. Il me semble que, puisqu'on en fournit aux corsaires anglais, vous devez avoir le même droit pour en obtenir.

Veuillez bien m'instruire de toutes les nouvelles intéressantes qui viendront à votre connaissance.

> Salut et fraternité. Signé: Brueys.

que votre Éminence avait faite à ma proposition de permettre à l'escadre de faire de l'eau, le général en chef Bonaparte a été indigné de ce qu'elle ne voulait accorder une permission qu'à quatre bâtiments à la fois. Et, en effet, quel temps ne faudrait-il pas à quatre à cinq cents voiles pour se procurer, de cette manière, l'eau et d'autres choses dont elles ont un pressant besoin! Ce refus a d'autant plus surpris le général Bonaparte, qu'il n'ignore point la préférence accordée aux Anglais et la proclamation faite par le prédécesseur de votre Éminence. Le général Bonaparte est résolu de se procurer de force ce qu'on aurait dû lui accorder en suivant les principes d'hospitalité qui sont la base de votre Ordre.

J'ai vu les forces considérables qui sont aux ordres de Bonaparte, et je prévois l'impossibilité où se trouve l'Ordre de résister. Il eût été à souhaiter que, dans une circonstance aussi majeure, Votre Éminence, par amour pour son Ordre et ses chevaliers et toute la population de Malte, eût pu proposer quelque moyen d'accommodement. Le général n'a point voulu que je retournasse dans une ville qu'il se croit désormais en droit de traiter en ennemie, et qui n'a plus d'espoir que dans la loyauté du général Bonaparte. Il a donné les ordres les plus précis pour que la religion, les mœurs et les propriétés fussent scrupuleusement respectées.

Signé: CARUSON.

### Nº 6.

Lettre du commandeur Bosredon-Ransijat au grand-maître Hompesch.

#### ALTESSE ÉMINENTISSIME,

Dans l'extrême affliction que j'éprouve en considérant que notre Ordre, après tant de malheurs essuyés jusqu'ici, se trouve encore exposé à celui d'être en guerre avec la France, qui est, sans contredit, le plus grand de tous, je crois de mon devoir d'avoir l'honneur de représenter à Votre Altesse Éminentissime, avec cette franchise qui a toujours fait la base de mon caractère, que, lorsque je me suis lié par des vœux à notre institut, je n'ai dû y contracter d'autre obligation militaire que celle de combattre les Turcs, nos ennemis constitutionnels, et jamais contre ma patrie, à laquelle, par devoir autant que par sentiment, je suis et serai toujours, de même qu'à mon Ordre, extrêmement attaché. Me trouvant donc dans une circonstance aussi critique que douloureuse, de ne pouvoir me déclarer d'un côté, sans, de l'autre, me rendre coupable, j'ose me flatter que Votre Altesse Éminentissime ne trouvera pas mauvais que j'observe une exacte neutralité. Je la supplie, en conséquence, d'avoir la bonté de m'indiquer celui de nos religieux à qui je dois consigner les clefs du trésor, et de vouloir bien aussi me désigner le lieu de ma demeure.

J'ai l'honneur d'être, etc.

Signé: Bosredon-Ransijat.

### Nº 7.

Lettre du consul-général de la République Batave au général en chef Bonaparte.

Malte, le 10 juin 1798, an IV de la liberté batave.

Son Altesse Éminentissime le grand-maître et son Conseil m'ayant fait appeler, m'ont chargé de vous marquer, citoyen général, que, lorsqu'ils vous ont refusé l'entrée des ports, et qu'ils ont demandé à savoir votre réponse, ils avaient prétendu seulement savoir en quoi vous désiriez qu'ils dérogeassent aux lois que leur neutralité leur impose. La conduite de l'Ordre envers la République Française et la protection que cette nation lui a toujours accordée, ainsi qu'à son peuple, duquel il sera toujours inséparable, lui font regarder une rupture comme un malheur auquel il veut mettre un terme. Son Altesse Eminentissime et son Conseil demandent donc la suspension des hostilités, et que vous donniez à connaître quelles sont vos intentions, qui seront sans doute conformes à la générosité de la nation française et aux sentiments connus du célèbre général qui la représente.

Salut et fraternité.
Signé: Frémeaux,

consul-général de la République Batave.

Nº 8.

#### Acte d'armistice.

Il est accordé pour vingt-quatre heures, à compter depuis six heures du soir d'aujourd'hui, 11 juin 1798, jusqu'à six heures du soir demain, 12 du même mois, une suspension d'armes entre l'armée de la République Française, commandée par le général Bonaparte, représenté par le chef de brigade Junot, premier aide-de-camp dudit général, et entre Son Altesse Eminentissime et l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Fait double, a Malte, le 11 juin 1798.

Signé: Hompesch, Junot.

Nº 9.

#### Proclamation du grand-maître.

Le 11 juin 1798, Son Altesse Eminentissime et le Conseil ont ordonné a l'unanimité que la note de l'armistice sera transcrite ici dessous, et nomment commissaires pour régler les articles de la convention V.-B. Torio Frisari, le commandeur Bosredon-Ransijat, le baron Mario Testaferrata, le docteur Nicolas Muscat, l'avocat Benedetto Schembri, le conseiller Bonanno, et, pour secrétaire, Doublet.

Signé: Hompesch.

### Nº 10.

Convention arrêtée entre la République Française, représentée par le yénéral en chef Bonaparte, d'une part, et l'Ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, représenté par MM. le bailli de Torio Frisari, le commandeur de Bosredon-Ransijat, le baron Mario Testaferrata, le directeur Nicolas Muscat, l'avocat Benedetto Schembri et le conseiller Bonanno, de l'autre part; et sous la médiation de Sa Majesté catholique le roi d'Espagne, représentée par le chevalier Filipe Amati, son chargé d'affaires à Malte.

Article 1er. Les chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem remettront à l'armée française la ville et les forts de Malte : ils renoncent, en faveur de la République Française, aux droits de souveraineté et propriété qu'ils ont, tant sur cette île que sur les îles de Malte, du Gozzo et du Comino.

- Art. 2. La République emploiera son influence au congrès de Radstadt pour faire avoir au grand-maître, sa vie durant, une principauté équivalant à celle qu'il perd, et, en attendant, elle s'engage à lui faire une pension annuelle de trois cent mille francs; il lui sera donné, en outre, la valeur de deux années de ladite pension, à titre d'indemnité pour son mobilier. Il conservera pendant le temps qu'il restera à Malte les honneurs militaires dont il jouissait.
- Art. 3. Les chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem qui sont français, actuellement à Malte, et dont l'état sera arrêté par le général en chef, pourront rentrer dans leur patrie, et leur résidence à Malte leur sera comptée comme une résidence en France.
- Art. 4. La République Française fera une pension de sept cents francs aux chevaliers français actuellement à Malte, leur vie durant. Cette pension sera de mille francs pour les chevaliers sexagénaires et au-dessus

La République Française emploiera ses bons offices auprès des Républiques Cisalpine, Ligurienne, Romaine et Helvétique, pour qu'elles accordent la même pension aux chevaliers de ces dissérentes nations.

- Art. 5. La République Française emploiera ses bons offices auprès des autres puissances de l'Europe, pour qu'elles conservent aux chevaliers de leur nation l'exercice de leurs droits sur les biens de l'Ordre de Malte situés dans leurs états.
- Art. 6. Les chevaliers conserveront les propriétés qu'ils possèdent dans les îles de Malte et du Goze, à titre de propriété particulière.
- Art. 7. Les habitants des îles de Malte et du Goze continueront à jouir, comme par le passé, du libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine. Ils conserveront les propriétés et priviléges qu'ils possèdent. Il ne sera mis aucune contribut. En extraordinaire.

Art. 8. Tous les actes civils passés sous le gouvernement de l'Ordre seront valables et auront leur exécution.

Fait double, à bord du vaisseau l'Orient, devant Malte, le 24 prairial an V<sub>1</sub> de la République Française (12 juin 1798).

Signés: Bonaparte; le commandant Bosredon-Ransijat; le baron Mario Testaferrata; le docteur G. Nicolas Muscat; le docteur Benedetto Schembri; le conseiller V. F. Bonanno; le bailli de Tobio Frisari, sauf le droit de suzeraineté qui appartient à mon souverain comme roi des Deux-Siciles; le chevalier Amati.

En exécution de la convention précédente, ont été arrêtées les dispositions suivantes :

Article 1er. Aujourd'hui 24 prairial, le fort Manoël, le fort Tigné, le château Saint-Ange, les ouvrages de la Burmola, de la Cotoner, et de la Cité Victorieuse, seront remis à midi aux troupes françaises.

- Art. 2. Demain 25 prairial, le fort Ricasoli, le château Saint-Elme, les ouvrages de la Cité Valette, ceux de la Floriane, et tous les autres, seront remis à midi aux troupes françaises.
- Art. 3. Des officiers français se rendront aujourd'hui à dix heures du matin chez le grand-maître, pour y prendre les ordres pour les gouverneurs qui commandent dans les différents forts et ouvrages qui doivent être mis au pouvoir des Français. Ils seront accompagnés d'un officier maltais; il y aura autant d'officiers qu'il sera remis de forts.
- Art. 4. Il sera fait les mêmes dispositions que ci-dessus pour les forts et ouvrages qui doivent être mis au pouvoir des Français demain 25.
- Art. 5. En même temps que l'on consignera les ouvrages des fortifications, l'on consignera l'artillerie, les magasins et papiers de génie.
- Art. 6. Les troupes de l'Ordre de Malte pourront rester dans les casernes qu'elles occupent, jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu.
- Art. 7. L'amiral commandant la flotte française nommera un officier pour prendre possession, aujourd'hui, des vaisseaux, galères, bâtiments, magasins, et autres effets de marine appartenant à l'Ordre de Malte.

Signé: (Mêmes signatures.)

### Nº 11.

Lettre du général Bonaparte à l'évêque de Malte.

A bord de *l'Orient*, le 24 prairial an VI (12 juin 1798).

J'ai appris avec un véritable plaisir, monsieur l'évêque, la bonne conduite que vous avez eue, et l'accueil que vous avez fait aux troupes françaises.

Vous pouvez assurer vos diocésains que la religion catholique, apostolique-

et romaine sera non-seulement respectée, mais ses ministres spécialement protégés.

Je ne connais pas de caractère plus respectable et plus digne de la vénération des hommes qu'un prêtre, qui, plein du véritable esprit de l'Évangile, est persuadé que ses devoirs temporels sont de maintenir la paix, la tranquillité et l'union au milieu d'un diocèse.

Je désire, monsieur l'évêque, que vous vous rendiez sur-le-champ dans la ville de Malte, et que, par votre influence, vous mainteniez le calme et la tranquillité parmi le peuple. Je m'y rendrai moi-même ce soir. Je désire que, dès mon arrivée, vous me présentiez tous les curés et autres chefs ecclésiastiques des villages environnants.

Soyez persuadé, monsieur l'évêque, du désir que j'ai de vous donner des preuves de l'estime et de la considération que j'ai pour votre personne.

Signé: BONAPARTE.

### Nº 12.

### Réponse de l'évêque de Malte au général Bonaparte.

L'évêque de Malte a l'honneur de se présenter au citoyen Bonaparte, général en chef de l'armée française, et de l'assurer qu'il ne manquera pas de recommander expressément à ses ecclésiastiques de maintenir le bon ordre, l'obéissance et la tranquillité; il se flatte qu'il sera écouté, et que ses avis seront exactement suivis. Il l'assure que son intention, dans laquelle il aura soin de persévérer, est de ne prendre aucune part à tout ce qui est étranger à son ministère de pasteur. Il a le plaisir de lui annoncer que l'entrée des troupes françaises dans cette ville s'est faite avec tranquillité et sans la moindre effusion de sang. Il se croit donc obligé d'en rendre grâce au Tout-Puissant par un Te Deum solennel, qui sera chanté après une procession publique et pompeuse qui aura lieu dans ce jour.

-Il a l'avantage de se dire son dévoué et obéissant serviteur.

Signé: l'évêque de Malte, Gabini.

# Nº 13.

Lettre du grand-maître au général en chef.

CITOYEN GÉNÉRAL,

J'eusse mis un grand empressement à vous aller offrir l'expression de ma reconnaissance des constantes attentions que vous avez eues pour moi, et de la manière infiniment prévenante avec laquelle vous avez accueilli les diverses demandes que j'ai cru pouvoir vous faire, si, par une délicatesse qui n'a pour objet que de ne rien faire qui puisse rappeler aux Maltais et ma personne et leur ancien attachement, je ne m'étais déterminé à éviter toute oc-

casion de me montrer en public. Veuillez donc bien recevoir par écrit l'expression de ma sensibilité, mes adieux et mes vœux pour vous.

C'est par une suite de la confiance, citoyen général, que m'a donnée la connaissance particulière de votre généreuse manière de penser, que je vous présente pour la dernière fois mes vives instances pour l'exécution de la promesse que vous avez bien voulu me faire hier, relativement aux passe-ports des membres français de l'Ordre. Je joins séparément le projet d'une formule générale, qui, si vous l'adoptiez, remplirait les vœux de tous les chevaliers, à la tranquillité et aux désirs de qui mon bonheur est de coopérer.

Désirant partir à l'heure la plus tranquille de la nuit, je vous prie, citoyen général, de donner les ordres nécessaires pour que les portes de la ville me soient ouvertes à deux heures du matin, et je me rendrai à bord sous l'escorte de vos guides que vous avez eu l'intention de me destiner.

J'avais eu l'honneur de vous prévenir, citoyen général, que je désirais consacrer à l'acquit des dettes que je laisse, la moitié de la somme que la République Française m'accorde en indemnité et 100,000 fr. par chacun an sur la pension qu'elle m'assigne. Je vous prie, en conséquence, citoyen général, d'ordonner que cette délégation de 300,000 francs présentement, et de 100,000 fr. annuellement, jusqu'à l'extinction des créances, soit remise en les mains du citoyes Poussielgue, capitaine du port, que j'établis mon procureur fondé, à la fin de percevoir lesdites sommes, et distribuer les paiements entre mes créanciers.

Recevez, citoyen général, l'hommage de ma haute estime et de mon sincère attachement.

Le grand-maître, Signé: Hompesch.

# Nº 14.

État des individus français attachés à l'Ordre de Malte qui ont fait des dons patriotiques pour la descente en Angleterre.

Gaspard-Joseph L'Estang, natif d'Arles.

Joseph David, de Beaume.

Jean-Baptiste Bosredon, de Combrailles, près Clermont.

Nicolas-François Rouger, de Neuschâteau.

Charles Degreisches, d'Hagueville.

Fulgence-Richard Belgrand, de Château-Villaire.

Jules-Marie Dacla, d'Orgon.

André-Louis Saint-Siméon, de Paris.

Philippe-Jean-Charles Desay, de Chacgnolles.

Charles-Anne Ch. Defay, de Quincy.

Timoléon Gueidan, d'Aix.

François Sandilleau, de Marseille

Jean-François Bamvart, de Sar-Saint-Léger. Nicolas Médicis, de Florence.

J'affirme le présent état véritable, à Malte le 25 prairiel, an VI (13 juin 1798).

Signé: Caruson.

# N° 15.

a On a dit que nous avions dû à des ressorts secrets la prise de Malte. J'ai la certitude du contraire. Ce qui a pu contribuer à répandre cette opinion. ce furent, après ce que la conquête avait desurprenant, les reproches que les chevaliers adressèrent plus tard au grand-maître, sur lequel ils rejetèrent tont le poids des fautes qui avaient été commises en commun... Quelques mois après la prise de Malte, le bailli de Tigné publia à Londres un écrit, répété par les journaux français du temps, où, rapprochant les souvenirs de Rhodes des conditions du traité conclu entre l'armée française et les chevaliers, il disait:

« L'Isle-Adam défendit une mauvaise place pendant six mois contre un « grand conquérant, et emmena tous ses chevaliers avec lui : Ferdinand de « Hompesch n'a pas défendu deux jours seulement une excellente placé; il « s'est sauvé n'ayant rien demandé pour l'Ordre, laissant ses membres à la « discrétion des vainqueurs, et emportant le prix de la trahison. » Une démarche plus solennelle vint corroborer ces récriminations; tristes fruits, après de grands malheurs, de l'orgueil et de l'intérêt froissés. »

Voyage du maréchal duc de Raguse, etc. 1834-1835. — Tome IV. Pages 287, 288.

Parmi les documents que le maréchal dit être restés dans ses papiers de cette époque, on trouve les lettres suivantes, qui donnent une idée fort juste de la situation de la place au moment de la capitulation.

De La Valette, à 9 heures et demie du matin, le 24 prairial an VI (12 juin 1798).

Au citoyen Bonaparte, général en chef, et en son absence au citoyen Brueys, amiral, à bord de l'Orient.

Citoyen général, la ville est en rumeur : quelqu'un assurément travaille les paysans. On répand ce matin que cette nuit, malgré l'armistice, les Français ont tenté d'escalader le côté de la Cotoner. Il est possible qu'en ce moment nos troupes n'eussent pas encore connaissance de la suspension d'armes. Cependant il y a eu des fusillades : de là les paysans disent qu'on les trahit. Le château Saint-Ange, qui a vu l'escadre s'approcher du port, prétend qu'elle va entrer; il veut faire feu sur elle. Les paysans se sont révoltés contre les chevaliers, et disent qu'ils ne veulent entendre à reddition. Il serait possible qu'il y eût quelques coups de canon de tirés de la ville, et quelque riposte. Ilâtez-vous de faire avertir les postes qu'ils ne prennent

pas cela pour une agression, et qu'ils se retirent hors de la vue; surtout qu'il y ait discipline dans les campagnes. Il est nécessaire aussi que l'escadre s'éloigne du port. Il sera temps d'y entrer quand nous aurons les forts. Le grand-maître a approuvé la convention. Elle est actuellement sous les yeux du Grand-Conseil, qui sans doute l'approuvera aussi, et aussitôt elle s'exécutera. Mais il faut beaucoup de prudence et de précautions. Par exemple, il faudrait faire arriver les officiers, qui doivent venir à dix heures ou à midi, par la porte de la Floriane. — Le palais du grand-maître est dans l'anarchie. Tous les chévaliers qui le remplissent tremblent d'effroi que toutes les affaires ne se gâtent par quelque imprudence de part ou d'autre. Je me dépêche de vous faire parvenir cet avis par un speronare.

Salut et respect.

Poussielgue.

De La Valette, à dix heures et demie (même date).

Au même.

Citoyen général, tout va bien maintenant; les forts Saint-Ange sont mis à la raison; mais le point le plus important, et auquel le grand-maître attachera un grand prix, si vous l'accordez, c'est de renvoyer promptement de cette ville le ministre de Russie, à qui il vous prie d'accorder un passe-port, et de le lui envoyer tout de suite, pour que le ministre parte aujourd'hui. En mon particulier, je crois que la ville en sera plus tranquille. — La convention a été ratifiée; on l'a publiée aux acclamations de la ville. On ajoute à la teneur un article verbalement que nous avons oublié: c'est d'annoncer aux Maltais que tous leurs compatriotes, esclaves en Barbarie, vont être mis en liberté, et qu'ils vont jouir de la liberté du pavillon; c'est le plus grand sujet de joie.

Salut et respect.

POUSSIELGUE.

Renvoyez votre réponse avec le passe-port par le retour du speronare, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.

Voyage du maréchal duc de Raguse, etc. 1834-1835. — Tome IV, pages 302-306.

### Nº 16.

#### Protestation du Grand-Prieuré de Russie.

Nous, baillis, grands-croix, commandeurs et chevaliers du Grand-Prieuré de Russie et autres chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, rassemblés extraordinairement au palais prieural de l'Ordre à la résidence impériale de Pétersbourg, forcés de jeter nos regards sur Malte, quelle profonde douleur n'avons-nous pas ressentie en voyant ce noble et antique théâtre de notre

gloire rendu par trahison pour une convention aussi nulle dans ses principes qu'infâme dans ses effets! De quelle indignation ne devons-nous pas être transportés en pensant qu'après une attaque de nulle conséquence et de peu d'heures, des misérables, qui portaient le nom de chevaliers, ont cédé le boulevard de la chrétienté, que l'exemple de leurs prédécesseurs et la sainte loi de l'honneur leur prescrivaient de désendre jusqu'à la dernière. goutte de leur sang, à des hommes cent sois plus infidèles que ceux contre lesquels le devoir de leur profession les avait armés! Dans le cours d'une guerre de sept siècles, les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ont éprouvé plus d'une sois l'inconstance de la fortune; les chrétiens intimidés virent l'écu de la foi rompu dans les mains de ses défenseurs, et l'Ordre entier ne conservait d'autre refuge que dans l'âme de ses chevaliers; mais leurs nobles efforts illustrèrent leurs différents revers, et leur gloire fut aussi respectable dans les plus critiques infortunes que signalée dans les plus brillantes actions. Depuis son origine, le nom d'un seul traité fit ombre aux annales de Saint-Jean; parce qu'une convention sut utile, devons-nous voir l'Ordre précipité dans l'abîme de la honte et de l'ignominie par ceux mêmes pour qui c'était un strict devoir de l'éviter? Si le prompt châtiment d'Aramel ne remédia pas aux maux causés par la perfidie, au moins il attesta la sévérité des principes de ce corps illustre, et l'équitable postérité répand avec la même égalité la gloire sur Villiers de l'Isle-Adam, et l'opprobre sur son infâme ennemi. S'il ne dépend pas de nous de laver aujourd'hui dans le sang des traîtres le délit qu'ils ont commis en abandonnant honteusement l'antique et superbe héritage, l'honneur que nos antécesseurs leur avaient commis, montrons au moins, avec l'énergie du plus juste ressentiment, le haine et le mépris que leur félonie nous inspire. Rejetons-les donc avec horreur et abandonnons-les pour toujours aux remords et à l'infamie qu'ils se sont justement acquis. Nous donc, rassemblés sous la glorieuse protection de Paul Ier, empereur de toutes les Russies, et protecteur de notre Ordre, désapprouvons solennellement tout acte contraire aux lois de notre institution, et regardons comme dégradés de leur rang et dignité ceux qui ont fait, accepté et consenti l'infâme traité de Malte, les regardant comme avilis, ainsi que tous ceux qui seront convaincus d'avoir coopéré directement ou indirectement à cette œuvre d'iniquité. Nous renonçons, dès à présent, à toute sorte de relation avec de semblables personnes indignes et corrompues. Enfin, nous déclarons dans la forme la plus ample que nous ne reconnaîtrons à l'avenir comme frères que ceux qui manisesteront la conformité de leurs sentiments aux nôtres. Nous adhérons sans réserve a la présente protestation, que nous nous réservons d'étendre et de réitérer au besoin.

# Nº 17.

Acte de protection de l'empereur Paul Ier.

Nous confirmons l'exposé ci-dessus dans toute sa vigueur, et en témoignage

de notre agrément pour le zèle des membres de l'illustre Ordre de Saint-Jean, nous acceptons sous notre protection tout le corps bien intentionné Nous promettons, sous notre parole impériale, non-sculement de le mainte-nir dans ses institutions, priviléges et honneurs, mais encore de faire tout notre possible pour son rétablissement dans son premier et respectable état; de contribuer a l'utilité de toute la chrétienté en général, et particulièrement à celle de tout état bien réglé. Nous avons aussi ordonné a tous nos ministres dans les cours étrangères de donner en notre nom l'assurance la plus formelle que, prenant sous notre suprême protection l'illustre Ordre de Saint-Jean, nous n'entendons élever, sous un aspect quelconque, aucune prétention qui pourrait préjudicier à leurs droits.

### Nº 18.

Lettre des Insurgés Maltais à S. M. le roi des Deux-Siciles.
SIRE,

Le peuple de Maite, cédant aux dernières extrémités, se prosterne humblement aux pieds de Votre Majesté, et lui expose que, ne pouvant plus longtemps supporter le tyrannique despotisme des Français, par qui notre île se trouve malheureusement envahie depuis près de quatre mois, animé par une impétuosité naturelle, a usé de ses propres forces pour secouer son joug trop dur et trop pesant, et dans le court espace de dix-sept heures, il a réussi à se rendre maître de l'antique Cité Notable et de toutes les tours de la campagne. On ne peut vraiment se faire une idée de l'acharnement que montrent les Maltais à subjuguer la capitale de même que les autres villes voisines, dont l'assaut sera assez difficile parce qu'elles se trouvent trop bien munies et sortifiées. C'est pour cette sin que tous les propriétaires de la campagne ont déjà contribué et contribuent encore à fournir des provisions et de bonnes sommes d'argent nécessaires à l'entretien des pauvres gens confinés dans les camps pour s'opposer aux insultes des agresseurs. Ceux-ci s'étant plus que jamais déterminés à ne pas céder volontairement la capitale et à ne pas s'en aller, il paraît que la chose traînera en longueur. En attendant, les vivres vont toujours en diminuant pour les habitants de la campagne, tandis que les greniers de la capitale sont bien fournis, d'où il s'ensuit que, d'un côté, l'argent de l'Université, celui des banques publiques et des particuliers propriétaires, se trouvent renfermés dans les villes occupées par l'ennemi, et que de l'autre, la campagne s'en trouve entièrement dépourvue. En outre, cette dernière, ne pouvant espérer d'ultérieurs secours de ses habitants, qui, au reste, ne sont pas riches, se voit nécessairement sur le point d'abandonner l'entreprise et de périr entièrement par la faim, à moins qu'on ne porte un prompt remède à tout cela. Or donc, les Maltais, n'ayant dans de si fâcheuses circonstances, de père plus amoureux et plus tendre que Votre Majesté, re-

courent à esse et implorent avec grand courage sa puissante protection la suppliant de les prendre en pitié et en miséricorde, et de leur accorder la permission de faire exporter de la Sicile, ant ique mère nourrice de Malte, les provisions nécessaires de blé et de tout autre comestible, à crédit, sous l'obligation de tout payer après la victoire; manquant aussi d'armes, de poudre et d'autres munitions pour attaquer l'ennemi du côté intérieur de l'île, à l'aide des gens qui s'y trouvent déjà préparés, elle se permet de demander à Votre Majesté les susdites provisions de guerre. L'affection particulière que Votre Majesté a toujours montrée envers l'île dans des circonstances beaucoup plus urgentes que celle-ci, rend ses habitants sûrs que Votre Majesté daignera jeter sur eux un regard bienveillant, et que, considérant attentivement l'état misérable et déplorable dans lequel ils se trouvent, elle ne pourra leur refuser la grâce qu'ils demandent, vu le danger qu'ils courent dans ce moment de périr misérablement, sans pouvoir poursuivre leur honorable entreprise, qui a pour objet de se libérer de la domination d'une nation dont les principes sont si contraires, non-seulement à la religion, mais encore à la tranquillité publique. Personne n'ignore que de toutes les plus nobles qualités qui ornent l'esprit d'un roi, la principale et la plus essentielle est la prévision, surtout dans les temps fâcheux. Votre Majesté possédant cette qualité au plus haut degré, le peuple maltais ne doit donc pas douter d'obtenir tout ce qu'il désire de la bénigne main de Votre Majesté, dont le nom glorieux retentit de toute part sous mille et mille titres, et principalement sous ceux de bienfaisant et miséricordieux. En attendant que Dieu inspire à Votre Majesté une résolution prompte et conforme aux vœux de ses chers fils et sujets maltais, ceux-ci, conjointement avec leurs descendants, ne cesseront un seul instant de louer pour toujours la bienfaisance de leur souverain bien-aimé, comme aussi de prier Dieu pour la longue et heureuse conservation de Votre Majesté.

Malte, le 5 septembre 1798.

Signés: Le chanoine D. Saverio Caruana, Emmanuele Vitale, Comte Salvatora Manduca, Marquis Viacouzo Dé Pizo, Comte Ferdinando Thuma.

## Nº 19.

Lettre du Commandeur Bosredon-Ransijat, président de la Commission de gouvernement, aux insurgés maltais.

Cité Valette, 30 fructidor an VI (16 septembre 1798).

#### MALTAIS ET CHERS AMIS,

Voilà plus de trente ans que je vis au milieu de vous, et pendant ce long espace de temps vous n'avez cessé de me combler de bons procédés et d'amitié. J'ai toujours cherché à vous en témoigner ma sensibilité et ma reconnaissance; mais les circonstances ne m'avaient jamais permis de vous con-

vaincre, autant que je l'aurais désiré, de toute l'affection que je vous porte. La crise malheureuse dans laquelle nous nous trouvons maintenant m'en four-nit une occasion que je saisis avec empressement; et je vous prie, mes chers amis, de résiéchir mûrement à ce que je vais vous marquer, parce que tout est pour votre bien, et, en outre, parsaitement conforme à la plus exacte vérité.

Quoique nous ne soyons pas encore bien informés des motifs de votre insurrection, nous sommes cependant autorisés à croire qu'ils proviennent de ce que vous croyez qu'on a violé la capitulation par laquelle on vous a promis de jouir, comme par le passé, du libre exercice de votre religion, de conserver vos priviléges et vos propriétés, et de n'être assujettis à aucune contribution extraordinaire. En bien, mes amis, qu'on examine avec le plus grand soin et sans prévention les articles de cette capitulation qui vous concernent; et je m'offre pour cet examen, c'est-à-dire que je désire d'aller seul au milieu de vous pour écouter vos plaintes, tâcher d'obtenir qu'on fasse droit à celles qui paraîtront justes, et me rendre le médiateur de votre réconciliation avec les Français, qui s'affligent beaucoup plus de vos démarches qu'ils ne les craignent. Car, chers amis, je vais vous dire a cet égard des choses bien importantes et qui méritent d'autant plus votre attention, que vous devez connaître assez la franchise de mon caractère pour être assurés que je suis incapable de vous en imposer.

(Après avoir démontré que les Français ont d'immenses ressources en vivres et munitions dans les murs de La Valette, après avoir dit que l'insurrection compterait en vain sur une coopération efficace de la part des Anglais, M. Bosredon ajoute : )

D'ailleurs, vous n'ignorez pas que la guerre civile a éclaté avec force, depuis plusieurs mois, en Irlande, et que cet accident seul, outre leur épuisement, doit les forcer à faire leur paix au plus tard cet hiver, si les préliminaires n'en sont peut-être déjà signés. Considérez quelle sera alors votre situation, et s'il ne vous serait pas infiniment plus avantageux de vous réconcilier actuellement, que de persister dans votre insurrection et de vous exposer, en la continuant plus longtemps, aux plus terribles malheurs; car vous devez vous attendre, si vous ne cherchez à rentrer dans le devoir que lorsque la nécessité vous y contraindra, à n'éprouver plus alors du gouvernement français que des actes de rigueur, tandis que, jusqu'à présent, il paraît encore enclin à la clémence. C'est pourquoi, mes bons amis, je vous conjure, par le vif intérêt que je prends à vous, de profiter, pendant qu'il en est encore temps, de cette heureuse disposition pour faire votre arrangement de manière à ce qu'aucun de vous ne puisse être sacrifié; et je désire être chargé de cette négociation, parce que j'ai tout lieu de me flatter que, d'après la confiance que me témoignent les officiers généraux qui composent le conseil de guerre, et la confiance que vous m'avez accordée jusqu'ici ct que je dois espérer de conserver encore, puisque je vous suis toujours at-

aché, je pourrai parvenir à vous pacifier avec la République Française, au moyen du redressement des griefs dont vous auriez justement à vous plaindre, et d'un pardon général (sans exception d'aucun individu) que je tâcherai d'obtenir, dont je serai alors le garant, et sur lequel vous pouvez d'autant plus compter, que je vous donne ma parole d'honneur, et m'engage à vous promettre avec serment sur tout ce qu'il y a de plus sacré au monde, que ce pardon, étant une fois accordé, sera exactement observé; et je m'oblige en conséquence, lorsque j'entrerai en conférence avec vous, de saire tous mes essorts pour déterminer le même conseil de guerre à vous promettre, par une délibération qui sera signée de tous les membres qui le composent, que personne ne sera recherché ni puni d'aucune manière quelconque pour cause de cette insurrection. Je vous ajoute aussi que si je parviens, ainsi que j'ai lieu de m'en slatter, à vous procurer cette amnistie générale qui garantirait les chess comme les autres, je porterai même l'attention jusqu'à ne pas divulguer les noms de ceux que vous destinerez à traiter avec moi, et de la sureté desquels je répondrai également.

Vous voyez donc, mes chers amis, qu'en vous décidant à négocier avec moi, vous pouvez en retirer les plus grands avantages, et qu'il ne peut en résulter aucun inconvénient pour vos personnes, puisque leur garantie sera le premier article de cette négociation, et que je demande d'aller l'entamer seul au milieu de vous...

Je vous invite donc, mes bons amis, à m'indiquer, par la voie des deux dignes personnages porteurs de ma lettre, le lieu dans lequel vous voulez que je me rende pour m'aboucher avec vous. Je désire ce rendez-vous avec d'autant plus d'empressement, que je me flatte qu'il fera cesser les maux actuels déjà bien grands, et préviendra ceux dont vous êtes menacés à l'avenir, et qui, vous pouvez m'en croire, seront terribles si vous ne posez promptement les armes, et surtout si vous vous unissez aux Anglais.....

D'ailleurs, puisque les subsistances que produit cette île ne sont qu'environ le tiers de ce que nécessite sa population, et que par cette raison vous ne pouvez jamais vous dispenser de rester dans la dépendance d'une nation quelconque, serait-il possible que vous eussiez pris la détermination de vous donner a l'Angleterre? Mais dans le cas de cette résolution, ignorez-vous que la religion des Anglais est entièrement opposée à la vôtre? ignorez-vous que les Corses, au commencement de cette guerre, les ayant appelés avec empres-sement pour se soumettre à leur gouvernement, ont fini par se révolter contre eux? Avez-vous oublié les mauvais traitements qu'ils ont fait essuyer à presque tous ceux de vos compatriotes qui s'étaient enrôlés avec eux pour servir a bord de leurs vaisseaux? Ah! mes chers amis, réfléchissez bien à ce projet, si jamais vous l'avez conçu, et croyez que, par toutes sortes de raisons, c'est celui qui, s'il pouvait, malheureusement pour vous, s'exécuter, vous conduira infailliblement à la plus grande infélicité.

Je ne vous parle pas de Naples, parce que, d'après la faiblesse de ce royaume et sa position continentale, je ne puis supposer que vous ayez fixé vos espérances sur un roi qui cessera d'exister dès que la France jugera à propos de le vouloir....

Vous pouvez compter que tout ce qui ne blessera pas essentiellement les intérêts de la République Française, et pourra se concilier avec sa dignité, je ferai tout mon possible pour l'obtenir, tant pour ce qui concerne votre religion, que pour ce qui peut être relatif à vos intérêts temporels....

Je vous invite à réfléchir sérieusement sur l'ordre sévère donné par le conseil de guerre de mettre dehors une partie des habitants de Burmola, pour punir cette cité d'avoir pris part à la révolte. A vous parler franchement, j'ai tout lieu de craindre que cette résolution, qui d'abord n'a été adoptée que pour opérer un châtiment, ne soit successivement également pratiquée dans le bourg, l'île et La Valette, comme mesure de sûreté, si vous persistez dans votre insurrection; et alors, voyez quelle désolation vous allez occasionner parmi vos compatriotes de ces trois cités, et quels embarras (outre une vive affliction sans doute) vous en éprouveriez vous-mêmes. Il me semble qu'en considérant attentivement tous les maux qui résulteraient pour eux et pour vous d'une telle opération, autorisée d'ailleurs par la circonstance, le désir de la prévenir devrait seul suffire pour vous porter à la réconciliation, quand bien même une infinité d'autres motifs très-pressants ne devraient pas vous y déterminer également.

Comme dans les lettres qui furent envoyées le 17 de ce mois aux curés de la campagne par le fiscal de l'évêque, vos chefs se trouvaient exceptés du pardon général qui vous fut offert, je me propose de faire observer à cet égard au conseil de guerre, lorsque j'entrerai en négociation avec vous, que pour terminer la trop fameuse guerre civile de la Vendée le gouvernement français avait bien voulu consentir que les chess de ces peuples insurgés sussent également compris, comme tous les autres rebelles, dans l'amnistie générale qu'il daigna leur accorder pour opérer cette pacification; et je crois pouvoir me flatter que, d'après cet exemple, je pourrai sacilement obtenir dans cette circonstance la même grâce pour vous; d'autant que, par la connaissance partículière que j'ai acquise du caractère personnel des membres qui composent le conseil de guerre, je me suis convaincu que, comme tous les Français républicains, ils sont beaucoup plus enclins à la clémence qu'à la sévérité, surtout lorsque, se livrant au premier sentiment, ils peuvent trouver les moyens de concilier l'humanité dont ils sont toujours animés avec l'intérêt et la dignité de la République.

Ayant donc lieu d'espérer que, d'après tout ce que je viens de vous exposer, vous accepterez ma médiation, je vous prie, mes chers amis Maltais, de recevoir, en attendant le plaisir de vous voir, l'assurance du bien sincère

ct vif attachement que j'ai toujours eu pour vous, et que je conserverai tant que je vivrai.

(Journal du siège et blocus de Malte, par Bosredon de Ransijat, 1er vol., impr. de Valade. An 1x.)

### Nº 20.

Lettre du marquis de Gallo adressée aux insurgés Maltais.

Sa Majesté le roi notre seigneur, sensible aux expressions de fidélité et de soumission que les députés de l'île de Malte ont humblement fait entendre au pied du trône royal au nom de cette nation, m'a ordonné de leur témoigner sa reconnaissance et la bonté avec laquelle il reçoit les vœux de ce peuple envers qui ses sentiments de père et les bienfaits de son âme généreuse n'ont pu s'affaiblir ou s'altérer, malgré tout ce qu'il a eu à souffrir de la part de cette île et des attentats qui ont été commis contre sa souveraineté légitime et irrévocable. Son cœur, justement ému de ces sentiments, et s'apitoyant sur les besoins de ce peuple, a déjà, conformément à sa demande réitérée, ordonné au vice-roi de Sicile d'accorder à ses fidèles Maltais tous les secours, soit de vivres, soit d'autre espèce, dont ils pourraient avoir besoin, en permettant non-seulement l'exportation du tout en leur faveur, mais encore en leur en facilitant de toute manière l'acquisition.

St-Janvier, 15 novembre 1798.

Signé le marquis de GALLO.

### Nº 21.

Proclamation du gouvernement provisoire des insurgés Maltais.

Nous soussignés, représentants du gouvernement actuel et provisoire du casal Asciack, à Malte, considérant que la monnaie étrangère est déjà devenue très-rare dans cette campagne de Maite; ne trouvant pas, en outre, un prix convenable de nos cotons filés dans les ports de la Sicile, et étant dépourvus d'autres moyens propres à procurer les provisions nécessaires à notre bataillon et à la population de ce casal; nous prévalant de la dépêche que, conformément à nos suppliques et aux actuelles et critiques circonstances, Sa Majesté le roi de Naples a daigné nous expédier en date du 10 novembre dernier, avons délibéré, par un consentement unanime, que tous les biens du même casal fussent engagés par nous-mêmes et les personnes les plus riches de ce casal, en nom propre, afin de faire transporter des ports de Sicile, au moyen de cette hypothèque, mille salmes de blé, cinq cents d'orge, et autres victuailles pour l'entretien de cette population et de son bataillon; que du blé, de l'orge et autres comestibles ainsi transportés, il sera permis au pourvoyeur de notre bataillon de prendre, sans argent, tout ce qu'il aura besoin pour l'entretien des soldats, et le restant sera vendu en argent comptant, pour l'usage de la population, par un ou plusieurs magasiniers, qui seront choisis à cet effet et nommés par nous et par les autres personnes qui auront souscrit l'obligation, pour le produit en être converti en son temps en monnaie étrangère et expédié avec la plus grande sollicitude possible à celui qui nous aura envoyé les provisions à crédit, et en diminution de notre dette; nous promettons, ainsi que les autres personnes riches en leur nom propre et tous les autres propriétaires, de payer le solde de toutes les provisions qui nous seront expédiées par la Sicile dans l'espace de six mois.

Nous promettons, en outre, d'employer toute notre influence et coopération auprès du gouvernement futur de cette île, afin qu'ils soient par ce même gouvernement, ou de toute autre manière, comme il est juste, indemnisés et satisfaits, tant ceux qui ont jusqu'ici contribué avec de l'argent et des effets, comme ceux qui ont explicitement et implicitement hypothéqué leurs biens pour des sommes pour lesquelles ils resteraient à découvert.

Et, pour l'exécution de cette délibération par nous prise, analogue aux circonstances actuelles, et dirigée uniquement au salut commun, nous ordonnons qu'elle soit publiée tant dans l'église, inter missarum solemnia, comme sur la place publique de ce casal, et affichée dans les lieux patents, afin que ceux qui auront à y faire quelque objection comparaissent dans le terme péremptoire de quatre jours, avec leur protestation, dans le notariat de M. Grégoire Missud, au casal Zeitun; et s'ils ne comparaissaient pas, ou ne faisaient aucune réclamation, ils seront censés avoir approuvé notre délibération, et ratifié aussi l'obligation et l'hypothèque de leurs biens, qui sera faite par nous et au nom de tous les propriétaires.

Donné à la résidence du gouvernement du casal Asciack, le 24 décembre 1798.

Signés le prêtre Pierre Mallia, directeur; Michel Saguenlo, provéditeur; Joseph Barbara, chef de bataillon.

### Nº 22.

Sommation de l'amiral anglais Nelson.

#### MESSIEURS,

En vous adressant cette lettre, contenant ma détermination concernant les Français actuellement à Malte, je me flatte que vous n'attribuerez pas cette démarche à une curiosité impertinente, mais au désir de vous exprimer clairement mes intentions.

La situation de Malte, est telle que les habitants sont en possession de toute l'île, excepté de la Cité Vallette, qui est entre vos mains. Les insulaires sont sous les armes contre vous, et le port est bloqué par une escadre appartenant à Sa Majesté Britannique.

Mon objet est d'aider le bon peuple de Malte à vous forcer d'abandonner l'île pour qu'elle puisse être remise entre les mains de son légitime souverain, et de prendre possession du Guillaume-Tell, de la Diane et de la Justice.

Pour arriver à ce but aussi promptement qu'il est possible, j'offre que, sur la délivrance qui me sera faite des vaisseaux français, toutes les troupes et tous les marins actuellement à Malte et au Goze seront débarqués en France, sans même qu'ils soient regardés comme prisonniers de guerre. Je prendrai soin que la vie de ceux d'entre les Maltais qui se sont réunis à vous soit épargnée, et j'offre ma médiation auprès de leur souverain pour la rez-titution de leurs propriétés.

Que si ces offres étaient rejetées, ou si quelques-uns des vaisseaux venaient à s'échapper malgré ma vigilance, je déclare que je n'entendrai à aucune capitulation que le général pourrait être obligé de proposer par la suite aux habitants de Malte; et que, bien moins, je ne m'intéresserai d'aucune manière pour le pardon de ceux qui ont trahi leur devoir envers leur pays.

Je vous prie de croire que telle est la détermination d'un amiral anglais, et j'ai l'honneur d'être, Messieurs, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

Signé: HORATIO NELSON.

# N° 23.

Réponse du général Vaubois et du commandant de la marine, à la sommation de l'amiral anglais.

La Valette, le 4 brumaire an VII (25 octobre 4798).

### MONSIEUR L'AMIRAL,

Nous avons reçu la lettre que vous nous avez sait l'honneur de nous écrire. Jaloux de mériter l'estime de notre nation comme vous recherchez celle de la vôtre, nous sommes résolus de désendre cette sorteresse jusqu'à l'extrémité.

Quant à l'intérêt que vous prenez aux rebelles de la campagne, leur conduite parjure les mène à leur perte; c'est tout ce qu'ils peuvent retirer de leur entreprise insensée. Nous les plaignons sincèrement d'être dupes des conseils de quelques ambitieux, et nous sommes disposés à repousser leurs efforts avec tout le courage dont les gens d'honneur peuvent être susceptibles.

Nous avons l'honneur d'être, monsieur l'amiral, etc.

Signé: le général Vaubois et le contre-amiral VILLENEUVE.

# Nº 24.

Dialogue entre Sir Alexandre Ball et le marquis de Nizza (1).

BALL. Je vous le répète, l'insurrection des habitants sut certainement un grande disgrâce; elle éclata trop tôt. Le coup, d'ailleurs, ne sut pas bien

(1) Cet opuscule, intitulé Conversation, et dont nous avons eu l'original imprimé entre nos mains, n'indique ni la date ni le lieu de sa publication. Quelque contesta-

prémédité, et cette sotte et extravagante entreprise ne servit qu'à ouvrir les yeux à l'ennemi sur les périls qui l'environnaient.

NIZZA. Je le comprends comme vous, mais c'est ordinairement le sort de toutes les conspirations. Un accident imprévu les fait éclater et découvrir avant le temps.

BALL. Je n'ai jamais approuvé cette révolte à l'époque où elle a eu lieu, et cette célérité, dont pouvait résulter le succès, ne compensait pas, à mes yeux, les nombreux périls auxquels elle pouvait être assujettie.

Nizza. Il faut pourtant convenir que l'insurrection de la campagne ôte à nos ennemis les ressources que l'île aurait pu lui fournir.

Ball. Oui; mais ne vous apercevez-vous pas que nous sommes, en quelque manière, obligés d'alimenter une population de quatre-vingt mille âmes, qui aurait épuisé les forces de l'ennemi? Il fallait donc que les insulaires restassent tranquilles, qu'ils aidassent les Français à consommer tout le grain existant dans leurs magasins jusqu'à ce que la pénurie commençât à se faire sentir, et si les Français n'avaient pas voulu abandonner la place, ils auraient pu alors les y forcer par un soulèvement général. Mais une conduite sage, une politique adroite, ne peuvent jamais être le partage d'une multitude ignorante et superstitieuse à l'excès, qui n'a pour guide que de mauvaises passions et pour ches que des hommes sans instruction, conduits par une folle vanité. Le germe d'indépendance, qui nous a paru si extravagant, existe depuis longtemps dans ces têtes mal organisées, et les politiques du pays se flattaient sottement de pouvoir réaliser cette prétention insensée.

Nizza. En attendant, c'est une bien triste commission que celle dont nous sommes chargés, et je crains beaucoup la fin de cette scène.

Ball. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve; mais ce qui n'est pas douteux, c'est qu'il nous convient de faire à notre ennemi autant de mal qu'il peut dépendre de nous, et si une imprudente précipitation a diminué nos moyens à cet égard, il convient, au moins, de mettre en usage tous ceux qui nous restent.

Nizza. L'emploi de tous ces moyens ne peut avancer d'un seul jour la prise de la ville. Il n'y a que le manque de subsistances qui l'obligera à se rendre, ce qui est peut-être encore fort éloigné. D'ici là, les insurgés pourront se fati-guer. Il est vrai que, s'ils réussissaient à faire quelque accommodement avec les Français, ils les aideraient, dans ce cas, à consommer leurs provisions.

BALL. Je suis bien loin de désirer ce rapprochement. Je vous ai sait plusieurs réflexions; mais je suis persuadé, puisque la rébellion a éclaté, qu'il

ble que soit son authenticité, nous avons dû cependant donner une sérieu-e attention à ce document, qui explique de point en point la conduite de l'Angleterre et de ses officiers-généraux pendant le siége de Malte.

est maintenant de notre intérêt de la soutenir et de la somenter incessamment; et voici mes raisons : si j'avais été mieux instruit à mon arrivée ici, si j'avais mieux connu les divisions qui existent, je les aurais laissés se dévorer entre eux; mais il convenait de prendre un parti, et, voyant je ne sais quel étendard qu'ils avaient arboré après la révolte, je crus qu'ils étaient tous d'un même sentiment, et, connaissant le caractère inconstant et volage de la nation, je craignis qu'en les bloquant l'impérieuse nécessité ne les fit se rapprocher des Français, et qu'une nouvelle sédition, mieux réglée et mieux conduite, ne les rendit maitres de la ville, qu'ils garderaient pour eux. En continuant à la bloquer, elle devait insailliblement tomber entre nos mains; mais nous n'avions pas les forces suffisantes pour nous y maintenir. J'aimai donc mieux flatter leur folle et extravagante idée d'indépendance, pour les engager insensiblement à arborer d'abord le pavillon napolitain, et ensuite le pavillon anglais. Je sais très-bien qu'avec le peu de ressources qu'offre l'île, avec une poignée de vagabonds armés, avec une vingtaine d'Anglais qui sont à terre, il n'y a pas à espérer de prendre la ville; mais, si les Français la conservent. notre intérêt et notre sollicitude doivent être de ruiner le pays et de diminuer, autant que possible, la population. Dans la supposition que, dans l'avenir, le manque de vivres obligeat l'ennemi à se rendre, il est encore plus de notre intérêt de détruire les habitants, qui ne pourraient nous être qu'à charge et dangereux. Il nous sussit d'avoir la ville et le port; bien mieux, je désirerais qu'il n'y eût pas dans l'île un palme de terre cultivée. Quelques pécheurs, une quantité d'hommes sussisante pour équiper une vingtaine de speronares, peu d'artisans, serait toute la population qui pourrait nous être nécessaire; en attendant, en maintenant la guerre, les maladies, la pénurie, l'émigration, le feu de l'ennemi, tout cela secondera nos vues, et l'on attribuera à la disgrace des circonstances ce qui n'est réellement que le résultat d'un calcul politique. Vous craignez que les insulaires ne se découragent par la pénible continuation de leurs efforts et de leurs privations. J'y ai pensé, et je suis sans inquiétude, parce que le fanatisme et la haine qu'il produit sont des passions trop fortes pour en craindre la tiédeur. Les prêtres ont un prodigieux ascendant sur l'esprit de leurs concitoyens, et comme, jusqu'à présent, il n'est pas venu dans l'idée des ecclésiastiques qu'ils ne conserveront pas auprès de nous tout ce qu'ils craignent de perdre avec les Français, ils ne cesseront de réchausser l'esprit de leurs paysans, en employant tous les moyens que leur fournit la religion dont ils abusent. En outre, leurs chess se sont trop compromis; ils feront les derniers efforts pour persuader au peuple qu'il n'a plus de pardon à espérer. Ces esprits incultes ne comprennent pas que les chefs d'une insurrection dont une autre puissance profite, n'étant que des instruments nuisibles dont la politique se sert pour les abandonner si l'entreprise vient à manquer, et pour les anéantir si elle réussit, on ne leur pardonne pas même leurs succès. Les avantages

que l'on retire d'un traître ne sont certainement pas pour l'en faire jouir. Le peuple ignore également qu'il est toujours le moins coupable dans une sédition, parce qu'il a été nécessairement induit en erreur, et qu'en outre, on ne peut punir la multitude. De mon côté, je ne cesserai de répandre des nouvelles propres à rassurer et encourager les esprits. J'établis des batteries à grande distance de la ville, et les insulaires croient faire beaucoup de mal, parce qu'ils font beaucoup de bruit. Les fréquentes décharges qu'ils font inutilement ne les conduisent à rien, mais les occupent, et comme aucun d'eux n'a la moindre idée de la manière dont on fait un siége, ils ne mettent aucun doute sur les moyens que je leur prescris d'employer; ils ne s'aperçoivent même pas que les grands travaux qu'on leur fait faire, bien loin d'accélérer la reddition de la place, ne sont que des précautions défensives.

NIZZA. Pardonnez-moi si j'insiste encore; mais la politique n'est souvent qu'une science conjecturale, et, pour cela, susceptible de tromper. L'école des disgrâces, la nécessité, sont de grands maîtres, et le raisonnement n'opère pas sur les têtes exaltées, tant que dure l'enthousiasme : ceci peut cesser. Des promesses si longuement vaines, des espérances si souvent trompées, au milieu des plus cruelles souffrances, tout cela peut refroidir les cœurs qui sont tous pour nous. Vous ne l'ignorez pas, au milieu de cette confusion, il y a des insulaires qui ont conservé l'usage de la raison et d'autres qui sont sensibles à leurs pertes. Ceux-ci savent très-bien que le pays est ruiné s'il n'appartient pas à la France; que sa situation intermédiaire entre cette puissance et l'Égypte pourra leur procurer des avantages incalculables; et, s'ils étaient maîtres du choix, croyez-vous qu'ils préférassent d'être, comme Gibraltar, un poste avancé, une roche stérile, à la perspective brillante d'être dans peu le centre d'un commerce immense? D'autres encore voient leur fortune détruite; ils sentent aussi que, malgré tout ce-que vous voulez bien leur donner à entendre, vous ne leur rendrez ni l'Université, ni le Montde-Piété, ni les dépôts publics, ni les fonds qui furent séquestrés en Espagne, et que leur obstination pourra les conduire à une ruine totale. Vous riez?

Ball. Oui, je ris de votre erreur; vous jugez de ces gens-ci comme vous feriez de vous-même; mais, pour en porter un jugement droit, il faut vous mettre un moment à leur place. Soyez assuré qu'aucun de vos raisonnements n'est à leur portée. Ce ne sont point des Corses, qu'un caractère énergique et beaucoup d'esprit naturel rendent si difficiles à conduire. La manière dont on fait la guerre ôtant aux Français toutes sortes de communications, les a forcés à épuiser toutes les ressources du pays. Tant mieux, car, si nous restons les maîtres, les pauvres seront plus faciles à gouverner que les riches; et, plus un peuple a souffert d'une révolte, moins il peut la renouveler. Si, plus tard, les Français triomphent, nous aurons au moins le plaisir de les laisser dans un grand état de misère, jusqu'au jour où ils pourront réussir à tirer de nouvelles subsistances de leur sol ingrat.

Nizza. Cette profonde politique vous a réussi jusqu'à présent; mais, finalement, la misère et le découragement qui en résultent, cette longue série de calamités, ces bombes qui détruisent si inutilement leurs maisons, leurs propriétés et leurs fortunes réduites à rien, sans aucun fruit, tout cela pourra les détromper.

BALL. Eh bien! c'est le point où je les attends. Dans ce cas, au lieu de bloquer seulement la ville, je bloquerai toute l'île, et, de cette manière, ils périront.

Nizza. Mais si les Français s'emparent de la Sicile? Si...

BALL. Ne parlons pas de cela. Pour le moment, il ne s'agit que de Malte; et je vous répète qu'il eût été à désirer que l'insurrection n'eût pas lieu; mais, puisqu'elle existe, et ne peut pas nous procurer la reddition de la place, il convient d'en tirer un autre parti, et le plus avantageux, dans tous les cas, sera celui de la faire servir à la ruine et à la destruction de ses auteurs, sans qu'ils s'en aperçoivent.

### Nº 25.

Protestation du Grand-Maître contre la prise de Malte.

Le grand-maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, du Saint-Sépulcre, de Dominique et de Saint-Antoine de Vienne, tant en son privé nom qu'en celui de tout l'Ordre, dont il est le chef légitime et représentant, proteste devant Dieu et tous les souverains, à la face de l'univers entier, contre les effets de la révolution interne que la République Française a opérée dans l'île de Maîte, contre la séduction au moyen de laquelle cette République a perverti quelques membres dudit Ordre, attiré à elle une quantité d'habitants de la ville, éludé et trompé la fidélité du peuple, et rendu vains les moyens de désense, et inutiles toutes les dispositions militaires;

Proteste contre l'invasion hostile des troupes dans le moment même où l'Ordre remplissait envers elles les devoirs de la neutralité et de l'hospitalité la plus attentive; enfin, contre sa maniseste et injuste usurpation des propriétés, droits, etc.;

Proteste formellement contre l'écrit malignement intitulé: convention, conçu et dicté dans la forme et manière qu'on l'a vu par le général en chef Bonaparte; cet écrit n'étant autre qu'une loi violente imposée par d'infâmes traîtres dont l'ennemi s'est prévalu pour remplir ses desseins, les députés français et maltais et autres rebelles ôtant par là au grand – maître et au Conseil le pouvoir d'examiner et de réfuter ladite convention;

Proteste spécialement contre l'abandon et le départ de l'île, auxquels il a été conséquemment forcé; n'ayant jamais prétendu ni pu prétendre en céder la souveraineté à quelque puissance que ce soit sans le consentement de Sa Majesté le roi des Deux-Siciles, à qui seul la haute domination de l'île

de Malte appartient; se considérant, au contraire, comme du passé, tenu à l'hommage que l'Ordre doit à Sa Majesté pour une principauté sur laquelle elle conserve toutesois ses droits;

Ledit grand-maître proteste particulièrement contre tout ce qui individuellement le regarde dans l'article 2 de la convention supposée malicieusement, inventé et inséré pour des fins secondaires, tant par rapport aux compensations pécuniaires que par rapport à la souveraineté qu'on a voulu lui faire espérer par le moyen de l'influence française, détestant et rejetant tout cela pour toujours, comme n'ayant jamais été désiré ni sollicité par lui en aucune manière;

Finalement, il proteste contre tous autres actes quelconques, tant privés que publics, formés par une suite de la convention supposée et arrachée par la violence; les considérant, avec le secours du droit naturel des gens, comme absolument nuls et controuvés;

Et afin que la présente, formelle et solennelle protestation, projetée et résolue dès le premier instant que, sous les auspices de l'auguste empereur et roi, l'Ordre et son chef ont récupéré le libre exercice de leurs sentiments et de leur volonté dans cette ville de Trieste, soit connue et manifestée, premièrement à celui à qui sans controverse la haute domination de l'île de Malte appartient, et de là à toutes les puissances amies et protectrices de l'Ordre, le grand-maître, tant en son propre nom qu'en celui de tout l'Ordre, la soumet respectueusement à Sa Majesté le roi des Deux-Siciles, comme il la soumettra à tous les autres souverains.

Signé Hompesch.

Trieste, le 12 octobre 1798.

### Nº 26.

Lettre du grand-prieur d'Allemagne au Prieuré de Russie.

MONSIEUR LE GRAND-PRIEUR ET MESSIEURS,

J'ai l'honneur de vous envoyer une copie de la réponse de mon Grand-Prieuré à la protestation du vénérable Grand-Prieuré de Russie. Nous nous sommes surtout attachés à y exprimer en même temps notre profonde indignation contre les traîtres qui nous ont avilis, et notre respect pour les lois et les formes qui sont la sauvegarde du corps entier, non moins que celle de l'individu. L'Ordre se trouve placé entre deux extrêmes faits pour exciter toute sa sollicitude. Trop de condescendance pour ceux qui sont accusés d'être la cause des sinistres événements du mois de juin nous perd irrévocablement dans l'opinion, et écarte de nous des souverains, nos protecteurs. Trop de précipitation dans nos mesures contre eux peut entraîner une scission funeste, et donner à nos actions l'empreinte de l'animosité et de la passion.

La conduite des grandes cours, nos protectrices, doit, selon notre avis, dé-

cider la nôtre. Notre marche a été concertée avec les ministres de Sa Majesté impériale et royale au congrès, et avec celui de S. A. le baron de Morawitsky. Les sentiments de Sa Majesté l'empereur de Russie ne sont pas douteux. S'il est un moyen de les mitiger, c'est sans doute la cour de Vienne qui pourra l'employer avec succès; mais jusque la nous pensons que toute opposition directe et formelle aux mesures prises à Pétersbourg romprait nos relations avec notre auguste bienfaiteur, avec un monarque sans l'appui duquel nous languirions aujourd'hui dans l'opprobre et l'oubli.

Si notre salut peut nous venir de quelque part, ce n'est que du Nord que nous pouvons l'attendre. Nous ne devons pas perdre de vue que la cour de Vienne a trop de raisons de ménager celle de Pétersbourg, pour ne pas se montrer complaisante envers elle dans tout ce qui concernera les intentions de l'empereur pour les affaires d'un Ordre à la tête duquel il s'est placé.

Tout ce que nous pouvons et devons faire pour le bien-être général et le maintien de nos formes constitutionnelles, c'est, en adhérant aux principes du Grand-Prieuré de Russie, de nous réunir et de nous serrer autour de notre arche constitutionnelle, de nous placer sous la protection immédiate des grandes cours souveraines, et d'indiquer les mesures qui, en ménageant au grand-maître la faculté de se justifier devant un chapitre général, donnent à l'Ordre un gouvernement central et provisoire, et épargnent à notre malheureux chef des humiliations qu'il ne pourrait éviter, en même temps qu'ils mettront les divers Prieurés d'Allemagne à l'abri d'un schisme qui serait pour eux l'avant-coureur d'une destruction inévitable.

Telles sont nos idées et nos vues, monsieur le grand-prieur et Messieurs. Nous vous invitons à vouloir bien nous faire part des vôtres, et à correspondre avec nous sur tous les points qui intéressent notre Ordre dans ces circonstances importantes.

Je suis, etc.

Signé Ignace, prince, grand-prieur d'Allemagne.

Heitersheim, 24 octobre 1798.

# N° 27.

Réponse du Prieuré d'Allemagne à la protestation du Prieuré de Russie.

Nous, prince, grand-prieur, baillis, grands-croix, commandeurs, chevaliers du Grand-Prieuré d'Allemagne,

Aussi pénétrés de douleur que nos frères du vénérable Grand-Prieuré de Russie, après l'horrible catastrophe qui nous a enlevé le siége de notre Ordre, nous n'hésitons pas un moment à manifester notre adhésion aux principes qui les ont guidés dans leur protestation du 28 août, et aux sentiments qui y sont exprimés avec une noble énergie.

Nos cœurs et nos bras sont tout entiers à l'Ordre qu'il s'agit de défendre et

de venger. Notre reconnaissance sera éternelle pour l'auguste et puissant monarque qui nous en fournit les moyens, qui daigne, au sein des plus grands revers, nous associer à sa fortune et nous couvrir de sa puissante égide; qui metenfin, en se nommant lui-même notre protecteur et notre chef, le comble à ses bienfaits envers un Ordre qui fut toujours illustre, et sur lequel des traitres auront en vain cherché à déverser une honte ineffaçable.

Nous espérons bientôt prouver à l'univers que le germe de l'infamie ne saurait fructifier sur le sol de l'honneur, et poursuivre, conformément à l'esprit de nos statuts, devant l'Ordre entier réuni en chapitre général, les traîtres qui ont souillé nos annales.

Placé sous la surveillance immédiate de Sa Majesté l'empereur et roi, protecteur né du Grand-Prieuré d'Allemagne, nous ne pouvons énoncer que des intentions, et toute démarche définitive qui ne serait pas strictement d'accord avec nos lois doit dès lors devenir un objet de négociation entre les souverains nos protecteurs.

L'harmonie qui règne entre les deux cours impériales ne nous laisse pas douter un instant que Leurs Majestés ne daignent s'entendre sur les mesures qu'elles croiront nous devoir saire adopter, et cet accord de deux monarques puissants est pour nous l'augure d'un avenir aussi consolant que glorieux.

# N° 28.

#### Acte d'élection de Paul Ier à la grande-maîtrise.

Nous, baillis, grands-croix, commandeurs, chevaliers, etc., de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, actuellement dans cette résidence de Saint-Pétersbourg; après avoir pris en considération la malheureuse position de notre Ordre, le manque absolu de moyens où il est, la perte de sa résidence et de sa souveraineté, la dispersion de ses membres, errant sans chef et sans point de réunion, les dangers qui menacent l'Ordre et les projets usurpateurs qui tendent à l'envahissement de ses propriétés et à sa ruine absolue; voulant et devant, par cette raison, employer tous les moyens que Dieu nous a donnés pour prévenir la destruction d'un Ordre aussi ancien que célèbre, qui réunit l'élite de la noblesse et qui a rendu tant de services à la chrétienté, d'un Ordre dont les institutions reposent sur les bons principes, qui sont les meilleurs soutiens des autorités légitimes, et afin d'assurer sa conservation et son existence; pénétrés de la reconnaissance que nous devons aux intentions et aux bienfaits de Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies envers notre Ordre; pleins de respect pour ses vertus, et de confiance dans sa parole sacrée non seulement de nous maintenir dans nos établissements, priviléges et honneurs, mais encore d'employer tous les moyens qui sont en son pouvoir pour rétablir notre Ordre dans l'état respectable où il se trouvait, et où il coopérait au bien de la chrétienté en général, et à l'avantage de chaque État bien gouvernéen particulier; enfin, considérant l'impossibilité où nous met la dispersion de notre Ordre de suivre, dans les circonstances actuelles, les anciennes formes et usages prescrits par sa constitution et ses statuts, et voulant cependant, par l'élection d'un successeur de d'Aubusson, de L'Ile-Adam, de La Valette, lui assurer la dignité et le pouvoir attachés à la souveraineté de l'Ordre;

En conséquence, nous, baillis, grands-croix, commandeurs, chevaliers du Grand-Prieuré de Russie, et autres membres de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, rassemblés à Saint-Pétersbourg, notre résidence, tant en notre nom qu'en celui des autres langues et Grands-Prieurés en général et de chacun de ses membres en particulier, qui se réunissent à nous par une accession solide a nos principes, proclamons Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies grand-maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

En vertu de la présente proclamation, nous promettons, conformément à nos lois et statuts, par un engagement sacré et solennel, obéissance, soumission et fidélité à Sa Majesté l'empereur, comme notre éminentissime grandmaître.

Donné à Saint-Pétersbourg, résidence de notre Ordre, le 27 octobre (vieux style) 1798.

### Nº 29.

#### BREF DU PAPE.

A notre bien-aimé fils, bailli, comte de Litta, à Pétersbourg, Pie VI, pape.

BIEN-AIMÉ FILS, SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE.

Nous avons été saisi d'horreur à la réception de votre première dépêche contenant la protestation et le maniseste du Grand-Prieuré de Russie au sujet de la perte de l'île de Malte, de voir que le grand-maître, par l'appât de son intérêt propre, soit tombé dans l'indigne faiblesse de sacrifier l'intérêt de tout l'Ordre. Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, qui mettra tous ses soins à rétablir les priviléges et honneurs du Prieuré, après avoir vérifié totalement le fait, a toute raison d'employer la force de sa grande puissance pour rétablir ledit Prieuré dans ses prérogatives et ses droits primitifs. Nous y coopérons avec l'autorité qui convient, puisque, dans l'acte imprimé et signé par l'empereur, toutes les autres langues et Prieurés sont invités, tant en général qu'en particulier, à s'unir audit acte pour réintégrer l'Ordre dans son antique lustre et splendeur, connaissant que, dans un corps composé de plusieurs et diverses nations, si la prépondérance du nombre n'y intervient, il ne se fait rien qui oblige et astreigne les individus à l'observation de la nouvelle loi; outre qu'il sera d'autant plus honorable pour le Prieuré de Russie qu'une même façon de penser se rencontre dans beaucoup de ses confrères pour venger l'honneur commun. Le fait, tel qu'il est représenté, est énorme et ne pourrait pas être plus atroce; et après avoir pris contre le grand-maître les mesures qu'il s'est si ignominieusement attirées, on doit en user de même contre chacun de ceux des chevaliers qui, par un vil intérêt, se sont enveloppés dans cette scène horrible. Nous serons attentif à reconnaître combien, parmi les chevaliers des autres langues, suivront les nobles sentiments de l'empereur, et quelle sera la résolution qu'ils prendront, pour la sanctionner à l'exemple des autres. Voilà quels sont nos sentiments, avec lesquels nous restons, vous donnant la bénédiction paternelle et apostolique.

Donné de la chartreuse de Saint-Cassien, près de Florence, le 5 novembre 1798, de notre pontificat l'an 24°.

Signė: PIE VI, pape.

### Nº 30.

### Acte d'acceptation de l'empereur Paul.

Nous Paul Ier, par la grâce de Dieu, etc.

En accédant au désir que les baillis, grands-croix, commandeurs et chevaliers de l'illustre Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, du Grand-Prieure de Russie et autres, réunis dans notre capitale, ont manifesté au nom de tous leurs confrères bien pensants, nous prenons le titre de grand-maître de cet Ordre, et renouvelons à cette occasion l'assurance solennelle que nous avons donnée précédemment comme protecteur, non-seulement de maintenir intacts tous les établissements et privilèges de cet Ordre illustre, tant pour ce qui concerne le libre exercice de la religion et ce qui se rapporte à l'existence des chevaliers de la religion romaine, que pour la juridiction de l'Ordre, dont nous transférons le siége dans notre résidence, mais encore d'employer constamment à l'avenir tous nos soins pour l'accroissement de l'Ordre et son rétablissement dans un état respectable, qui réponde au but salutaire de son institution, à sa durée et à son avantage; nous renouvelons aussi l'assurance qu'en nous chargeant du gouvernement suprême de cet Ordre et en prenant l'obligation de faire tout ce qui dépendra de nous pour lui rendre les droits qui lui ont été enlevés injustement, nous ne sommes nullement intentionné, en notre qualité d'empereur de toutes les Russies, de former des prétentions sur quelque espèce de droit et d'avantage que ce soit, au détriment des autres puissances, nos amies; mais qu'au contraire nous serons toujours disposé, avec un plaisir particulier, à concourir à toutes les mesures qui pourront consolider nos liaisons amicales avec elles.

Notre bienveillance impériale pour l'Ordre en général et pour chacun de ses membres en particulier restera invariable.

Donné à Saint-Pétersbourg, le 13 novembre (vieux style) 1798.

Signé: PAUL.

### Nº 31.

Ordre d'abdication notifié au grand-maître Hompesch par le prévôt Mafféi.

Vienne, juin 4799.

Ce n'est plus le lieu de temporiser ni de négocier. Dans le temps que le grand-maître fera l'acte d'abdication pour notre souverain (l'empereur d'Allemagne), il doit en faire un second pour l'empereur de Russie. S'il tarde, s'il tergiverse à accomplir le désir de notre souverain et du ministre, il deviendra personnellement ennemi de l'empereur, et devra être traité en prisonnier d'état. Il peut profiter du prétexte d'aller prendre des bains d'eaux minérales.

### N° 32.

Actes d'abdication de Hompesch. — Lettre du grand-maître à l'empereur Paul les.

6 juin 1799.

SIRE,

En daignant se rappeler que j'ai été le premier à mettre avec une respectueuse confiance l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dont la direction m'avait été confiée, sous la puissante protection de Votre Majesté impériale, elle se persuadera aisément que j'ai été le premier aussi à bénir l'intérêt que Votre Majesté a témoigné à la religion depuis les malheurs qu'elle a éprouvés, que son infortuné chef a bien gémi de n'avoir pas pu empêcher, et dont il se serait estimé fort heureux d'être la seule victime. C'est l'attachement même à mes devoirs, Sire, et à la religion de Malte, qui me fait la loi de tout sacrisser à son bien-être, et d'écarter les obstacles que ma personne pourrait porter à sa réunion et à son entier rétablissement, en me démettant volontairement de ma dignité de grand-maître. Ma conscience et l'approbation que j'attends de la justice de Votre Majesté Impériale seront mes seules consolations, et personne ne prendra une part plus vive aux avantages qui résulteront pour l'Ordre sous les glorieux auspices de Votre Majesté Impériale, que l'Europe entière reconnaît pour son défenseur et sauveur.

Je la supplie d'être persuadée du profond respect, etc.

Signé: Hompesch.

Le même à l'empereur d'Autriche.

6 juillet 17**9**9.

SIRE,

Courbé sous le poids des malheurs qui m'accablent, la conviction intime (autant que la nature et la marche rapide des événements m'en ont laissé la faculté), que j'ai rempli religieusement les devoirs sacrés de mon état, peut eule m'empêcher de succomber à mon infortune, et me servir de quelqu

consolation. Le même sentiment de mes devoirs envers l'Ordre, qui, sous ma direction, a éprouvé de si cruelles catastrophes, me porte aussi à me dévouer a son bien-être, à son rétablissement et à sa conservation dans ses anciens droits, statuts et priviléges, en me démettant volontairement de la dignité dont je suis revêtu, et dispensant par là même les chevaliers de cet Ordre illustre des devoirs qu'ils avaient contractés envers leur malheureux chef. Je supplie Votre Majesté impériale et royale de recevoir cette déclaration, d'y reconnaître l'attachement à mes devoirs et aux succès de la cause générale qui me l'a inspirée, et de daigner la faire valoir auprès de son intime allié l'empereur de toutes les Russies, sous les auspices puissants duquel l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem va renaître, et dont j'ai été le premier a bénir les efforts généreux pour le bien de la religion.

Signé: Hompesch.

# N° 33.

Mémoire des insurgés maltais à Sa Majesté Sicilienne. SIRE,

Les représentants du clergé et du peuple de Malte, très-humbles serviteurs et fidèles vassaux de Votre Majesté, s'humilient avec le plus profond respect devant son trône, et lui exposent que le peuple croit avoir donné une grande preuve de son attachement et de sa fidélité en prenant les armes contre les Français qui ont occupé illégitimement les îles de Malte et du Goze, et qui ont privé Votre Majesté de ses droits, et en lui demandant les secours nécessaires pour les expulser.

Votre Majesté daigna donner des ordres pour que des vivres sussent sournis aux Maltais par la Sicile et pour qu'il leur sût expédié des munitions de guerre; mais ils durent les payer à des prix excessifs, et acquitter en outre des droits de toute espèce. Les munitions de guerre surent tellement insuffisantes, qu'après cinq mois d'hostilités ils manquent de moyens nécessaires pour faire évacuer la place, dans laquelle la population maltaise se trouve réduite à la plus grande misère et à un état de véritable inertie qui ne peut se prolonger; la population de la campagne croissant journellement par l'expulsion de celle des cités, qui retombe ainsi à la charge des campagnards, il en résulte que ceux—ci, manquant d'argent, ne peuvent plus subvenir aux srais de la guerre, et qu'ils se trouvent placés dans l'alternative de mourir de saim ou de mettre bas les armes.

Ils recourent donc à la paternelle sollicitude de Votre Majesté pour que, dans les cas où les troubles de l'Italie et de son royaume de Naples ne lui permettraient pas de faire fournir aux habitants de Malte pour trois mois de vivres sous l'hypothèque de leurs biens publics et privés, et de pourvoir à leurs besoins ultérieurs, elle autorise le peuple de Malte à solliciter la protection et la coopération de Sa Majesté Britannique, son alliée, dont l'escadre

tient les Français bloqués par mer. De plus, ils demandent que, pour intéresser davantage Sa Majesté Britannique au succès de l'entreprise, il leur soit permis de laisser le pavillon anglais sur les places et les forteresses de l'ile jusqu'à la fin de la guerre.

En attendant, les soussignés, au nom du clergé et du peuple de Malte, implorent une réponse de Votre Majesté, attendu que, craignant de se perdre, ils ne veulent rien faire sans sa royale approbation.

### Nº 34.

Réponse faite, au nom de Sa Mujesté Sicilienne, par son ministre Acton, au Mémoire des insurgés maltais.

Parlerme, le 17 février 1729.

ILLUSTRES SEIGNEURS,

Au Mémoire que vous avez adressé au roi, comme députés du peuple maltais, Sa Majesté m'a ordonné de vous déclarer et de vous communiquer ce qui suit :

Sa Majesté a extrêmement agréé et applaudi aux efforts entrepris par ses peuples bien-aimés pour secouer le joug qu'un usurpateur rapace était parvenu, par une trahison manifeste, à leur imposer, dans la vue de les priver de toute ressource, de fouler aux pieds la sainte religion, et d'ériger ces tles, patrimoine de la couronne de Sa Majesté, en postes hostiles contre la Sicile.

En conséquence, Sa Majesté, exhortant de nouveau ses sidèles sujets de Malte et du Goze à redoubler d'énergie dans l'emploi des moyens qu'ils peuvent trouver dans leur courage et la justice de la sainte cause pour laquelle ls combattent, déclare qu'elle adoptera toujours avec essicacité les mesures qui seront en son pouvoir pour coopérer au succès de leurs essorts, asin de chasser les Français des sortisseations et mettre spécialement ses peuples à l'abri des domniages et des calamités que l'ennemi commun chercherait à leur insiger.

Sa Majesté, ayant considéré le contenu de la supplique du peuple maltais, reconnaît et convient que les péripéties récemment soussertes dans son royaume de Naples peuvent avoir inquiété les uns et alarmé les autres par la crainte que, devant employer toutes ses ressources à la désense du royaume de Sicile, elle sût moins en état de secourir ses lles de Malte et de contribuer aux opérations de ce peuple fidèle; cependant, dans le but de concilier tous les esprits, de les tranquilliser sur ce sujet, de les inviter à l'union et à la parsaite harmonie qu'exige leur situation, et de salre cesser toute espèce d'incertitude que les circonstances pourraient saire naître chez quelques individus, Sa Majesté déclare à ce bon peuple que la Sicile continuera toujours à sournir à Malte, et cela avec la plus grande sacilité, toutes sortes de vivres et

autres secours de tous genres, Sa Majesté s'étant entendue sur cela avec ses députés.

Et, comme les opérations de guerre qui devront délivrer Malte des Français et la défendre dorénavant des tentatives ultérieures de l'ennemi sont heureusement appuyées, grâce au blocus et à la belle direction de qui le commande, par les armes de Sa Majesté Britannique, parfaite, sûre et digne alliée de Sa Majesté, le roi permet bien volontiers que les peuples maltais adressent leurs vœux et leurs instances à Sa Majesté Britannique, par l'entremise de son brave amiral dans ces mers, afin qu'elle continue a protéger efficacement cette île, et à employer pour sa défense tous les moyens les plus grands et les plus étendus, sous quelque dénomination et démonstration extérieure que l'amiral lord Nelson jugerait à propos d'adopter au nom de Sa Majesté Britannique pour mieux caractériser la protection qu'elle accorde à cette île. Sa Majesté connaît la loyauté de son estimable alliée, et elle est en outre convaincue de l'entière et bonne volonté, des sentiments et de l'expérience de lord Nelson, à qui elle confie ses sacrés et chers intérêts.

Voila, Messieurs, ce que le roi m'a ordonné de vous manisester, afin que vous en instruisiez son bon et bien-aimé peuple de Malte.

J'ai l'honneur d'être.

Signé: GIOVANI ACTON.

# N° 35.

Lettre des députés maltais au chevalier Hamilton, ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique près Sa Majesté Sicilienne.

Palerme, le 23 février 4799.

#### EXCELLENCE,

Les vœux du peuple maltais sont exaucés; Sa Majesté notre souverain a daigné agréer la pétition des représentants du clergé et du peuple maltais, qui lui a été présentée par nous députés à cet effet par le Congrès, et consentir aux demandes de ce peuple, ainsi qu'il résulte d'une dépêche ministérielle de son excellence le chevalier Acton, du 17 courant.

En conséquence, en accomplissement de notre mission, nous nous faisons un devoir de recourir à Votre Excellence comme ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, la suppliant de protéger avec efficacité cette île, et d'user pour sa défense des moyens les plus étendus, sous la direction de son excellence milord Nelson, amiral de l'escadre de Sa Majesté Britannique, qui a comblé jusqu'à ce jour cette île de tant de faveurs.

Et pour caractériser encore plus fortement une telle protection, joindre jusqu'à la fin de la guerre au pavillon de Sa Majesté le roi des Deux-Siciles,

déjà arboré sur les fortifications et retranchements du peuple maltais, celui de Sa Majesté Britannique, fidèle alliée de Sa Majesté Sicilienne.

En attendant, nous avons l'honneur, etc.

Les députés de Malte,

Signés: Louis Savoye, le baron Fournier, l'assesseur Louis Agius.

Nº 36.

Lettre des députés maltais à lord Nelson, amiral, commandant l'escadre anglaise dans la Méditerranée.

Palerme, le 23 février 4799.

MILORD,

Ayant été chargés le 7 de ce mois, par le Congrès des chess et représentants du clergé et du peuple de Malte, de mettre sous les yeux du roi, notre souverain, leurs représentations à l'esset d'obtenir la permission de recourir à la protection spéciale et à la coopération valide de Sa Majesté Britannique, son alliée, pour délivrer ce peuple des Français et d'arborer le pavillon anglais jusqu'a la fin de la guerre, Sa Majesté a daigné adhérer aux demandes de ce peuple, et par dépêche ministérielle de son excellence le chevalier Acton, du 17 courant, elle a manisesté ses intentions savorables.

En conséquence de ces dispositions, nous avons l'honneur de recourir, au nom du clergé et du peuple maltais, à Votre Excellence, pour la prier de garder cette île sous la protection spéciale de Sa Majesté Britannique, et de vouloir bien lui continuer la coopération la plus valide et la plus énergique; et, conme pour assurer le succès de l'entreprise il serait fort utile qu'il y eût à terre un commandant anglais qui, entendant les diverses opinions des chefs de bataillons souvent en désaccord, pût prendre avec habileté et expérience de sages mesures, nous venous supplier Votre Excellence de désigner ce commandant, et même de proposer à son choix l'illustre capitaine Ball, qui a su se concilier l'estime du peuple, en lui accordant la faculté de descendre à terre lorsque le service de mer le lui permettra, et de se faire représenter pour le service de terre par une personne jouissant de sa confiance.

Nous avons l'honneur d'être, etc.

Les députés de Malte,

Signés: Le recteur Louis Savoye, le baron Fournier, l'assesseur Louis Agius.

Nº 37.

Sommation du commandant des forces anglaises navales devant Malte.

Du 49 février 1799.

Monsieur,

Les dernières nouvelles que vous avez reçues avec le peu d'approvision-

nement qui vous est arrivé pour votre garnison doivent vous avoir convaincu à présent que vous ne pouvez avoir aucune espérance de secours de France ni d'Espagne. Je suis donc induit d'obéir à la voix de l'humanité, en vous offrant les mêmes termes de capitulation qui ont déjà été offerts à votre brave garnison.

Vous avez déjà prouvé que vous étiez digne de la confiance que l'on a placée en vous, en faisant usage de toute espèce de stratagèmes pour entretenir le courage de vos soldats et les disposer à persévérer dans leurs devoirs dans la plus dure situation.

Mais, Monsieur, cela ne peut durer plus longtemps. Ils connaissent à présent leur situation, et, si vous êtes encore déterminé à traîner en longueur plus longtemps, cela ne peut tendre qu'à les convaincre, ainsi que le monde entier, que vous sacrifiez la vie de nombre de personnes pour enrichir quelque peu d'individus, ce qui ne peut qu'ajouter à la haine implacable des Maltais, qui ne cesseront jamais de faire tous les efforts qu'on peut attendre d'un brave peuple pour recouvrer leur île. Ils se sont mis sous la protection de Sa Majesté Britannique.

J'ai l'honneur d'être, etc.

Signé Alexandre Ball.

### Nº 38.

Lettre du prieur prince de la Trébia, ministre de la guerre de Sa Majesté le roi des Deux-Siciles, aux députés maltais.

Palerme, le 8 mars 1799.

(En leur annonçant les secours en vivres et en munitions envoyés par Sa Majesté Sicilienne, le ministre rappelle combien elle compte sur le zèle et le courage de ses fidèles sujets les Maltais, en même temps que sur la loyale coopération de ses alliés les Anglais.)

Giornale della presa di Malta et Gozo dalla Republica francese, et della sussequente revolutione della campagna, dal signor barone Azzozardi, 1 vol. Malte, 1836.

## Nº 39.

Adresse du Congrès maltais à S. M. l'empereur de Russie.

SIRE,

La nouvelle, qui nous a été communiquée par le commandant Ball, de la prochaine arrivée d'un corps de troupes de Votre Majesté devant s'unir à nous pour chasser l'ennemi commun et nous délivrer de ses vexations et de sa tyrannie, a été une grande et générale consolation pour le peuple de cette lle.

Un tel secours n'est certainement ni l'unique, ni le premier effet de ses

royales munificence et bienveillance envers nous, et nous espérons que ce ne sera pas le dernier. Une faveur, entre autres, que nous nous flattons d'obtenir de sa souveraine clémence, c'est de nous permettre de lui exposer que des troupes de dissérentes nations devant séjourner dans l'île jusqu'à la paix universelle, il pourra facilement en résulter de fréquentes dissensions et former différents partis parmi les Maltais, au grand préjudice de leur tranquillité et de leur sélicité. Encouragés par la bonté innée et la clémence expérimentée de Votre Majesté, nous la supplions ardemment, pour éviter cet inconvénient, d'établir, conjointement avec les deux puissances ses alliées, qu'après l'expulsion des Français la garde de l'île sera exclusivement confiéc aux seuls Maitais, qui ont donné des preuves suffisantes de fidélité et de courage, et qui seront organisés en troupes régulières, maintenues avec l'argent que Votre Majesté et ses alliés devraient employer pour l'entretien des troupes qu'elles devraient y conserver. Indépendamment d'éviter l'inconvénient susmentionné, ce moyen aurait encore l'avantage d'occuper et d'employer un grand nombre de Maltais et de les soulager de la misère à laquelle les Français les ont réduits. A cette faveur, nous osons supplier Votre Majesté d'en joindre une autre qui n'est pas de moindre importance pour la tranquillité de l'île, c'est de statuer, conjointement avec les puissances alliées, que jusqu'à la paix universelle l'île sera gouvernée par une seule personne, au nom des trois couronnes; et, comme le susmentionné commandant Ball a donné jusqu'à présent des preuves suffisantes de son honnéteté et de sa capacité, qu'il s'est acquis l'universel amour du peuple par son activité et sa manière de gouverner, au point que, dans les douloureuses circonstances actuelles, il a rétabli la tranquillité publique, nous la supplions ardemment, ainsi que ses alliés, de ne pas nous faire gouverner par d'autre que par le commandant Ball.

Signés: les Représentants, etc.

## Nº 40.

Lettre du général Vaubois au commandant des forces anglaises devant Malte.

Maite, le 45 ventose au VII (3 mars 4799).

J'ai eu lieu d'être étonné, Monsieur, de l'arrivée, hier, par terre, de soidisant parlementaires chargés d'une lettre insignifiante.

Je ne puis et ne dois en recevoir que de vous, pendant que vous commandez une escadre britannique devant Malte. Je ne communique pas avec des officiers particuliers, surtout quand ils se disent commandants des troupes maltaises. Les troupes maltaises ne sont qu'un rassemblement de rebelles, et celui qui les commande n'est plus considéré par moi comme un officier ennemi d'une puissance avec laquelle nous sommes en guerre.

La curiosité seule a sûrement occasionné cette démarche. Il était de mon devoir de traiter ces parlementaires comme des espions, et vous connaissez leur sort; mais, par humanité et par générosité, je vous envoie l'Anglais, et je garde les trois Maltais.

J'ai l'honneur, etc.

Signé: le général VAUBOIS.

### Nº 41.

Lettre du général Vaubois à la Commission de gouvernement.

Malte, 20 sloréal an VII (9 mai 4739).

· CITOYENS,

Les sonds destinés à la solde des troupes, aux dépenses des hôpitaux, ainsi que pour la partie civile, s'épuisent : nous ne pouvons nous exposer aux besoins en tous genres, sans nuire à la République, et cette malheureuse guerre que nous sont les habitants de l'île doit nécessairement retomber à leur charge. L'humanité cependant m'a dicté, dès le principe, de prendre à titre d'emprunt tout ce que je tirerai des habitants, afin que, ces affaires finies, on puisse rembourser les citoyens tranquilles qui n'ont point méconnu le gouvernement légitime de la France, ou qui aident les Français, dans cette circonstance, a triompher de ces vils brigands. Je vous prie, en conséquence, Citoyens, d'assembler à jours différents les habitants aisés de l'une et de l'autre partie. Après leur avoir fait sentir qu'une partie de leurs moyens étant entre les mains de la République, ils ne peuvent les sauver que par le succès des républicains, et qu'en conséquence ils doivent contribuer au soutien de cette guerre, vous leur direz que la République est digne d'une confiance que ses ennemis seuls feignent de méconnaître; vous leur ferez sentir que le gouvernement français seul leur convient; que les Anglais, par rapport à leur commerce des Indes, seraient les destructeurs de leurs manufactures, dont l'industrie et le succès ont besoin d'être perfectionnés par les secours paternels d'une grande nation; vous leur direz que je ne puis croire que leur aveuglement aille au point de ne pas apercevoir que déjà un nombre assez considérable de millions serait perdu irrémissiblement pour eux si les Français ne restaient pas possesseurs de ce pays, réduit à l'infortune par la criminelle ambition de quelques-uns de leurs compatriotes. Car enfin, l'Université formait un capital considérable, et si l'on y joint les dissérentes caisses que l'on a été obligé de prendre, l'emprunt sorcé qui va naturellement s'accroître, le prix des marchandises mises en réquisition; enfin, ce que la République doit pour d'autres objets; ils doivent voir, dis-je, la ruine inévitable de bien du monde si les Français succombaient; mais ils ne succomberont pas, et en continuant a faire des sacrifices momentanés, on garantit ce qui est déjà dù, et on arrivera sûrement à la prospérité et à l'oubli de ces malheurs du temps, qui ne peuvent encore beaucoup durer.

Vous exigerez donc, Citoyens, que les habitants de l'Est et de l'Ouest se cotisent entre eux pour fournir, chaque partie, 150,000 fr. Il est indispensable que la moitié de cette somme soit acquittée dans la première quinzaine de prairial, et l'autre moitié dans la première quinzaine de messidor, sans préjudice de ce qui reste dù du premier emprunt, dont je vais poursuivre la rentrée.

Connaissant votre zèle et votre amour pour la chose publique, je regarde cette affaire comme sûre, et je m'en rapporte à votre sagesse pour tous les détails de l'exécution et pour la juste distribution.

Proclamation de la Commission de gouvernement.

#### CITOYENS!

Vous avez entendu la voix, je ne dirai pas d'un commandant en chef (car il ne veut point user avec nous du droit de conquête), mais d'un père occupé des intérêts de ses enfants, qui veut en raisonner avec eux. Vaubois veut tout sauver, hâtez-vous de seconder ses vues paternelles; jetez-vous dans ses bras, jetez-y vos fortunes tout entières; c'est le meilleur et peut-être l'unique moyen de les mettre en sûreté dans la bourrasque, et de les retrouver un jour avec usure. Avez-vous au moins une faible idée de la grandeur, de la puissance et de la force de la République? Sa loyauté vous est conaue; on sait que ses moyens sont infinis; on devine l'immensité de ses ressources; mais sait-on, mais devine-t-on jusqu'où peut aller la générosité française?

### Nº 42.

Sommation de sir Alexandre Ball au général Vaubois.

Du 49 août 4799.

### MONSIEUR,

J'ai ordre de l'amiral lord Nelson de vous envoyer des renseignements authentiques pour vous prouver que les Français sont sortis de l'Italie, que la flotte française n'est plus dans la Méditerranée, et que des insurrections sérieuses, qui augmentent journellement, dans Toulon, Marseille et Lyon, vous priveront de recevoir aucun secours. Je vous offre de nouveau une capitulation honorable, que si vous n'acceptez pas avant l'arrivée de la flotte russe et des troupes de terre, maintenant à Messine, destinées pour cette place, vous seriez privés, vous et votre garnison, d'en obtenir une favorable. C'est pour cette raison que je vous engage à ne pas sacrifier plus longtemps la vie de tant de braves gens à une obstination qui priverait votre patrie de leurs services.

Je vous envoie le capitaine Bronghton pour vous remettre cette lettre. J'ai l'honneur d'être, etc.,

Signé: Alexandre Ball.

### Nº 43.

### Réponse du général Vaubois.

Malte, 2 fructidor an VII (49 août 1799).

La valeur de la garnison de Malte est celle des républicains, aussi remplis d'amour de leur devoir que de courage : elle est en trop bon état, et je suis moi-même trop jaloux de bien servir mon pays et de conserver mon honneur, pour écouter vos propositions. Quelques ennemis qui se présentent, nous les combattrons avec la plus grande vigueur, et nous vous forcerons, ainsi que ceux qui pourraient venir, à nous estimer.

Je suis fâché de n'avoir pu faire entrer en ville l'officier que vous avez envoyé.

J'ai l'honneur, etc.

Signé: VAUBOIS.

### Nº 44.

### Ordre du jour du général Vaubois à la garnison de Malte.

Du 22 fructidor an VII (8 septembre 1799).

La garnison est avertie que le commandant portugais m'a demandé une entrevue; je regarde cette démarche comme une marque de faiblesse de la part de nos ennemis. J'ai cru devoir la lui accorder et lui parler en présence de mon état-major. S'il ouvre la bouche pour parler capitulation, je la lui fermerai sur-le-champ, en lui répondant en vrai républicain. Si c'est pour autre chose, je le laisserai dire. Quand des ennemis cherehent à parlementer, c'est qu'ils connaissent leur faiblesse. Il y a apparence que l'hiver leur fait peur.

## Nº 45.

Discours prononcé par le chevalier Italinski, ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'empereur de Russie, dans le Congrès des insurgés maltais du 30 décembre 1799.

#### Messieurs,

Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, cédant aux désirs des baillis, grands-croix, commandeurs et chevaliers de l'illustre Ordre de Saint-Jean de Jérusalem du Grand-Prieuré de Russie, a accepté le titre de grand - maître de l'Ordre.

Sa Majesté, en prenant ainsi cet Ordre sous sa suprême direction, n'a certainement pas d'autre vue que celle de le mettre dans l'état respectable qui convient au but salutaire de son institution. Les puissances amies de la Russie en sont déjà très-persuadées. Sa Majesté l'empereur et roi de Hongrie et de

Bohême, et, en dernier lieu, Sa Majesté le roi des Deux-Siciles, ont voulu et ordonné que les Grands-Prieurés de leurs états respectifs reconnussent Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies pour grand-maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et lui prétassent, en conséquence, serment d'obéissance et de soumission.

Le Grand-Prieuré de Bohême, en exécution de ces ordres, a envoyé à Pétersbourg des députés qui, le 14 août dernier, ont prêté ce serment à Sa Majesté l'empereur, et les Prieurés du royaume de Sicile ont également accompli les ordres de leur souverain.

Messieurs, je vous donne ces informations relatives à l'Ordre pour passer ensuite aux communications que Sa Majesté l'empereur, mon auguste souverain, m'a chargé de vous faire en ce qui concerne cette île et ses habitants.

J'ai oublié, Messieurs, de vous dire que le baron Hompesch s'est volontairement démis de la dignité de grand-maître, et qu'à cet effet il a écrit à Sa Majesté Impériale une lettre qui lui a été présentée à Pétersbourg par les députés du Prieuré de Bohême, et dont j'ai le plaisir de vous remettre copie. (Voir la Pièce justificative n° 32).

Messieurs, Sa Majesté l'empereur s'occupe avec une affection et une sollicitude paternelle de votre bien-être et de votre félicité; elle ne cessera jamais d'y prendre le plus vif intérêt. Par votre courage, vous avez forcé l'ennemi à se retirer et à se renfermer dans les forteresses. L'escadre de Sa Majesté Britannique, par un admirable blocus, la réduit à l'extrémité. Vous avez, depuis peu de temps, bon nombre d'excellentes troupes de terre du même souverain. Il est arrivé à Naples un corps de troupes impériales russes, qui, transporté par une escadre respectable, paraîtra ici dès que les vents le permettront. Lorsque ces forces seront réunies, il y aura motif d'être persuadé et assuré que la reddition de La Valette ne tardera pas à s'effectuer.

L'île, une sois délivrée de l'ennemi, recouvrera sa tranquillité, dont la conservation et la durée seront garanties par Sa Majesté impériale et les deux cours alliées, savoir : celles de la Grande-Bretagne et des Deux-Siciles.

Le siège de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem est établi en Russie. Malte et ses dépendances formeront un grand-prieuré en faveur des patriciens maltais.

Le gouvernement sera dans les mains de personnes du pays, choisies suivant ses lois, qui seront, d'ailleurs, confirmées par l'empereur, et subordonnées au gouverneur de Malte, nommé par Sa Majesté impériale.

Chacun sera remis en paisible possession de ses propriétés.

Le peuple continuera à jouir des antiques droits et priviléges qui, à différentes reprises, lui ont été accordés par l'Ordre.

Le commerce sera efficacement protégé par Sa Majesté impériale, et, pour

le rendre plus sorissant et plus avantageux, le peuple pourra obtenir de la munissence impériale des avantages ultérieurs et des priviléges exclusifs.

Je m'estime heureux, Messieurs, d'avoir été choisi pour vous annoncer de si heureuses nouvelles, et, en vous voyant animés des plus viss sentiments de joie, de reconnaissance et de gratitude, je mettrai un grand prix à en offrir l'expression à Sa Majesté impériale, qui l'agréera pleinement, je puis vous en donner l'assurance.

Du reste, Messieurs, continuez la louable et exemplaire conduite que vous avez tenue jusqu'à présent sous la sage direction de votre digne gouverneur, qui a tout le zèle et tous les talents nécessaires pour contribuer à votre bien-être et au maintien du bon ordre, ce dont il a déjà donné des preuves. pour lesquelles Leurs Majestés l'empereur mon maître, son souverain, et le roi des Deux-Siciles, l'honorent de leur agrément.

## Nº 46.

Lettre du Congrès maltais au chevalier Italinski, ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'empereur de Russie.

EXCELLENCE,

Nous sommes très-reconnaissants envers Votre Excellence pour la communication qu'elle a daigné faire à ce Congrès de la part de Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, comme aussi pour la protection accordée dans ces circonstances, et pour les favorables intentions manifestées à l'égard de ces îles. Nous la prions d'interposer ses bons offices auprès de Sa Majesté pour qu'elle daigne ajouter une grâce qui ne lui donnera pas moins de droits à notre affection, c'est de confirmer dans sa commission Son Excellence le commandant Ball, qui a mérité l'affection de tout le peuple et l'approbation des trois puissances pour le gouvernement de ces îles.

Nous supplions Votre Excellence, comme digne représentant d'un si grand souverain, d'agréer nos respectueux remerciements, et de déposer au pied du trône de Sa Majesté l'hommage de tout ce que nous dictent la reconnais-sance et le respect avec lesquels, etc.

Signé: Les Représentants.

### Nº 47.

Adresse du Congrès maltais à Sa Majesté l'empereur de Russie.

SIRE.

Au milieu de la consternation dans laquelle nous vivions, occasionnée par la perte de près de cinq millions d'écus maltais que l'ennemi a enlevés des caisses publiques, par la ruine de nos intérêts privés et par le continuel péril de perdre même la vie, rien ne pouvait nous causer plus de surprise et de plaisir que les sentiments de Votre Majesté impériale en notre faveur, qui

ont été exprimés publiquement au Congrès par le chevalier Italinski. S'il était permis d'adresser en toute liberté des supplications à Votre Majesté Impériale pour notre suture sélicité, certainement nous ne pourrions pas demander de plus grands avantages. Les termes manquent pour exprimer les sentiments de gratitude que nous inspire l'intention si favorable et si spontanée de Votre Majesté Impériale. Nous serons perpétuellement reconnaissants envers un tel bienfaiteur, et nous prierons incessamment Dieu pour l'élévation et l'agrandissement de Votre Majesté, afin qu'elle puisse plus facilement humilier et anéantir l'ennemi de la religion et de la tranquillité générale. Le chevalier Italinski nous ayant assurés que la conduite du commandant Ball, gouverneur actuel de ces deux îles, a obtenu l'approbation de Votre Majesté Impériale, et ayant eu des preuves nombreuses et incontestables que cette conduite tendait à notre bien commun, nous osons la supplier de permettre, conjointement avec les deux autres puissances ses alliées, qu'il continue a gouverner ces deux îles. Son talent et son zèle sont aujourd'hui connus de tous, et profondémeut touchés de l'engagement que prend Votre Majesté Impériale, de nous avantager de nous continuer sa bonne volonté et son amour personnel, nous nous déclarons de Votre Majesté Impériale

Les très-humbles et très-obéissants serviteurs.

Signé: Les Représentants.

## N° 48.

Proclamation du major-yénéral Grahant.

BRAVES MALTAIS,

Vous vous êtes rendus intéressants, et tout le monde a les yeux fixés sur vous. L'histoire ne présente pas un exemple plus surprenant. En proie à vos envahisseurs, privés de moyens de résistance, un éternel esclavage semblait devoir être votre inévitable destin.

L'oppression et le sacrilége de vos tyrans devinrent insupportables. Sans considérer les conséquences, vous vous déterminâtes à venger vos torts à quelque prix que ce sût; sans armes, sans les ressources de la guerre, vous mîtes vos chaînes en pièces.

Votre patriotisme, votre courage et votre religion suppléèrent à tout; votre énergie commanda la victoire, et un ennemi formidable, les troupes les plus disciplinées de l'Europe, dureut céder en tous points à vos incomparables efforts, et cacher leur disgrâce derrière des remparts.

Depuis, les courageux bataillons des casaux l'y ont confiné avec une vigilance et une patience dignes de la cause de la liberté.

Vous demandâtes assistance. Les puissances, alliées pour le soutien de la société civile et de la religion, s'empressèrent de venir à votre secours. Armes, munitions de guerre, argent et vivres vous furent donnés; leurs vaisseaux ont intercepté les secours envoyés à vos ennemis.

Mon maître, souverain d'un peuple libre et généreux, m'a expédié avec une poignée d'hommes pour vous soutenir jusqu'à ce que les préparatifs d'un imposant effort pour réduire La Valette soient terminés; mais les circonstances de la guerre les ont retardés. Cependant le moment est précieux, et il ne doit pas être perdu.

Que faut-il donc faire pour profiter d'une si favorable conjoncture? J'anticipe votre réponse. Vous êtes de nouveau prêts à vous unir en masse pour achever la glorieuse entreprise que vous avez commencée.

Aux armes donc pour Dieu et la patrie! Maltais, que ce soit là le cri universel de l'île. Qui est sourd à tout sentiment de devoir et d'honneur? Qui n'obéira pas volontiers à un tel appel? Personne, personne sinon les traîtres ou ces gens vils qui servent selon le temps. Nous ne désirons pas ceux-là dans nos rangs.

Cette voix infaillible, qui distingue avec le titre de héros tout homme qui s'expose pour sa patrie, imprimera également sur leur nom une infamie indélébile.

Abandonnez donc pour quelques semaines vos travaux industriels accoutumés. Mettez-vous sous la direction de vos propres officiers et sous la conduite de ceux dont la pratique et l'expérience dans leur profession vous feront atteindre avec le plus d'avantage le grand et important objet de l'expulsion définitive de vos ennemis.

Une garnison faible, avilie et disproportionnée à la défense d'ouvrages si étendus, ne peut pas résister à vos efforts; le succès compensera vos fatigues, et vous retournerez aussitôt dans le sein de vos familles, justement fiers d'avoir sauvé votre patrie.

Du quartier-général de Gudia, le 19 juin 1800.

Signé: THOMAS GRAHANT,
Brigadier-général commandant les troupes
alliées au blocus de La Valette.

Donné à Saint-Antoine, notre résidence, le 23 juin 1800.

Signé: A.-J. BALL.

### Nº 49.

Lettre du Congrès maltais au gouverneur Ball.

#### EXCELLENCE,

C'est avec la plus grande reconnaissance que nous présentons à Votre Excellence nos remerciements pour la communication qu'elle nous a donnée du plan proposé par Son Excellence M. le général Grahant pour l'organisation des bataillons volontaires. Les expressions obligeantes de sa proclamation et les sentiments généreux qui s'y trouvent manifestés pour notre nation outre-passent tous les moyens de faire comprendre notre gratitude. Toute la

population, se levant en masse, donnera des preuves de son patriotisme, et justifiera les espérances de M. le général.

Nous supplions Votre Excellence, comme chef de la nation maltaise, d'être, auprès de M. le général, l'interprète de nos sentiments, comme aussi de l'énergique détermination du congrès, qui n'aspire qu'à voir les rigoureuses lois de la guerre exécutées et soutenues, et qui renouvelle à ce sujet ses instances.

Nous osons cependant exposer à Son Excellence M. le général l'état déplorable des citoyens des cités bloquées, en faveur desquels nous la supplions de limiter le bombardement aux forteresses, et d'empêcher qu'il soit lancé des bombes sur La Valette et les autres cités, étant plus que certains qu'en détruisant les maisons on n'atteint pas l'ennemi, qui est retiré dans les mines, les casemates et autres lieux à l'abri de la bombe, et que tout le mal retombe sur les Maltais. En outre, nos concitoyens, refoulés dans les cités assiégées, et menacés de périr sous les bombes, se livreront au désespoir en voyant leurs propriétés ruinées sans causer aucun dommage à l'ennemi commun.

Nous prions Votre Excellence de prendre ces représentations en considération, et, comme père de la nation, de les soumettre à son Excellence M. le général.

Signé: LES REPRÉSENTANTS.

## Nº 50.

Réponse du général Vaubois à la sommation du général Pigot, commandant les troupes anglaises.

Malte, 29 messidor an VIII (48 juillet 4800).

J'ai reçu, Monsieur, la sommation que vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer hier, 28 messidor. Nous ne pouvons nous rendre aux propositions que vous nous faites. Vous croyez que nous avons satisfait à ce que le service de notre patrie exige. Nous sommes bien éloignés de partager votre sentiment; nous croyons avoir encore beaucoup à faire. L'attaque de Malte exige une grosse armée; notre situation peut se prolonger bien loin, et nous ne commettrons pas le crime de l'abréger un instant. Notre résistance nous acquerra sûrement votre estime.

J'ai l'honneur, etc.

Signé VAUBOIS.

## N° 51.

Lettre du général Vaubois au ministre de la guerre.

Malte, le 1er fructidor an VIII (49 août 4800).

CITOYEN MINISTRE,

Jusqu'à ce jour, les précautions prises par le gouvernement pour nous ra-

vitailler ont été infructueuses. Nous sommes au pain seul depuis le 15 thermidor (3 août), et ce pain va nous manquer, nous n'en avons plus que jusqu'au 20 du courant; il faudra que j'entre en négociation le 15, si rien ne nous arrive. Vous ne pouvez vous peindre le désespoir de cette brave garnison, qui ne voit aucun fruit des travaux et des privations qu'elle a supportés pendant deux ans, sauf la gloire qui ne peut lui être enlevée.

Je partage sa façon de penser, et il ne faudra rien moins que l'impossibilité physique pour me résoudre à capituler; mais nulle espèce de ressource: l'ennemi n'a point de magasin; il tient sur des bâtiments le peu de subsistances qu'il fournit à l'île. Il n'est donc aucun moyen de résister à la plus entière famine. C'était pendant le premier hiver surtout qu'il fallait nous fournir de quoi lasser l'ennemi. Dès les premiers jours du siège, nous avons su nous réduire à très-peu de chose. Nous espérons tous que la France rendra justice à notre conduite; mais cela ne satisfait pas de braves gens moins occupés d'eux que de leur patrie.

Je compte demander qu'on nous conduise à Marseille. Si nous obtenons, comme je l'espère, de rentrer en France, nous pensons que vous voudrez bien donner des ordres pour que nous y trouvions des à-comptes d'appointements de solde. Que deviendraient ces pauvres officiers, à qui il ne reste aucun moyen d'existence, et qui ne sont pas vêtus? La troupe aussi n'a sur le corps que des habits de toile. L'entrée de la saison rigoureuse lui rend nécèssaires des habits de drap à son arrivée. Si nous obtenons toutes les conditions honorables que je demanderai, il vous restera une troupe qu'on peut conduire partout contre les ennemis de la République, quoiqu'elle ait grand besoin de repos.

Recevez les respects d'un républicain désolé.

Signé VAUBOIS.

### Nº 52.

Lettre du général Vaubois au général Pigot, commandant les troupes anglaises.

Malte, le 47 fructidor an VIII (4 septembre 4800).

Par votre lettre datée du 17 juillet dernier, vous me proposez, Monsieur, d'envoyer à La Valette un officier de marque pour traiter. L'honneur me permet de le recevoir. Si vous persistez à ce qu'il se présente, je vous garantis qu'il sera reçu et respecté comme doit l'être un officier revêtu du caractère qu'il aura. Entrant dans ce moment en négociations pour capituler, je vous préviens que je viens de donner des ordres pour qu'on cesse toute hostilité. J'espère que vous voudrez bien en donner de semblables.

J'ai l'honneur d'être, etc.

Signé: VAUBOIS.

### Nº 53.

Articles de la capitulation entre le général de division Vaubois, commandant en chef les îles de Malte et du Goze, et le contre-amiral Villeneuve, commandant la marine à Malte, d'une part; et M. le major-général Pigot, commandant les troupes de Sa Majesté Britannique et de ses alliés, et le capitaine Martin, commandant les vaisseaux de Sa Majesté Britannique et de ses alliés, devant Malte, d'autre part.

ART. Ier. La garnison de Malte et forts en dépendant sortira pour être embarquée et conduite à Marseille, aux jour et heure convenus, avec tous les honneurs de la guerre, c'est-à-dire tambours battants, drapeaux déployés, mèche allumée, ayant en tête deux pièces de canon de quatre avec leur caisson, les artilleurs pour les servir, et un caisson d'infanterie. Les officiers civils et militaires de la marine, et tout ce qui appartient à ce département, seront également conduits au port de Toulon.

« La garnison recevra les honneurs de la guerre demandés; mais, attendu « l'impossibilité qu'elle soit embarquée en entier immédiatement, on y sup-« pléera par l'arrangement suivant :

« Aussitôt que la capitulation sera signée, les forts Ricasoli et Tigné se« ront livrés aux troupes de Sa Majesté Britannique, et les vaisseaux pour« ront entrer dans le port. La porte Nationale sera occupée par une garde
« composée de Français et d'Anglais, en nombre égal, jusqu'à ce que les
« vaisseaux soient prêts à recevoir le premier embarquement : alors, toute
« la garnison défilera avec les honneurs de la guerre jusqu'à la marine, où
« elle déposera ses armes. Ceux qui ne pourront faire partie du premier em« barquement occuperont l'île et le fort Manoel, ayant une garde armée
« pour empêcher que qui que ce soit se répande à la campagne. La garnison
« sera considérée comme prisonnière de guerre, et ne pourra servir contre
« Sa Majesté Britannique jusqu'à l'échange, de quoi ses officiers respectifs
« donneront leur parole d'honneur. Toute l'artillerie, les munitions et ma« gasins publics de toute espèce, seront délivrés aux officiers préposés à cet
« effet, ainsi que les inventaires et papiers publics. »

II. Le général de brigade Chanez, commandant la place et les forts; le général de brigade d'Hennezel, commandant l'artillerie et le génie; les officiers, sous-officiers et soldats de terre; les officiers, troupes et équipages, et employés quelconques de la marine; le citoyen Pierre-Alphonse Guys, commissaire-général des relations commerciales de la République Française en Syrie et Palestine, accidentellement à Malte avec sa famille; les employés civils et militaires, les ordonnateurs et commissaires des guerres et de la marine, les administrations civiles, membres quelconques des autorités constituées, emporteront leurs armes, leurs effets personnels et leurs propriétés, de quelque nature qu'elles soient.

« Accordé, à l'exception des armes déposées par les soldats, conformé— « ment à ce qui est prévu par le premier article. Les sous-officiers conserve— « ront leurs sabres. »

III. Sont regardés comme faisant partie de la garnison, tous ceux, de quelque nation que ce soit, qui ont porté les armes au service de la République pendant le siége. — Accordé.

IV. La division sera embarquée aux frais de Sa Majesté Britannique. Chaque militaire ou employé recevra, pendant la traversée, les rations telles qu'elles sont attribuées à chaque grade, suivant les lois et règlements français. Les officiers membres d'administrations civiles qui passent en France jouiront du même traitement, eux et leurs familles, en les assimilant à des grades militaires correspondant à l'élévation de leurs fonctions.

« Accordé, conformément aux usages de la marine anglaise, qui n'attribue « que la même ration à tous les individus, de quelques grades et conditions « qu'ils soient. »

V. Il sera fourni le nombre nécessaire de chariots et de chaloupes pour transporter et mettre à bord les effets personnels des généraux, de leurs aides-de-camp, des ordonnateurs et commissaires, des chefs des corps, des officiers, du citoyen Guys, des administrateurs civils et militaires de terre et de mer, ainsi que les papiers des conseils d'administration des corps, ceux des commissaires des guerres de terre et de mer, du payeur de la division et des autres employés d'administrations civiles et militaires. Ces effets et papiers ne pourront être assujettis à aucune recherche ni inspection, sous la garantie que donnent les généraux stipulants qu'ils ne contiendront aucune propriété publique ni particulière. — Accordé.

VI. Les bâtiments quelconques appartenant à la République, susceptibles de tenir la mer, partiront en même temps que la division, pour se rendre dans un port de France, après leur avoir fourni les vivres nécessaires. — Refusé.

VII. Les malades transportables seront embarqués avec la division, et pourvus des vivres, médicaments, coffres de chirurgie, effets et officiers de santé nécessaires à leur traitement pendant la traversée Ceux qui ne seront point transportables seront traités comme il convient, le général en chef laissant à Malte un médecin et un chirurgien au service de France, qui en prendront soin: il leur sera fourni des logements gratis s'ils sortent de l'hôpital, et ils seront renvoyés en France dès que leur état le permettra, avec tout ce qui leur appartient, et de la même manière que la garnison. Les généraux en chef de terre et de mer, en évacuant Malte, les confient à la loyauté et a l'humanité de M. le général anglais. — Accordé.

VIII. Tous les individus, de quelque nation qu'ils soient, habitants de l'île de Malte ou autres, ne pourront être ni troublés, ni inquiétés, ni molestés pour leurs opinions politiques, ni pour tous les faits qui ont eu lieu pendant

que Malte a été au pouvoir du gouvernement français. Cette disposition s'applique principalement dans tout son entier à ceux qui ont pris les armes, ou qui ont rempli des emplois civils, administratifs ou militaires; ils ne pourront être recherchés en rien, encore moins poursuivis pour les faits de leur gestion.

« Cet article ne paraît pas devoir saire l'objet d'une capitulation mili-« taire; mais tous les habitants qui désireront rester, ou auxquels il sera « permis de rester, peuvent être assurés d'être traités avec justice et hu-« manité, et jouiront de la pleine protection des lois. »

IX Les Français qui habitaient Malte, et tous les Maltais, de quelque état qu'ils soient, qui voudront suivre l'armée française et se rendre en France avec leurs propriétés, en auront la liberté; ceux qui ont des meubles ou immeubles, dont la vente ne peut se faire tout de suite, et qui seront dans l'intention de venir habiter la France, auront six mois, à dater du jour de la signature de la présente capitulation, pour vendre leurs propriétés foncières ou mobilières; ces propriétés seront respectées. Ils pourront agir par euxmêmes s'ils restent, ou par procureur fondé s'ils suivent la division. Lorsqu'ils auront fini leurs affaires dans le temps convenu, il leur sera fourni des passe-ports pour venir en France, transportant ou faisant passer sur des bâtiments les meubles qui pourraient leur rester, ainsi que leurs capitaux en argent ou lettres de change, suivant leur commodité.

« Accordé, en se référant » la réponse de l'article précédent. »

X. Aussitôt la capitulation signée, M. le général anglais laissera entièrement à la disposition du général commandant les troupes françaises, de faire partir une felouque avec l'équipage nécessaire, et un officier chargé de porter la capitulation au gouvernement français. Il lui sera donné le sauf-conduit nécessaire. — Accordé.

XI. Les articles de la capitulation signés, il sera livré à M. le général anglais la porte dite des Bombes, qui sera occupée par une garde d'égale force d'Anglais et de Français. Il sera consigné à ces gardes de ne laisser pénétrer dans la ville ni soldats des troupes assiégeantes, ni habitants de l'île quelconques, jusqu'a ce que les troupes françaises soient embarquées et hors de vue du port; à mesure que l'embarquement s'exécutera, les troupes anglaises occuperont les postes par lesquels on pourrait entrer dans les places. M. le général anglais sentira que ces précautions sont indispensables pour qu'il ne s'élève aucun sujet de dispute, et que les articles de la capitulation soient religieusement observés.

« Accordé, conformément à ce qui est prévu par la réponse au premier ar-« ticle, et on prendra toutes les précautions pour empêcher les Maltais ar-« més de tout rapprochement des postes occupés par les troupes françaises. »

XII. Toutes aliénations ou ventes des meubles et immeubles quelconques, faites par le gouvernement français, pendant le temps qu'il est resté en pos-

session de Malte, et toutes transactions entre particuliers, seront maintenues inviolables.

« Accordé, autant qu'elles seront justes et légitimes. »

XIII. Les agents des puissances alliées qui se trouveront dans La Valette lors de la reddition de la place, ne seront inquiétés en rien, et leurs personnes et propriétés seront garanties par la présente capitulation. — Accordé.

XIV. Tout bâtiment de guerre ou de commerce venant de France avec le pavillon de la République, et qui se présenterait pour entrer dans le port, ne sera pas réputé bonne prise, ni son équipage fait prisonnier, pendant les 20 premiers jours qui suivront celui de la date de la présente capitulation, et il sera renvoyé en France avec un sauf-conduit. — Refusé.

XV. Le général en ches et les autres généraux seront embarqués avec leurs aides-de-camp, les officiers attachés à eux, ainsi que les ordonnateurs et leur suite, sans séparation respective. — Accordé.

XVI. Les prisonniers faits pendant le siège, y compris l'équipage du vaisseau le Guillaume-Tell, de la frégate la Diane, seront rendus et traités comme la garnison; il en serait de même de l'équipage de la Justice, si elle était prise en se rendant dans un des ports de la République.

« L'équipage du Guillaume-Tell est déjà échangé, et celui de la Diane « doit être transporté à Minorque pour être échangé immédiatement. »

XVII. Tout ce qui est au service de la République ne sera sujet à aucun acte de représsilles de quelque nature que ce puisse être et sous quelque prétexte que ce soit. — Accordé.

XVIII. S'il survient quelque difficulté sur les termes et conditions de la capitulation, elles seront inteprétées dans le sens le plus favorable à la garnison.

— Accordé suivant la justice.

Fait et arrêté à Malte, le 18 fructidor an VIII de la République Française.

Signé, le général de division, VAUBOIS. Le contreamiral, VILLENEUVE. Le major-général PIGOT. Le capitaine MARTIN, commandant les vaisseaux de Sa Majesté Britannique et de ses alliés, devant Malte.

## Nº 54.

#### Proclamation de sir Alexandre Ball.

#### AUX TRES-CHERS MALTAIS,

Les respectables ordres de mon souverain et les sages dispositions de ma cour, m'obligent de servir, loin de Malte, cette île bien-aimée.

Avant de m'éloigner de cette terre fortunée, et de me séparer de vous, que j'ai toujours considérés avec les yeux de la tendresse paternelle, je ne veux ni ne puis me refuser à vous exprimer la juste admiration que vous

m'avez inspirée, en vous voyant pendant deux ans et plus, non-seulement résister avec le courage le plus intrépide à l'ennemi, mais encore le resserrer et le harceler vivement dans ses retranchements. Ce n'est pas avec moins de vénération que j'ai reconnu en vous cet esprit supérieur à toutes les funestes conséquences de la guerre, et je n'oublierai jamais avec quelle constance vous avez généreusement supporté la pénurie des vivres, la difficulté des approvisionnements et l'intempérie des saisons, et enfin cette conduite hérolque que j'ai constamment admirée en vous, dont le souvenir ne sortira jamais de ma mémoire, qui excitera toujours mes justes applaudissements, et qui mérite ceux des nations les plus civilisées.

Je regarde encore comme un devoir de vous témoigner ma gratitude particulière pour le tendre attachement que vous m'avez porté; attachement en tout semblable à celui que je nourris et nourrirai toujours pour vous; attachement, unique cause de la peine que j'éprouve en me séparant de vous. Mais si quelque consolation peut tempérer cette peine, c'est de vous laisser seus le gouvernement d'un digne général qui possède toutes les qualités nécessaires pour se faire aimer de vous; d'un général qui, ayant eu l'henneur pendant le siège, de vous avoir pendant quelque temps sous ses ordres, ainsi que les autres troupes, a eu le loisir de connaître et votre valeur, et votre fidélité, et votre obéissance; et que vous avez assez connu, vous-mêmes, pour espérer et vous promettre de jouir sous son autorité de cette tranquillité et de cette félicité que je vous désire. Recevez donc l'asssurance que je ne cesserai de vous aimer qu'alors que je cesserai de vivre. Vivez donc heureux, ò mes chers Maltais, et souvenez-vous toujours de

Votre tendre père et ami

Signé: Alexandre-Jean Ball.

Nº 55.

#### Proclamation du général Pigot.

Le général-major, Henri Pigot, commandant des troupes et représentant de Sa Majesté Britannique à Malte et au Goze, à tous les habitants de ces îles.

Au moment où je m'adresse à vous pour la première fois, j'éprouve un véritable plaisir à vous informer que le roi, en prenant la nation maltaise sous sa protection, m'a autorisé, comme son représentant, à vous assurer que tous les moyeus possibles seront mis en usage pour affermir votre félicité et votre prospérité.

Alors que je me suis trouvé parmi vous, j'ai eu lieu de me convaincre de vos excellentes dispositions, de votre soumission aux lois, et de votre gratitude envers la divine providence. C'est à sa protection que les flottes et les armées du roi ont dû de joindre leur assistance utile à vos courageux efforts

١

pour l'expulsion de vos ennemis, à laquelle était attaché le rétablissement de la paix et de la liberté. Mes soins les plus constants seront de vous assurer la continuation de cette félicité.

Vous savez qu'un semblable bienfait ne peut se réaliser que par une juste et exacte application des lois de la part du gouvernement et de la part du peuple, que par une constante soumission pour elles, et une confiance sans bornes dans leur protection. Ainsi vous devez attendre de l'autorité les égards et le respect pour votre religion et ses ministres, comme elle doit compter de son côté sur votre fidélité dans toutes vos actions; et c'est de cet accord réciproque que doit naître votre bonheur suprême.

Le service maritime, qui appelle le chef que vous perdez, et dans lequel il s'est toujours distingué, ne lui permet pas de rester plus longtemps parmi vous. L'infatigable attention qu'il a mise à veiller sur vos intérêts lui donne des titres à votre reconnaissance; mais soyez assurés que son départ n'apportera aucune interruption aux lois ni à l'administration civile. Les tribunaux de justice établis continueront à être en activité, à protéger la nation maltaise et à lui assurer l'entier exercice de sa religion, et la sûreté de ses propriétés et de sa liberté.

Donné au palais, sévrier 1801.

Signé Henri Pigot.

## Nº 56.

Proclamation du chevalier Charles Cameron, commissaire royal.

#### A LA NATION MALTAISE.

Chargé par Sa Majesté le roi de la Grande-Bretagne de l'administration de toutes les affaires de ces îles de Malte et du Goze, en qualité de commissaire civil de Sa Majesté, c'est avec la plus grande joie que je saisis cette occasion de pouvoir vous donner un témoignage sûr des soins paternels et affectueux que le roi a pour vous, et de l'assurance que Sa Majesté vous donne d'une entière protection, et de la jouissance de tous vos droits les plus chers. Elle protégera vos églises, votre sainte religion, vos personnes et vos biens.

Ces soins de père s'étendront aux hôpitaux et autres établissements de charité, à l'instruction de la jeunesse, aux orphelins, aux abandonnés, aux pauvres, et à tous ceux qui ont recours à sa bienfaisance.

Peuple heureux, que la main de Dieu a préservé de l'horrible misère et de l'oppression sous laquelle gémissent tant de nations innocentes, montrezvous reconnaissant à tant de bonté dont vous comble un roi père de ses sujets, protecteur du faible contre le fort, du pauvre contre le riche, et sous la domination duquel tous sont également protégés par la loi. Vous vous êtes, jusqu'à ce jour, conduits avec honneur, et montrés soumis aux autorités lé-

gitimes, et votre ancienne renommée dans les armes ne s'est nullement démentie lorsqu'en dernier ileu vous eûtes à défendre votre patrie.

Désormais, avec l'étendue qu'a prise le commerce, la protection donnée aux sciences et aux arts, l'entretien des manusactures et de l'agriculture, et l'élan animé de l'industrie, Malte sera l'empire de la Méditerranée et le siège du bonheur.

En exécutant d'aussi bienveillantes volontés d'un souverain, c'est moins chez moi l'effet d'un vif désir que d'un devoir sacré : ma porte sera ouverte pour tous, j'écouterai tout le monde, je serai toujours prêt à rendre justice à tout le monde, à faire observer les lois, à les tempérer par la clémence, et à recevoir toute instruction qui aura pour objet le bien des Maltais; par-dessus tout je m'occuperai des moyens de faire prospérer la culture, la manufacture du coton, et d'introduire et de maintenir l'abondance des vivres dans ces îles.

Signé: Charles CAMERON.

## Nº 57.

Lettres écrites le 10 novembre 1801 par le Clergé maltais à l'occasion du traité d'Amiens.

#### 1º - A S. M. BRITANNIQUE.

Rien ne pouvait être plus glorieux et plus consolant pour la population de Malte, que la résolution prise de restituer cette île à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Dans le retour si désiré de son paternel souverain et généreux bienfaiteur, et de son légitime régent et propre prince François-Ferdinand d'Hompesch, cette même population reconnaît la bienveillante et auguste continuation de cette haute et magnanime protection avec laquelle V. M. a daigné la regarder jusqu'à présent. Dans ce rétablissement, dès sa première tranquillité, la population offre et offrira toujours au Très-Haut ses plus ardentes et vives prières pour l'élévation constante et la durable et lumineuse gloire de Votre Majesté et de ses célèbres et fortunés royaumes. Nous qui sommes, à part tant de joies et de vœux expliqués, dans la parfaite connaissance de la véritable pensée de ces peuples, nous en présentons à Votre Majesté les assurances correspondantes, communes et très-humbles, et nous flattant qu'elles seront accueillies amoureusement, nous sommes, etc., etc.

### 2º — A S. E. LE GÉNÉRALISSIME CONSUL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE BONAPARTE.

On ne peut exprimer la joie, la satisfaction qu'ont éprouvées ces peuples en apprenant qu'il avait été stipulé dans le traité de paix que leur patrie serait rendue a l'Ordre de Sain-Jean de Jérusalem, qu'ils reconnurent et vénérèrent pendant un long cours d'années comme véritable souverain, et dont ils expérimentèrent toujours l'affection, la sollicitude paternelle et la généreuse

bienfaisance. Cependant, au milieu de tant de joie et de contentement pour le retour prochain et désiré dudit Ordre et de ce légitime supérieur et propre prince François-Ferdinand de Hompesch, ils reconnaissent très-bien les effets de la protection de Votre Excellence dans la publique connaissance des vrais sentiments des Maltais. Étant à part de la tranquillité soupirée et des justes réflexions, nous nous faisons un devoir de présenter à V. E. les assurances de notre commune reconnaissance pour le soulagement universel et la paix générale.

Les deux lettres signées par

Pierre-Paul Miculler, prévôt et curé de Bircharcara; Antoine Cilia, curé de Casal Sia; Joseph Ruscael Camilleri, curé de Casal Gudia; Nicolas Penée, vicaire de Casal Luca et Asciak; Jean-Michel Tortolla, curé de Casal Zeitun; Père Vincent La Rosa, curé de la Cité Valette; Père Vincent Ferroni, maître et procureur des Carmes; Père Vincent Portelli, prieur et vicaire provincial des R. P. Prêcheurs; Père Vincent Jumenit, gardien et commissaire provincial de Saint-François; Père Jean-Baptiste Puce, gardien de Saint-François de la Cité Valette; Père Fançois-Antoine de Malte, commissaire de Terre-Sainte; Père Bachelier, François Chetchuti, prieur de Saint-Augustin de la Cité Valette.

## Nº 58.

## Mémoire présenté par la Députation maltaise à Sa Majesté Britannique.

Les Maltais furent les premiers qui prirent les armes contre les Français et les bloquèrent dans La Valette. Après, ils furent aidés par les Portugais, les Napolitains et les Anglais, qui bloquèrent le Grand Port et celui de Saint-Paul, pendant que les Maltais gardaient toutes les autres approches de l'île. - Les portes de La Valette furent fermées le 2 septembre 1798, et la ville se rendit le 4 septembre 1800. Les troupes étrangères étaient seulement auxiliaires, et se joignirent aux Maltais seulement pour les aider, ainsi que le prouvent tous les manifestes et toutes les proclamations des différents généraux et autres. Les Maltais furent les principaux dans la guerre. — Pendant le blocus, les Maltais perdirent plus de vingt mille âmes. L'armée britannique n'eut pas un seul soldat tué. - La garnison française, réduite à la dernière extrémité par le manque de vivres, offrit de capituler, et de laisser des otages pour le paiement des sommes considérables qu'elle avait prises du Trésor public, de l'Université, du Mont-de-Piété, des églises et des particuliers, sous le titre d'emprunt forcé. Les Maltais, comme le général anglais, savaient que les Français devaient se rendre à discrétion dans deux jours, et dans le fait on ne trouva dans la ville que quelques salmes de grains, mais point d'autres provisions. -- Nonobstant, le général Pigot accorda à la garnison une capitulation par laquelle il sut permis, sans la participation et le consentement des Maltais, aux Français, d'emporter tous leurs effets; et, en conséquence, avant d'ouvrir les portes ils dépouillèrent de nouveau la ville des bijoux, de l'argent et des esfets qui restaient encore aux habitants, et portèrent à bord des bâtiments qui les conduisaient en France l'entière dépouille d'un peuple victorieux. — Les troupes britanniques prirent possession de la place, et persuadèrent aux Maltais de déposer les armes avant d'y entrer. — Les Maltais, se fiant à la bonne foi de la nation britannique, remirent le gouvernement de leur pays dans les mains de ses généraux, sans soupçons, sans convention préalable, et prêtèrent serment de fidélité entre leurs mains comme ministres du souverain qu'ils avaient choisi. — Nous ne parlons pas de la manière dont ils surent traités, parce que nous sommes persuadés qu'elle sera désapprouvée avec horreur et mépris par les ministres de Sa Majesté Britannique. Les dépenses de la guerre sur terre et la solde des bataillons furent payées par les Maltais, qui, à cet effet, hypothéquèrent les terres de leurs villages. Par ces motifs, les Maltais demandent, ou que l'île leur soit restituée, ou que toutes les dépenses faites pour la part qu'ils ont prise à la guerre, toutes les pertes, que les Français leur ont causées leur soient bonifiées. — Nous affirmons que nous étions les principaux acteurs dans la guerre, que nous étions les conquérants, que tout le bien public nous appartient, et que, s'il nous a été enlevé par une force majeure, les hypothèques au moins doivent être payées. Les Maltais demandent la possession de leur île par droit de conquête sur les Français, qui la conquirent sur l'Ordre. — Quant aux prétentions de l'Ordre sur l'île, nous devons assurer et certifier qu'elle fut cédée par l'empereur Charles-Quint en qualité de sief, et comme place d'armes pour le maintien des troupes destinées à faire une guerre perpétuelle contre les infidèles. — Quant aux biens que l'Ordre a acquis dans l'île, cette acquisition, contraire aux stipulations, fut une usurpation des biens des particuliers; et les fortifications, ainsi que les bâtiments publics, furent en grande partie érigés avec l'argent des Maltais, provenant de droits ou d'impositions mis sur eux en désignant l'objet et la destination de leur produit. L'Université, le Mont-de-Piété et d'autres institutions, appartiennent aux Maltais, et sont des biens particuliers et non pas de l'Ordre. - Mais quelques prétentions que les chevaliers aient pu avoir sur l'île, ils les ont perdues par un acte plus concluant que celui de la conquête même : par la plus indigne trahison de leur propre corps, en violant les lois sacrées de la religion, de l'honneur et des statuts de l'Ordre, qu'ils avaient solennellement juré de désendre jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Par cet acte, sclon leurs lois, ils cessent d'être membres de l'Ordre, sont dégradés avec infamie, et la saine partie d'entre eux, si elle existait, serait tenue de les mettre à mort. Si les chevaliers furent traîtres et partisans des Français lorsque, réunis en corps au siège de leur établissement, témoins d'actions

glorieuses, possédant tous les moyens de défense, bien approvisionnés, et portant encore un nom honorable, comment ne le seraient-ils pas aujourd'hui qu'ils sont avilis, déshonorés, insames, réduits à l'indigence et à la plus honteuse mendicité? — Mais les Maltais ont d'autres prétentions à la souveraineté de leur île. Sans recourir à cet argument, mis en avant par quelques écrivains, que, quand le trône est vacant, le droit de nommer le souverain appartient au peuple, ils prouvent leur droit à l'indépendance par le rachat qu'ils ont fait de Malte à deux reprises différentes, en payant le prix. établi par les rois d'Espagne et de Sicile. Le roi Alphonse, à qui volontairement se soumirent leurs ancêtres après avoir racheté l'île, par son diplôme du 27 novembre 1397, déclara que Malte serait partie de son domaine, et que, dans le cas où ses successeurs l'aliéneraient sous un titre quelconque, à perpétuité ou temporairement, et à quelque personne que ce sût, Malte serait conjunctam semper tamquam membrum, etc., regiæ coronæ, etc., permettant aux Maltais, en cas contraire, de résister manu forti, pro quo in nullum crimen, delictum vel inobedientiam incurrere reputentur et aliquatenus censeantur, etc.; ce qui fut confirmé par le roi Ferdinand le 4 janvier 1489, et ce qui est considéré par les Maltais comme leur grande charte, dont la nation anglaise ne voudra pas les priver. — Avec ces priviléges, ils furent annexés à la couronne de Sicile, et traités par les rois d'Espagne comme peuple libre jusqu'au règne de Charles-Quint, qui céda leur île à l'Ordre de Saint-Jean, après son expulsion de Rhodes. Ils se soumirent après une longue négociation, mais sous la condition expresse qu'ils jouiraient de leurs priviléges, et seraient considérés comme vassaux et annexes de la couronne de Sicile, à laquelle ils retourneraient dans le cas où l'Ordre se transférerait dans une autre résidence ou formerait un autre établissement. La soumission des Maltais à l'Ordre fut volontaire, c'est pourquoi ils ne firent aucune opposition, comme ils avaient droit de la faire sans être tenus pour rebelles; d'où il résulte évidemment que le domaine appartenait aux Maltais, et que leur soumission aux rois d'Espagne et de Sicile ne fut pas la conséquence d'un droit de ces rois à la souveraineté de l'île, mais que leur haute domination et leur protection furent une faveur demandée par les Maltais pour s'assurer la protection d'un État puissant contre les ennemis. Ils furent alliés libres des rois de Sicile, qu'ils élurent pour leurs souverains, et ils se gouvernèrent dans l'île par eux-mêmes. Il existe plusieurs documents pour prouver ce que nous avançons et au delà. — Convaincus de leur faiblesse politique, et mettant pleine confiance dans la sincérité du gouvernement et dans la soi de la nation britannique, ils présérèrent de devenir plutôt sujets du roi, et jouir de tous les avantages de libres sujets d'un monarque qui est le père de tous ses peuples, que de réclamer et maintenir leur propre indépendance; mais ils ne soupçonnèrent jamais et ne soupçonnent pas même aujourd'hui que, violant toutes les lois de justice divine et humaine, ils se-

ront forcément considérés par leurs auxiliaires comme une nation conquise, ou de vils esclaves vendus par une considération politique à d'autres maîtres, et à des maîtres qui se sont attiré l'exécration de tout être vertueux par leur tyrannie, leurs extorsions et leur sacrilége. La nation ne se soumettrait jamais à cette horrible calamité. Exclus des forteresses, presque sans armes. sans munitions, sans provisions, et sans aucune alliance étrangère ou promesse d'assistance, nos braves insulaires résolurent de périr ou d'être libres. Ils se soulevèrent armés en grande partie avec des instruments d'agriculture. Ils expulsèrent les Français de chaque poste, à l'exception des forteresses qu'ils tinrent bloquées, et ils repoussèrent toutes les sorties de l'ennemi. Ils hypothéquèrent leurs terres pour avoir des grains de la Sicile, et pendant que l'escadre britannique bloquait l'entrée du Grand Port, ils désendirent toutes les autres approches de l'île jusqu'à la reddition de La Valette. — Peut-on espérer qu'un tel peuple cède ses priviléges et sa liberté à de tels maîtres? Peut-être ils seront libres, peut-être ils périront, mais jamais les Maltais ne se soumettront. Par quelles mains la justice divine demanderat-elle leur sang? sur quelle tête tombera la vengeance du ciel, qui, à l'heure de la mort, sera invoquée par nos pères, nos innocents enfants, nos vénérables prêtres, nos femmes et nos filles violées? — O Bretagne! jusqu'à présent l'envie et la terreur des tyrans, que ton chef, resplendissant de gloire, ne soit jamais frappé par la foudre partie de la main de celui qui, dans sa justice infaillible, donne et reprend les couronnes! — Sa Majesté ne s'est jamais déclarée notre souverain dans aucun acte public, ni dans aucun manifeste de ses généraux. Elle ne s'est servie d'autre terme que de celui de protecteur, bien que les Maltais désirent ardemment être admis au nombre de ses sujets. -Nous croyons totalement superflu d'exposer la manière honteuse avec laquelle la nation a été traitée par l'Ordre; comment les Maltais, considérés d'une classe inférieure, ont été exclus des honneurs et des distinctions; comment les hommes de mérite et de talent ont été éloignés des emplois; comment nos familles étaient déshonorées ou ruinées, quand le caprice d'un chevalier se fixait sur une victime. — Ce que furent ces hommes et ce qu'a été leur gouvernement peut s'induire d'un seul fait : ils trahirent leur propre Ordre. -- Indignés sur ce point, nous pouvons prouver que donner l'île de Malte à l'Ordre, c'est la même chose que de la donner aux Français. — Si les Français, lorsque les chevaliers de l'Ordre étaient en possession de la souveraineté indépendante, jouissant de l'oisiveté et de tous les plaisirs que l'on peut s'imaginer, occupés en objets de luxe, caressés et révérés comme autant de monarques, ont pu leur ordonner de sortir de leur paradis terrestre pour aller en pèlerinage dans le monde et en faire des partisans de leur cause, que n'en feront-ils pas maintenant qu'ils sont dégradés, dépendants, déshonorés, indigents, mendiants, sans étincelle d'honneur, tachés du délit le plus noir, le plus méprisable et le plus insame, coupables de la plus horrible insidélité et

apostasie envers leur Dieu, et coupables de parjure de leurs vœux sacramentaux? La France a trois langues et l'Espagne deux. Les Espagnols sont dépendants de la France; ils l'étaient quand l'île fut trahie. Restent les deux langues de Naples et de Sicile, que l'on pourrait en quelque manière appeler indépendantes; mais tous les chevaliers de la République Cisalpine ou des pays conquis sont partisans des Français ou sont assujettis à un état de vasselage, sinon de nom, au moins de fait. — Presque tous les revenus de l'Ordre, les grands emplois et les postes de confiance étaient occupés par les Français, suivant les statuts de l'Ordre, ou par ceux qui étaient devenus créatures ou dépendants de la France. Enfin, en y comprenant ceux de la nouvelle langue anglo-bavaroise, il n'y aura pas plus de la trentième partie des chevaliers qui ne seront pas à l'aveugle disposition de la France. — Les trésors publics sont dissipés, et les commanderies de quelque valeur, en supposant qu'elles soient toutes restituées, appartiennent aux Français. L'Ordre dépendra donc de la France pour les dépenses qu'exigeront la formation et l'entretien d'une armée pour occuper les sorteresses, l'achat et l'équipement d'une flotte, ou au moins de quelques galères, pour protéger le commerce, croiser contre les infidèles et approvisionner l'île. La France, sans doute, fournira les fonds nécessaires, et ils seront bien employés, puisqu'ils lui assureront une forteresse inexpugnable. Le troupes que l'Ordre formera seront certainement composées de ceux qui sont attachés au gouvernement français. - Plusieurs autres preuves seront produites pour démontrer notre assertion, que donner Malte à l'Ordre c'est la même chose que la donner aux Français.— Eh! qui peut douter que le but principal du gouvernement français, en faisant la paix, est d'obtenir la possession de Malte, puisque de la possession de Malte dépendent la conservation des Indes à l'Angleterre, l'alliance avec la Russie, la sûreté de la Sicile, de tous les pays adjacents, et le commerce de la Méditerranée, de l'Adriatique et du Levant? — La Sicile, nous le savons, doit être une prise facile aux Français en possession de Malte. Pour défendre la Sicile de tous ses points vulnérables il faudrait une armée plus grande et mieux disciplinée que celle que peut entretenir son souverain. — Quand les Français étaient établis à Malte et ne pensaient pas qu'ils pourraient un jour être expulsés, ils ne faisaient point mystère, dans leurs proclamations, leurs lettres et leurs discours, de leurs vues et de leurs démesurés projets de conquête.— «Ils démontraient comment ils pouvaient se procurer, de la mer « Noire et de l'Adriatique, des bois de construction et des munitions navales « à meilleur compte que de la Baltique et des autres parties du Nord ; ils re-« gardaient comme étant dans leur dépendance les flottes et les ports de la « Russie et de la Turquie; ils pouvaient leur dicter des conditions de vasselage; « ils ajoutaient que la Russie n'abandonnerait jamais son projet de chasser « les Turcs de l'Europe et d'ériger un nouvel empire grec; que, bien que ce « projet, irrévocablement fixé dans les conseils du cabinet de Pierre Ier, pût

« être, pendant un petit espace de temps, abandonné par un souverain peu « ambitieux, ou suspendu par quelque raison d'état plus pressante, il ne se-« rait jamais perdu de vue par ce cabinet si constant dans son système politi-« que; que la Russie a toujours traité comme ennemis ceux qui s'y opposèrent, « sacrifiant tout à cette considération; que la France pourrait en consé-« quence détacher la Russie de son alliance avec la Grande-Bretagne; que « la flotte russe dans la mer Noire, unie à celle de la Grèce, bien que trop « faible pour lutter avec celle de la France, dont elle serait toujours dépen-« dante, pourrait, unie avec celle-ci, désier l'armée navale de la Grande-« Bretagne, qui, ayant besoin de garder ses propres côtes, ne serait dans au-« cun cas en état de détacher une flotte assez puissante pour la hasarder « dans la Méditerranée.»—Tout cela a été imprimé par les Français, à Malte, d'où ils ne croyaient jamais sortir, et prouve qu'ils se croyaient maîtres absolus de la Méditerranée. Ils parlaient aussi du projet de saire la conquête des Indes sans le secours et l'alliance de la Russie. — Le succès de tous les efforts de la maison d'Autriche pour avoir une marine et un commerce, doit nécessairement dépendre de la bonne volonté de la France. La France aura pour équiper sa flotte, non-seulement ses propres marins et ceux qu'elle formera par l'extension du commerce, mais encore tous ceux de la côte d'Italie, de l'Archipel, et de toutes les contrées voisines. Le nombre des marins des ports d'Italie est beaucoup plus grand qu'on ne le croit communément. Les Français auront à leur disposition, dans la mer Noire, le cuivre, le chanvre, les bois de construction, la poix, le goudron, le fer, le nitre, et tout autre objet de commerce et d'armement. — L'expérience leur a fait connaître l'Egypte, et une autre fois, sachant comment ils doivent agir, ils y auront de nombreux partisans, malgré leur cruauté et leur tyrannie, qui paraissent si horribles à nous autres chrétiens, et qui ne sont rien pour ces peuples accoutumés au gouvernement des Turcs. Malte retombée une autre fois dans les mains de la France, toutes les puissances de la terre ne pourraient pas la lui enlever. Elle existerait, isolée du monde, avec ses propres moyens, si tous les terrains étaient cultivés en grains et autres plantes propres à la nourriture. Il n'y a pas de moyens violents que ce peuple rusé, et sans frein de justice ni d'humanité, ne mît en usage pour atteindre son but. Ces moyens seraient de chasser les habitants des forteresses, de massacrer les suspects, de désarmer le peuple entier, et peut-être, comme ils l'ont déjà proposé une fois, d'envoyer tous les Maltais en France ou à la côte de Barbarie, pour repeupler l'île de Français. Ce projet, parvenu à la connaissance du peuple fut un des motifs qui le déterminérent à prendre les armes, et nous avons plusieurs raisons pour croire qu'ils l'auraient réellement mis à exécution, si leurs affaires avaient prospéré en Egypte. — Quant à la garantie des autres puissances, nous connaissons assez notre ile, les Français ct l'Ordre, pour douter de l'infaillibilité d'une semblable proposition. - La

première guerre de courte ou longue durée annulerait le pacte. Si même une troisième puissance occupait une portion des forteresses, les Français corrompraient les soldats avec leur or ou avec leurs maximes Les postes militaires dépendent les uns des autres, et il est impossible de se maintenir dans l'un sans les avoir tous. — Nous pouvons démontrer comment ils peuvent et doivent réussir. Nous pouvons aussi faire voir qu'il n'y a d'autre sùreté que l'occupation des forteresses par les troupes britanniques, et l'administration de la justice par un gouverneur civil anglais. — Nous n'entrons pas dans les vues profondes des cabinets; mais qu'il nous soit permis de faire observer seulement que, si la France n'a d'autre intention que le rétablissement de l'Ordre dans sa première splendeur, pourquoi ne choisit-elle pas un lieu où il serait plus indépendant? Pourquoi considère-t-elle la possession de Malte par l'Ordre comme nécessaire à son rétablissement? Il n'est que trop évident qu'elle ne cherche qu'à enlever Malte à l'Angleterre.

Malte, 22 octobre 4801.

### Souscrit par les députés élus : .

Le marquis Mario Testaferrata; le lieutedes deux cités, François Castagna; le représentant de Asciack, Pierre Mallia; le représentant de Zeitun, Michel Cachia; l'abbé Emmanuel Ricau; le premier jurat du Goze, Antoine Mallia.

Confirmé par les représentants et chefs des casaux, chefs des bataillons, et autres.

### Nº 59.

Extrait du traité d'Amiens en ce qui concerne Malte.

Art. X. Les îles de Malte, de Gozo et Comino seront rendues à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, pour être par lui tenues aux mêmes conditions auxquelles il les possédait avant la guerre, et sous les stipulations suivantes :

1º Les chevaliers de l'Ordre dont les langues continueront à subsister après l'échange des ratifications du présent traité, sont invités à retourner à Malte aussitôt que l'échange aura eu lieu; ils y formeront un chapitre général, et procéderont à l'élection d'un grand-maître, choisi parmi les natifs des nations qui conservent des langues, à moins qu'elle n'ait été déjà faite depuis l'échange des ratifications des préliminaires.

Il est entendu qu'une élection faite depuis cette époque sera seule consisidérée comme valable, à l'exclusion de toute autre qui aurait eu lieu dans aucun temps antérieur à ladite époque.

20 Les gouvernements de la République Française et de la Grande-Bretagne, désirant mettre l'Ordre et l'île de Malte dans un état d'indépendance entière à leur égard, conviennent qu'il n'y aura désormais ni langue française

ni langue anglaise, et que nul individu appartenant à l'une ou à l'autre de ces puissances ne pourra être admis dans l'Ordre.

3º Il sera établi une langue maltaise, qui sera entretenue par les revenus territoriaux et les droits commerciaux de l'île. Cette langue aura des dignités qui lui seront propres, des traitements, et une auberge. Les preuves de noblesse ne seront pas nécessaires pour l'admission des chevaliers de ladite langue; ils seront d'ailleurs admissibles à toutes les charges et jouiront de tous les priviléges, comme les chevaliers des autres langues. Les emplois municipaux, administratifs, civils, judiciaires et autres, dépendant du gouvernement de l'île, seront occupés au moins pour moitié par les habitants des îles de Malte, Gozo et Comino

40 Les forces de Sa Majesté Britannique évacueront l'île et ses dépendances dans les trois mois qui suivront l'échange des ratifications, ou plus tôt si faire se peut; à cette époque, elle sera remise à l'Ordre dans l'état où elle se trouve, pourvu que le grand-maître, ou des commissaires pleinement autorisés suivant les statuts de l'Ordre, soient dans ladite île pour en prendre possession, et que la force qui doit être fournie par Sa Majesté Sicilienne, comme îl est ci-après stipulé, y soit arrivée.

5º La moitié de la garnison pour le moins sera toujours composée de Maltais natifs; pour le restant, l'Ordre aura la faculté de recruter parmi les natifs des pays seuls qui continuent de posséder des langues. Les troupes maltaises auront des officiers maltais. Le commandement en chef de la garnison ainsi que la nomination des officiers appartiendront au grand-maître, et il ne pourra s'en démettre, même temporairement, qu'en faveur d'un chevalier, d'après l'avis du Conseil de l'Ordre.

6° L'indépendance des îles de Malte, de Gozo et de Comino, ainsi que le présent arrangement, sont mis sous la protection et garantie de la France. de la Grande-Bretagne, de l'Autriche, de l'Espagne, de la Russie et de la Prusse.

7º La neutralité de l'Ordre et de l'île de Malte avec ses dépendances est proclamée.

8° Les ports de Malte seront ouverts au commerce et à la navigation de toutes les nations, qui y paieront des droits égaux et modérés : ces droits seront appliqués à l'entretien de la langue maltaise, comme il est spécifié dans le paragraphe 3, à celui des établissements civils et militaires de l'île, et à celui d'un lazaret général ouvert à tous les pavillons.

9° Les états barbaresques sont exceptés des dispositions des deux paragraphes précédents, jusqu'à ce que, par le moyen d'un arrangement que procureront les parties contractantes, le système d'hostilité qui subsiste entre les dits états barbaresques, l'Ordre de Saint-Jean et les puissances possédant des langues ou concourant à leur composition, ait cessé.

10° L'Ordre sera régi, quant au temporel et au spirituel, par les mêmes

statuts qui étaient en vigueur lorsque les chevaliers sont sortis de l'île, autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent traité.

11° Les dispositions contenues dans les paragraphes 3, 5, 7, 8 et 10 seront converties en lois et statuts perpétuels de l'Ordre, dans la forme usitée; et le grand-maître, ou, s'il n'était pas dans l'île au moment où elle sera remise a l'Ordre, son représentant, ainsi que ses successeurs, seront tenus de faire serment de les observer ponctuellement.

12º Sa Majesté Sicilienne sera invitée à fournir deux mille hommes natifs de ses États, pour servir de garnisons dans les différentes forteresses desdites les. Cette force y restera un an, à dater de leur restitution aux chevaliers; et si à l'expiration de ce terme l'Ordre n'avait pas encore levé la force suffisante, au jugement des puissances garantes, pour servir de garnison dans l'île et ses dépendances, telle qu'elle est spécifiée dans le paragraphe 5, les troupes napolitaines y resteront jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par une autre force jugée suffisante par lesdites puissances.

13° Les différentes puissances désignées dans le paragraphe 6, savoir : la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche, l'Espagne, la Russie et la Prusse seront invitées à accéder aux présentes stipulations.

XI. Les troupes françaises évacueront le royaume de Naples et l'État romain; les forces anglaises évacueront Porto-Ferrajo, et généralement tous les ports et îles qu'elles occuperaient dans la Méditerranée ou dans l'Adriatique.

XII. Les évacuations, cessions et restitutions stipulées par le présent traité seront exécutées, pour l'Europe, dans le mois, pour les continents et les mers d'Amérique et d'Afrique, dans les trois mois; pour le continent et les mers d'Asie, dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité définitif, excepté dans le cas où il y est spécialement dérogé.

XIII. Dans tous les cas de restitution convenus par le présent traité, les fortifications seront rendues dans l'état où elles se trouvaient au moment de la signature des préliminaires, et tous les ouvrages qui auront été construits depuis l'occupation resteront intacts.

Il est convenu en outre que, dans tous les cas de cession stipulés, il sera alloué aux habitants, de quelque condition et nation qu'ils soient, un terme de trois ans, à compter de la notification du présent traité, pour disposer de leurs propriétés acquises et possédées soit avant, soit pendant la guerre actuelle, dans lequel terme de trois ans ils pourront exercer librement leur religion et jouir de leurs propriétés. La même faculté est accordée, dans les pays restitués, à tous ceux, soit habitants ou autres, qui y auront fait des établissements quelconques pendant le temps où ces pays étaient possédés par la Grande-Bretagne.

Quant aux habitants des pays restitués ou cédés, il est convenu qu'aucun d'eux ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, à cause de sa conduite ou opinion

politique, ou de son attachement à aucune des parties contractantes, ou pour toutes autres raisons, si ce n'est pour des dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité définitif.

La décision de toutes réclamations entre les individus des nations respectives, pour dettes, propriétés, effets ou droits quelconques, qui, conformément aux usages reçus et au droit des gens, doivent être reproduites à l'époque de la paix, sera renvoyée devant les tribunaux compétents, et dans ce cas il sera rendu une prompte et entière justice dans les pays où les réclamations seront saites respectivement.

### Nº 60.

Compte rendu par la députation maltaise à son retour de Londres.

Dans la première audience que nous avons eue, le 8 février dernier, de lord Hobard, ministre de Sa Majesté Britannique, nous lui avons, avant tout, exprimé le désir des Maltais de faire partie du royaume britannique; nous avons cru que cette demande serait agréable à cette cour, la rendrait plus favorable à la nation maltaise et l'engagerait, à tout évévement, à faire valoir ses droits -Le ministre nous a répondu dans des termes qui indiquaient de la part de son souverain sensibilité et gratitude; mais il nous fit sentir que ce qui avait été établi par les préliminaires était un effet des circonstances dans lesquelles se trouvait l'Europe, et que la Grande-Bretagne, ayant ratifié ces préliminaires, se trouvait sur ce point préventivement obligée à se conformer à ce qu'ils contenaient, et par conséquent de renoncer au domaine de Malte. — Dans cet état de choses, nous avons cru devoir, aux termes de vos instructions, demander qu'au moins l'Angleterre s'interposat pour procurer aux Maltais une situation favorable, que nous avons fait consister d'abord dans la liberté de retourner à faire partie du royaume de Sicile, et ensuite dans la totale indépendance de l'île sous la protection de la Grande-Bretagne ou des puissances réunies. Pour appuyer cette demande nous avons allégué non-seulement les raisons qui dérivent du droit naturel et du droit des gens, mais encore celles qui résultent des priviléges accordés aux Maltais par nos antiques souverains, en démontrant que ces priviléges ont été non-seulement pris en considération par l'empereur Charles-Quint dans l'inféodation de Malte à l'Ordre de Saint-Jean, mais encore par les Français eux-mêmes dans la capitulation faite avec l'Ordre. Non contents d'avoir exposé ces raisons de vive voix, nous les avons encore réitérées par écrit dans un Mémoire que nous avons adressé le 1er mars au ministère britannique, dans lequel nous nous sommes plaints fortement du sort infortuné de notre patrie, dû à ce que la capitulation avec les Français fut conclue par le général anglais sans y saire concourir les Maltais; à ce que depuis cette époque ils ont été traités comme peuple conquis, quand ils devaient être considérés, sinon comme totalement conquérants de leur île, au moins comme alliés de l'Angleterre et des puissances qui concoururent à la

-conquête, ayant prodigué leur sang et leurs subsistances pour ressaisir leur liberté; mais il n'était plus temps, la restitution de Malte à l'Ordre avait été convenue, et les préliminaires du traité avaient été ratifiés. Cependant, sachant que le seul objet de cette restitution était de mettre l'île dans un état de parfaite neutralité, nous insistâmes en faisant voir que l'Ordre était insuffisant pour la soutenir, et que l'idée de cette neutralité était tout à sait contraire à sa constitution. Pour donner du poids à notre assertion, nous sîmes une exposition des faits antécédents, qui prouvaient évidemment que l'Ordre était nécessairement dans la dépendance de l'une des puissances, et ici nous ne vous dissimulons pas que nous avons défendu avec chaleur notre nation des insinuations calomnieuses par lesquelles plusieurs chevaliers de l'Ordre ont voulu dans leurs écrits l'accuser de trahison et de rébellion près les cours des souverains. — A la fin, réduits par les circonstances à la nécessité de penser seulement à améliorer autant que possible le sort des Maltais sous la domination de l'Ordre, nous fimes nos efforts pour leur épargner les vicissitudes qu'ils avaient déjà souffertes sous cette domination, et pour les faire concourir au gouvernement de leur pays, à l'effet d'assurer par leur influence et leur force cette neutralité exigée par les puissances contractantes. Sur ce point, si toutes nos demandes ne surent pas exaucées, la faute en est aux circonstances et à la politique. Cependant, par suite de nos démarches la conclusion de la paix fut longtemps retardée, plusieurs courriers furent expédiés, et l'article 4 des préliminaires fut modifié à notre avantage par l'article 10 du traité définitif. — Un autre objet de nos efforts sut celui de l'indemnité des frais de la guerre. Si à cet égard nous n'avons pas obtenu le résultat désiré, ce n'est point à la Grande-Bretagne qu'il faut l'attribuer, et pour en être convaincu, il suffit de considérer qu'en abandonnant l'île elle sacrifie des avantages considérables et toutes les dépenses qu'elle a saites de son côté pour les acquérir. Le ministre britannique, qui a protesté plusieurs fois qu'il nous aurait indemnisés si Malte était restée sous sa domination, nous a fait sentir, pour adoucir nos peines, que toutes les nations qui avaient concouru au traité de paix avaient fait des sacrifices beaucoup plus considérables, et que si les Maltais ne parvenaient pas à se saire indemniser de leurs dépenses par l'Ordre lorsqu'il reviendrait à Malte, ils seraient indispensablement obligés d'en faire le sacrifice. — La paix étant conclue et le sort de Malte décidé, notre dernière opération a été de demander l'appui de la Grande-Bretagne pour aplanir toutes les difficultés qui pourraient s'élever relativement à l'exécution du traité en ce qui concerne le rétablissement de l'Ordre à Malte et les avantages stipulés en faveur des Maltais. A cet égard, nous avons eu les assurances les plus positives du roi et de ses ministres qu'ils emploieraient leurs bons offices auprès des puissances garantes de l'indépendance de Malte. — Nous avons en outre demandé: 1º que pour la sûreté du commerce, il sût permis aux Maltais de saire usage\_du pavillon anglais

jusqu'à ce que les puissances contractantes eussent mis ûn, comme elles s'y étaient obligées, aux hostilités entre l'Ordre et les puissances barbaresques; 2º que les veuves, les blessés et tous ceux qui s'étaient distingués en désendant la patrie, continuassent à jouir de la pension qui leur avait été accordée par le gouvernement anglais; 3º que les Maltais esclaves à Alger sussent délivrés comme l'ont été ceux de Constantinople.

Signés: le marquis D. MARIO TESTAFERRATA; Pierre Mallia, prêtre, représentant du casal Asciack; Philippe Castagna, lieutenant de Burmola, Sanglea et Gudia; Emanuel Ricau, ex-capucin; Michel Cachia, chef de la tranchée du bourg; Antoine Mallia, jurat, député pour le Goze.

Nº 61.

Déclaration du peuple maltais.

Malte, le 15 juin 1802.

Nous, membres du Congrès des îles de Malte, du Goze et dépendances, élus par le libre suffrage du peuple, pendant le siége, à l'effet de le représenter dans l'important sujet de la fixation de nos droits et priviléges ( dont nous jouissons de temps immémorial et pour lesquels nos ancêtres ont versé leur sang lorsqu'on a voulu y porter atteinte), et de déterminer la forme de gouvernement qui doit nous assurer, ainsi qu'à nos descendants à perpétuité, les bienfaits de la liberté et de la justice sous la protection et souveraineté du roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, après avoir longuement et mûrement délibéré, nous déclarons à jamais, nous et notre postérité, sujets de ce souverain, sous la condition qu'il remplira et maintiendra les clauses de notre contrat avec lui.

1º Le roi du royaume-uni d'Angleterre et d'Irlande est notre souverain seigneur, et ses héritiers selon la loi seront à l'avenir reconnus pour nos légitimes souverains.

2º Sa Majesté n'aura pas le droit de céder les îles à aucune autre puissance, et, dans le cas où elle voudrait nous retirer sa protection et abandonner leur souveraineté, le droit d'élire un autre souverain ou de gouverner nousmêmes ces possessions nous appartiendra sans contrôle, comme habitants et originaires de ces îles.

3º Les gouverneurs ou représentants de Sa Majesté dans ces îles et leurs dépendances sont et demeureront toujours tenus d'observer et de maintenir d'une manière inviolable la constitution que nous établirons avec la sanction et la ratification de Sa Majesté, ou de son représentant ou plénipotentiaire, et qui se composera d'un Congrès général élu par le peuple dans la proportion suivante:

Cités. — Notable et casal Dingli, 14 membres; Valette, 12; Victorieuse, 4; Sangle, 4; Cospicua, 4.

Casaux ou bourgs. — Bircharcara, 6 membres; Attard, 3; Lia et Balzan, 3; Kurmi (cité aussi), 12; Nasciar, 4; Grégorio, 3; Mosta, 5; Zebbug (cité aussi), 8; Siggevi, 4; Luca, 3; Gudia, 1; Zorrick, 4; Micabba, 2; Krendi, 2; Zabbar, 3; Tarscien, 2; Asciack, 1.

Total des membres, 104.

4º Le peuple de Malte et du Goze, ainsi que ses représentants dans le Conseil populaire, auront le droit d'expédier des lettres ou des envoyés au pied du trône dans le but d'exposer leurs plaintes, si leurs droits ou priviléges étaient compromis par quelque acte contraire à ces formes ou à l'esprit de la constitution du gouvernement.

5° L'établissement des lois et des taxes appartiendra au Conseil populaire, sauf l'assentiment du représentant de Sa Majesté, à défaut duquel le peuple ne serait point lié.

6º Sa Majesté le roi, étant le protecteur de notre sainte religion, s'engage à la maintenir et à la protéger comme elle l'a toujours été, sans qu'on puisse apporter le moindre changement à ce qui fut pratiqué dans ces îles, depuis qu'elles ont reconnu Sa Majesté pour leur souverain. Son représentant dans cette île aura droit aux honneurs qu'on a toujours rendus aux régents de ces îles.

7º L'intervention d'aucun autre pouvoir temporel ne sera admise dans l'île, tant en matière civile que spirituelle; dans ce dernier cas, on aura recours seulement au pape et autres chefs des ordres monastiques.

8° Les bourgeois suivront la religion de leur choix; la tolérance religieuse est donc admise de droit dans l'île; mais aucune secte ne pourra molester ni insulter, ni troubler même l'exercice d'une autre religion.

9° Aucun personnage, quel qu'il soit, n'aura d'autorité personnelle sur la vie, la propriété ou la liberté des individus. Le pouvoir résidera seulement dans la loi, et toute répression ou punition n'aura lieu qu'en vertu de l'obéissance due à la loi.

Signé par tous les représentants, députés et lieutenants des villes et des villages.

## Nº 62.

Lettre du commandeur Busy à M le ministre d'Angleterre à Malte.

Malte, le 2 mars 1803.

#### M. LE MINISTRE,

J'ai eu l'honneur d'exposer ce matin à Votre Excellence l'objet de la mission que S. A. E. le grand-maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem m'a chargé de remplir à Malte.

A cette exposition, Votre Excellence a répondu qu'elle n'avait point d'ordre pour faire évacuer l'île de Malte par la garnison anglaise, et elle m'a fait entendre que le grand-maître ferait bien de ne pas s'y rendre.

Après avoir résiéchi sur cette réponse de Votre Excellence, j'ai pensé que non-seulement elle n'était point satissaisante, mais encore qu'elle exigeait une explication ultérieure.

Comme la réponse de Votre Excellence paraît contenir un refus de rendre l'île de Malte à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, conformément à l'article 10 du traité d'Amiens, et qu'une telle violation de ce traité de paix peut avoir les conséquences les plus importantes, je dirai même les plus fatales au repos de l'Europe, je ne puis me contenter de la réponse verbale que Votre Excellence a bien voulu me faire, et je manquerais à la confiance du grandmaître, ainsi qu'au devoir et à la dignité du caractère dont il m'a revêtu, si je ne vous invitais, Monsieur le Ministre plénipotentiaire, à exposer au grand jour et d'une manière authentique les motifs d'un refus si inattendu.

J'ai donc l'honneur de rappeler à Votre Excellence que, conformément au quatrième paragraphe de l'article 10 du traité d'Amiens, les forces de Sa Majesté Britannique devaient évacuer l'île et ses dépendances dans les trois mois qui suivraient l'échange des ratifications, ou plus tôt s'il était possible.

Ce délai est expiré depuis longtemps. Le traité ajoute que cette île sera remise à l'Ordre dans l'état où elle se trouve, pourvu que le grand-maître, ou des commissaires pleinement autorisés suivant les statuts de l'Ordre, soient dans ladite île pour en prendre possession, et que la force qui doit être sournie par Sa Majesté Sicilienne y soit arrivée.

Cette force est arrivée aussi depuis longtemps; il ne restait donc plus qu'une seule condition à remplir, celle de la présence du grand-maître ou de ses commissaires pour en prendre possession. J'ai l'honneur d'observer à Votre Excellence que cette condition vient d'être accomplie par le fait même de mon arrivée en cette ville. Son Altesse Eminentissime le grand-maître à daigné me donner la qualité de son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, pour venir, en son nom, traiter, suivre, finir, accomplir et concerter avec les ministres plénipotentiaires anglais et français, ainsi qu'avec le gouvernement anglais actuel de l'ile, tous les articles relatifs au retour de la religion à Malte, et particulièrement ce qui a pour objet le débarquement et l'entrée de la religion dans l'île, ainsi que la remise de la place, etc., etc. Tels sont les termes des pleins pouvoirs dont je suis porteur, et dont j'ai l'honneur d'envoyer ci-joint copie à Votre Excellence.

D'après la teneur de ces pleins pouvoirs et l'accomplissement des différentes conditions stipulées par le traité d'Amiens pour la remise de l'île de Malte à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, je demande formellement à Votre Excellence l'exécution de l'article 10, § 4 dudit traité, et je la prie de me faire à cet égard une réponse catégorique.

Je prie Votre Excellence de vouloir bien agréer l'assurance de ma haute considération.

Signe: Busy.

### Nº 63.

### Réponse de M. le ministre d'Angleterre à M. le commandeur Busy.

Maite, le 3 mars 4803.

#### MONSIEUR,

Je viens de recevoir la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire hier, dans laquelle elle m'exprime son peu de satisfaction de ma communication verbale sur l'objet de sa mission, et dans laquelle elle demande que j'établisse par écrit mes raisons pour refuser de rendre le gouvernement de ces îles à l'arrivée de Son Excellence le grand-maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

En réponse, je demande la permission d'observer que, comme quelquesunes des puissances invitées, aux termes de l'article 10 du traité d'Amiens, à garantir l'indépendance de Malte, n'ont pas encore accédé à cette mesure, je ne me crois pas autorisé à mettre un terme au gouvernement de Sa Majesté Britannique ici, jusqu'à ce que je reçoive des instructions spéciales de ma cour.

Votre Excellence observe que je veux dissuader le grand-maître de venir résider ici. Votre Excellence peut se rappeler que je lui parlais sur ce sujet dans le sens suivant :

Sur son observation que le grand-maître comptait avoir l'immédiate possession du palais du gouvernement au fort de La Valette, je l'informai que, dans les circonstances actuelles, je ne pouvais accéder au désir de Son Éminence, car il est absolument nécessaire que Son Excellence le général Villette et moi continuions d'occuper ce palais pour les affaires officielles de nos départements respectifs.

Je demande cependant de rappeler à Votre Excellence que j'offrais en même temps le palais de la Boschetta pour la résidence du grand-maître, situation que je concevrais à tous égards convenable à Son Excellence jusqu'au temps où elle pourrait prendre la direction du gouvernement.

Mais comme le palais de la Boschetta n'est point actuellement meublé, je prenais la liberté de suggérer qu'il serait plus convenable de demeurer quelque temps en Sicile, d'autant plus que la résidence qu'y ferait Son Excellence ne la tiendrait qu'à une journée de distance de cette île.

Au reste, Son Excellence doit être assurée que, du moment où je me croirai autorisé à remettre le gouvernement, je lui en donnerai connaissance.

J'ai l'honneur d'être avec la plus haute considération, etc.

Signé: Alexandre J. Ball.

### Nº 64.

Note du ministre plénipotentiaire de la République Française près l'Urdre, à l'île de Malte, au ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique.

Malte, le 5 mars 4803.

Le ministre plénipotentiaire de la République Française près l'Ordre et l'île de Malte a reçu la note que Son Excellence M. le ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique lui a fait l'honneur de lui adresser ce 4 mars en réponse à celle que le soussigné lui avait fait passer le 11 ventôse an XI (2 mars).

Avant de répliquer à cette note, le ministre de France déclare à Son Excellence M. le ministre d'Angleterre que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du grand-maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem a réclamé, par un recours formel, à la République Française, les bons offices de son ministre plénipotentiaire à Malte pour déterminer Son Excellence le ministre d'Angleterre à renoncer à l'opposition qu'il a formée contre l'exécution immédiate de l'article 10 du traité d'Amiens, et à concourir à son entier accomplissement.

Le soussigné, en rapprochant la note qu'il a reçue de M. le ministre plénipotentiaire d'Angleterre de celle que Son Excellence a adressée à M. le baron Buzy, a reconnu qu'elles contensient l'une et l'autre le même refus d'exécuter immédiatement ledit article 10, et que, dans l'une et l'autre, ce refus est fondé sur les mêmes prétextes. Son Excellence prétend que des puissances invitées par cet article à garantir les arrangements qui y sont stipulés, n'ayant pas accédé à cette mesure, elle ne se croit pas autorisée à les accomplir, et que, d'ailleurs, elle n'a point d'instructions spéciales de sa cour pour résigner entre les mains du grand-maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem le gouvernement de ces îles

Sur ces deux points, le soussigné a l'houneur de répondre à M. le ministre plénipotentiaire d'Angleterre:

1º Que l'indépendance de ces îles et l'arrangement qui les concerne ayant été mis, par le \$ 6 de l'article 10 du traité d'Amiens, sous la protection et la garantie des six puissances les plus prépondérantes de l'Europe, la France et la Grande-Bretagne, qui contractaient ensemble, et qui ont appelé les autres puissances à garantir cette clause de leur traité de paix, ne peuvent point, sans scandale, refuser les premières d'exécuter ces arrangements, d'assurer cette indépendance, et d'accorder cette protection et cette garantie.

2º Que l'invitation faite par le § 13 dudit article 10 aux autres puissances d'accéder aux stipulations que contient cet article, n'est qu'une politesse ou un honneur que ces puissances sont libres de refuser. Mais il n'en est pas ainsi de la France et de la Grande-Bretagne, qui ont promis la protection

et accepté la garantie par cela même qu'elles ont signé le traité qui contient les arrangements qu'il s'agit de garantir, et qu'elles sont placées elles-mêmes à la tête des puissances auxquelles l'invitation est adressée.

3º Que les autres puissances non contractantes peuvent refuser la garantie, parce qu'elle est une charge, que ces puissances sont libres de ne pas s'imposer; mais qu'il serait absurde de croire que ce refus entraînerait la nullité du traité de paix, et dégagerait de leurs obligations les puissances qui l'ont signé.

4º Que s'appuyer d'un prétexte aussi frivole et d'un sophisme évident pour refuser ce qu'on a consenti soi-même serait une insidélité qui est indigne d'une grande puissance, et dont l'Angleterre ne voudrait point souiller son histoire.

5º Que ce retard dans l'acceptation d'une charge honorable, en supposant qu'il existe de la part des puissances non contractantes, ne peut surtout porter préjudice à une tierce puissance qui a été reconnue et rétablie solennellement par les contractants, à moins que ces derniers ne violent ouvertement leurs propres engagements, la foi des traités et le droit des nations.

6º Que la Russie, l'Autriche et la Prusse, si réellement elles n'ont point accédé, comme le prétend M. le ministre d'Angleterre, à l'invitation qui leur a été faite, étaient loin d'imaginer, sans doute, que par ce retard elles arrêtaient le rétablissement de l'Ordre de Malte, l'exécution du traité d'Amiens, et compromettaient la tranquillité de l'Europe; le soussigné le demande à Son Excellence, que penseront ces puissances lorsqu'elles apprendront qu'elles ont servi de prétexte à la violation d'un traité de paix aussi solennel?

Quant à la déclaration faite par M. le ministre d'Angleterre, qu'il n'a point d'instructions spéciales de sa cour pour résigner le gouvernement de ces îles et pour le rendre au grand-maître de Malte, le soussigné a l'honneur d'observer à Son Excellence qu'en qualité de ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, la règle principale et immuable de sa conduite est dans le traité même; et telle a été si clairement l'intention de sa cour, que, dans les pleins pouvoirs qu'elle lui a donnés, et dont il fit l'échange avec le soussigné, il est dit positivement: « Vous voudrez bien, en arrivant à « Malte, informer de suite le général Vial que Sa Majesté, ayant le désir « d'accomplir avec la plus grande fidélité les engagements qui ont été con-« tractés par le traité de paix définitif, vous prendrez, de concert avec lui, « les mesures nécessaires pour donner effet aux stipulations contenues dans « l'article 10 de ce traité. » Son Excellence peut être revêtue d'une autre qualité en cette île; mais, ces devoirs étant opposés, la République Française ne les reconnaît pas, et le soussigné ne voit ici dans la personne de Son Excellence que le ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, chargé par elle de l'exécution et du maintien des traités.

M. le ministre d'Angleterre a sans doute réfléchi profondément aux suites

d'une opposition qui ne peut manquer d'étonner l'Europe entière. Il aurait dû s'apercevoir que ce refus était une violation manifeste du traité de paix, et que le gouvernement britannique, pour justifier ses intentions et donner une preuve éclatante de sa bonne foi, désavouerait hautement une conduite aussi peu conforme à son honneur, et en rejetterait tout l'odieux sur le ministre qui se la serait permise sans ordre positif; car si, contre toute apparence, cette violation d'un traité qui a rendu la paix au monde n'était point improuvée par Sa Majesté Britannique, le premier consul de la République Française se verrait dans le cas d'en appeler au tribunal de l'Europe, et il y trouverait indubitablement autant d'alliés qu'il y a de puissances amies de la paix et jalouses de leur dignité, de leur indépendance, du droit des souverains et du maintien rigoureux de la foi des traités.

Le soussigné appuie donc de la manière la plus formelle les demandes faites à M. le ministre d'Angleterre, au nom du grand-maître de l'Ordre de Malte, par son ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire le baron Buzy. En conséquence, il réclame la plus prompte et la plus entière exécution du 4° § de l'art. 10 du traité d'Amiens.

### Nº 65.

### Message de Sa Majesté Britannique à son Parlement.

Londres, le 16 mai 1803.

#### MESSAGE DU ROI GEORGE.

Sa Majesté juge à propos d'informer la Chambre des Communes que les discussions qu'elle lui a annoncées par son message du 8 mars dernier comme subsistantes entre Sa Majesté et le gouvernement français ont obligé Sa Majesté de rappeler son ambassadeur de Paris, et que l'ambassadeur de la République Française a quitté Londres. Sa Majesté a donné des ordres pour mettre sous les yeux de la Chambre des Communes, aussitôt que possible, les copies des pièces qui donneront une information complète à son Parlement sur cette importante conjoncture.

C'est une consolation pour Sa Majesté de résléchir qu'aucun essort n'a été épargné de sa part pour conserver à ses sujets les bénédictions de la paix. Mais les circonstances ayant trompé sa juste attente, Sa Majesté se repose avec consiance sur le zèle et l'esprit public de ses sidèles Communes et sur les essorts de ses braves et loyaux sujets, à l'esset de la soutenir dans la résolution qu'elle a prise d'employer le pouvoir et les ressources de la nation pour s'opposer à l'esprit d'ambition et d'invasion qui dirige à présent les conseils de France, pour soutenir la dignité de sa couronne, et pour assurer et maintenir les droits et intérêts de son peuple.

## Nº 66.

### Ordre du roi d'Angleterre en son Conseil.

Londres, le 16 mai 1803.

Il est ordonné aujourd'hui par Sa Majesté, et de l'avis de son Conseil privé, qu'aucun navire ou vaisseau appartenant à quelque sujet de Sa Majesté ne pourra, jusqu'à nouvel ordre, entrer dans aucun des ports des Républiques Française ou Batave, ou dans ceux occupés par les armées de France.

Sa Majesté ordonne, en outre, qu'il sera mis un embargo général ou arrêt sur tous les bâtiments appartenant aux Républiques Française et Batave, quels qu'ils soient, qui se trouvent présentement ou qui pourront venir dans les ports, havres ou rades du royaume-uni de la Grande-Bretagne, et de l'Irlande, ainsi que sur les personnes et marchandises trouvées à bord desdits bâtiments, entendant que les plus grands soins soient pris pour la conservation de tout ce qui composera leurs cargaisons, de manière à ce qu'elles n'éprouvent aucun dommage ou aucune distraction.

Les très-hauts lords, commissaires de la trésorerie de Sa Majesté, les lords commissaires de l'amirauté et le lord gardien des cinq ports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de concourir à l'exécution des susdits ordres.

Contre-signé W. FANKNER.

# Ordre de Sa Majesté Britannique en son Conseil.

Londres, le 46 mai 4803.

En conséquence des insultes et provocations répétées que Sa Majesté a éprouvées du gouvernement de France, Sa Majesté se trouve forcée de prendre les mesures nécessaires pour venger l'honneur de la couronne et les justes droits de ses sujets.

Il plaît donc à Sa Majesté, de l'avis de son Conseil privé, d'ordonner, et elle ordonne que des lettres générales de représailles ou autrement puissent saisir légalement tout navire, vaisseau et marchandises appartenant à la République Française, et les amener en jugement par-devant les cours d'amirauté établies dans les domaines de Sa Majesté, qui devront être commises dûment pour prendre connaissance desdites saisies.

En conséquence, l'avocat-général de Sa Majesté ainsi que l'avocat de l'amirauté sont chargés de dresser incontinent le modèle d'une commission, et de le présenter à ce bureau de Sa Majesté, à l'effet que des commissaires exerçant les fonctions du lord grand-amiral, ou la personne ou les personnes par eux à ce commis, demeurent autorisés à émettre et délivrer des lettres de marque et de représailles à tout sujet de Sa Majesté ou autres que lesdits commissaires jugeront aptes à ce, afin de pouvoir arrêter, saisir et prendre tout navire, vaisseau et marchandises appartenant à la République Française, ou à des individus sujets de la République Française, ou à des individus habitant quelque partie du territoire de ladite République. Les pou-

voirs et les clauses à insérer dans ladite commission devront être les mêmes que ceux précédemment en usage.

Ledit avocat-général de Sa Majesté et l'avocat de l'amirauté sont tenus parcillement de dresser incontinent le modèle d'une commission, et de le présenter à ce burcau de Sa Majesté, pour autoriser les commissaires exerçant les fonctions du lord grand-amiral à requérir la haute-cour d'amirauté de la Grande-Bretagne, le lieutenant et le juge de ladite cour, leur substitut ou substituts, ainsi que les différentes cours d'amirauté érigées dans les domaines de Sa Majesté, et qui seront dûment commises pour connaître généralement et juger de toutes les saisies, captures, prises et reprises de bâtiments et marchandises qui ont eu ou auront lieu, suivant les us de l'amirauté et les lois des nations; et pour adjuger, condamner ceux desdits navires, vaisseaux et marchandises appartenant à la République Française, ou à des sujets de la République Française, ou à des individus habitant quelque partie du territoire de la République Française. Les pouvoirs et clauses à insérer dans ladite commission devront être les mêmes que ceux précédemment en usage.

L'avocat-général de Sa Majesté et l'avocat de l'amirauté dresseront également et présenteront à ce bureau de Sa Majesté un modèle d'instructions propres à être transmises aux cours d'amirauté existantes dans les gouvernements et colonies de Sa Majesté du dehors, à l'effet de leur servir de guides. Ils rédigeront pareillement un autre modèle d'instructions pour les bâtiments qui seront commissionnés pour les objets ci-dessus énoncés.

## Nº 67.

### Déclaration de Sa Majesté Britannique.

1803.

Les constants essorts de Sa Majesté pour que la paix sût maintenue ayant été sans succès, elle a la pleine consiance qu'elle recevra de son Parlement le même appui, et qu'elle trouvera dans son peuple le même courage dont elle a cu des preuves dans toutes les occasions où l'on a attaqué l'honneur de sa couronne, et où les premiers intérêts de ses États ont été compromis.

Pendant le cours des négociations qui ont amené les préliminaires et le traité définitif entre Sa Majesté et la République Française, le désir sincère de Sa Majesté fut non-seulement de mettre un terme aux hostilités qui subsistaient entre les deux pays, mais encore d'adopter des mesures, de consentir aux propositions qui pouvaient contribuer le plus efficacement à consolider en Europe la tranquillité générale. Les mêmes motifs qui avaient guidé Sa Majesté durant la négociation de la paix ont continué d'être la règle invariable de sa conduite. Aussitôt après la conclusion du traité d'Amiens, les cours de justice de Sa Majesté furent ouvertes aux Français pour tous les cas où il y avait lieu à une réparation légale. Les séquestres furent levés; on

retira les prohibitions commerciales qui avaient eu lieu pendant la guerre, et les Français furent, quant au commerce et aux communications, traités à tous égards comme les habitants de tout autre état en bonne intelligence avec Sa Majesté, et n'ayant point avec elle de traité de commerce.

Les procédés du gouvernement français offrent le contraste le plus frappant avec un plan de conduite si libéral, si amical. Les prohibitions imposées, pendant la guerre, sur le commerce des sujets de Sa Majesté ont été confirmées avec un accroissement de rigueur et de sévérité; des voies de fait ont été commises en plusieurs occasions contre leurs vaisseaux et leur propriété, et dans aucun cas on n'a rendu justice à ceux qui en avaient souffert, ni répondu d'une manière satisfaisante aux représentations réitérées faites par les ministres de Sa Majesté ou par son ambassadeur à Paris.

Dans de telles circonstances, et lorsqu'on ne permettait pas aux sujets de Sa Majesté de jouir des communs avantages de la paix sur le territoire de la République et dans les pays qui en dépendent, le gouvernement français avait recours à la mesure extraordinaire d'envoyer dans ce pays nombre de personnes chargées de résider dans les ports les plus considérables de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, avec le titre d'agents commerciaux ou de consuls. Ces personnes ne pouvaient prétendre à se faire reconnaître sous ce caractère, car le droit d'être ainsi reconnu et tous les priviléges qui en dépendent ne pourraient dériver que d'un traité de commerce, et il n'en existe aucun de ce genre entre Sa Majesté et la République Française.

On avait, dès lors, bien des motifs réels de supposer que l'objet réel de leur mission n'était nullement relatif au commerce, et ce soupçon fut confirmé non-seulement parce que quelques-uns d'entre eux étaient militaires, mais par la découverte qu'on vient de faire que plusieurs étaient chargés, par leurs instructions, de prendre les sondes des ports, et de se procurer les plans des lieux où ils devaient résider. Sa Majesté sentit qu'il était de son devoir d'empêcher leur départ pour le lieu de leur destination; elle représenta au gouvernement français la nécessité de les rappeler, et l'on ne peut nier que les circonstances dans lesquelles ils étaient envoyés et les instructions dont ils étaient munis ne dussent être considérées comme l'indication décisive des dispositions et des vues du gouvernement qui les employait.

La conduite du gouvernement français, en ce qui concerne les rapports commerciaux des deux pays, doit donc être regardée comme s'appliquant mal à l'état de paix, et ses procédés dans ses relations politiques les plus générales, comme dans celles qui intéressent immédiatement les États de Sa Majesté, semblent également opposés à tout principe de bonne foi, de modération et de justice politique qui, s'il n'inspirait pas de la confiance aux autres puissances, pût du moins affaiblir leurs inquiétudes. Si le gouvernement français avait paru sincèrement s'attacher à ce système, s'il avait réellement montré des intentions pacifiques, on aurait eu égard (allowance)

à la situation dans laquelle doit être placé un gouvernement nouveau après une convulsion aussi terrible, aussi étendue que celle qu'a produite la révolution française.

Mais Sa Majesté a eu malheureusement trop de motifs de ne pas douter et de regretter que ce système de violence, d'agression, d'agrandissement, qu'ont suivi les dissérents gouvernements de la France pendant la guerre, se soit prolongé avec aussi peu de retenue depuis qu'elle est terminée.

Ils ont tenu une armée française en Hollande contre la volonté du gouvernement batave, malgré ses représentations et les stipulations de trois traités solennels.

Ils ont, en-temps de paix, envahi le territoire et violé l'indépendance des Suisses, au mépris du traité de Lunéville, qui avait stipulé l'indépendance de ce territoire, et assuré aux habitants le droit de choisir la forme de leur gouvernement.

Ils ont réuni à la France le Piémont, Parme, Plaisance et l'île d'Elbe, sans assigner aucune indemnité au roi de Sardaigne, qu'ils ont dépouillé de la plus grande partie de ses états, quoique obligés par un engagement solennel avec l'empereur de Russie à prendre soin de ses intérêts et à pourvoir à son établissement. On peut assurer que le temps qui s'est écoulé depuis la conclusion du traité définitif a été marqué par une suite continue d'agressions, de violences et d'insultes de la part du gouvernement français.

Au mois d'octobre dernier, Sa Majesté, cédant aux vives sollicitations de la nation suisse, chercha, par une représentation au gouvernement français, à détourner les maux dont ce pays était alors menacé; cette représentation fut énoncée dans les termes les plus modérés. Sa Majesté prit des mesures pour s'assurer, dans les circonstances où l'on était alors, de la situation réelle et des désirs de la nation suisse, ainsi que des dispositions des autres cabinets de l'Europe. Mais Sa Majesté apprit, avec beaucoup de regret, que les puissances les plus intéressées à prévenir cette suite d'infractions et ces actes de violence n'avaient rien fait pour les arrêter. Alors Sa Majesté sentit que, sur ce point, ses seuls efforts ne pourraient pas faire espérer d'importants avantages à ceux en faveur de qui elle les aurait tentés.

Ce sut vers cette époque que le gouvernement srançais avança, pour la première sois, que Sa Majesté n'avait pas le droit de se plaindre de la conduite de la France, ni d'intervenir dans ses mesures sur tous les points qui ne saisaient pas partie du traité d'Amiens. Ce traité était incontestablement sondé sur le même principe que tout autre traité ou convention antérieure, sur l'ensemble de l'état de possession et des engagements qui subsistaient à l'époque de la conclusion.

Si cet état de possession et ces engagements sont essentiellement altérés par l'action volontaire de l'une des parties, jusqu'à rendre plus défavorables les conditions sous lesquelles l'autre partie avait contracté, un tel change-

ment peut être regardé comme opérant le même effet qu'une rupture du traité lui-même, et comme donnant à la partie lésée le droit de demander satisfaction ou compensation pour toutes les différences essentielles que de pareils actes peuvent avoir produites dans leurs situations respectives. Mais, sur quelque principe que l'on puisse croire ce traité fondé, il existe incontestablement une loi générale des nations, qui, toute susceptible qu'elle est d'être limitée, expliquée ou restreinte par des lois de convention, les a précédées. C'est à cette loi, ou règle de conduite, que tous les souverains et gouvernements ont coutume d'appeler lorsqu'il est reconnu que les lois conventionnelles ont gardé le silence. Le traité d'A-miens, ainsi que tous les autres traités, en réglant les objets auxquels il se rapporte spécialement, n'emporte ni ne suppose l'obligation d'être indifférent à tous les autres points qui ne sont pas compris dans les stipulations. Il reconnaît encore moins qu'ils puissent être abandonnés à la volonté et au caprice de la violence et du pouvoir. La justice de la cause devient seule un motif suffisant pour autoriser l'intervention de chacune des puissances de l'Europe dans les différends qui peuvent s'élever entre d'autres états, et ce n'est qu'à des considérations de prudence à régler l'exercice et l'étendue de cette intervention légitime Ces principes ne peuvent être contestés; mais si la nouvelle et singulière prétention mise en avant par le gouvernement français, d'ôter à Sa Majesté tout droit de s'immiscer dans les affaires des autres puissances, à moins qu'il ne s'agît particulièrement des stipulations du traité d'Amiens, pouvait être maintenue, ces puissances auraient au moins le droit de s'en prévaloir dans tous les cas où il surviendrait des différends entre les deux pays. Toute l'Europe a donc lieu d'être indignée des déclarations du gouvernement français, desquelles il résulte qu'en cas d'hostifités, ces puissances mêmes, qui n'ont pas concouru au traité d'Amiens, et qui n'ont pu retirer aucun avantage des démarches de Sa Majesté en leur faveur, doivent néanmoins devenir victimes d'une guerre dont on fonde le prétexte sur ce même traité, et doivent être sacrissées dans une querelle que, non-seulement elles n'ont pas occasionnée, mais qu'elles n'ont eu aucun moyen de prévenir.

Sa Majesté jugea que, dans les circonstances où se trouvait l'Europe, le parti le plus convenable était de ne pas se porter à des hostilités à l'occasion des vues ambitieuses et des actes d'agression de la France sur le continent. Toutefois, la connaissance du caractère et des dispositions du gouvernement français ne pouvait manquer de faire sentir à Sa Majesté la nécessité de redoubler de vigilance pour défendre les droits et la dignité de sa couronne, et pour protéger les intérêts de son peuple.

Tels étaient les sentiments qui animaient Sa Majesté lorsqu'elle fut requise par le gouvernement français d'évacuer l'île de Malte Sa Majesté, dès l'instant de la signature du traité définitif, avait montré la disposition empressée de donner un plein effet aux stipulations du traité d'Amiens relatives à cette lle. Aussitôt qu'elle apprit que l'élection du grand-maître se faisait sous les

auspices de l'empereur de Russie, et que les divers Prieurés réunis à Pétersbourg étaient convenus de reconnaître pour grand-maître de l'Ordre de Saint-Jean la personne que la cour de Rome choisirait parmi ceux qu'il avait désignés. Sa Majesté proposa au gouvernement français, pour écarter toutes les difficultés qui pouvaient naître de l'exécution de ces arrangements, de reconnaître cette élection comme valide; et lorsqu'au mois d'août le gouvernement français demanda que Sa Majesté permît l'envoi de troupes napolitaines dans l'île de Malte, comme une mesure préliminaire qui préviendrait tous délais inutiles, Sa Majesté y consentit sans hésiter, et donna l'ordre d'admettre dans cette lle les troupes napolitaines. Ainsi, Sa Majesté s'était montrée disposée, non-seulement à ne mettre aucun obstacle à l'exécution du traité, mais, au contraire, à la faciliter de tout son pouvoir. Sa Majesté ne peut cependant admettre qu'à aucune époque, depuis la conclusion du traité d'Amiens, le gouvernement français ait eu le droit de la requérir, d'après les stipulations du traité, de retirer ses forces de l'île de Malte. Au moment où le gouvernement français faisait cette demande, quelques-unes des stipulations les plus importantes de l'arrangement relatif à Malte demeuraient sans exécution. L'élection d'un grand-maître n'avait pas été faite. Le dixième article avait réglé que l'indépendance de l'île serait mise sous la garantie et la protection de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Autriche, de l'Espagne, de la Russie et de la Prusse : l'empereur d'Allemagne avait accédé à cette garantie, mais à condition que les autres puissances désignées dans cet article y donneraient également leur adhésion. L'empereur de Russie avait refusé la sienne, à moins que la langue de Malte ne fût supprimée, et le roi de Prusse n'avait fait aucune réponse à la proposition qui lui avait été saite d'accéder à l'arrangement; et, de plus, le principe sondamental, de l'existence duquel dépendait l'exécution des autres parties de cet article, avait été détruit par les changements survenus dans la constitution de l'Ordre depuis le traité d'Amiens. C'était à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem que Sa Majesté s'était engagée à rendre l'île de Malte par la première stipulation du dixième article. L'Ordre est censé se composer des langues qui subsistaient à l'époque où le traité fut conclu, où les trois langues de France venaient d'être abolies, où une langue de Malte venait d'être ajoutée à l'institution. L'Ordre était donc alors formé des langues suivantes : d'Aragon, de Castille, d'Allemagne, de Bavière et de Russie. Depuis la conclusion du traité définitif, l'Espagne a séparé de l'Ordre les langues d'Aragon et de Castille; une partie de la langue d'Italie a été supprimée par la réunion du Piémont et de Parme à la France. Il y a de fortes raisons pour croire qu'on a eu en vue de séquestrer les propriétés de la langue de Bavière, et l'on a déclaré l'intention de retenir les langues de Russie sous la domination de l'empereur.

Dans ces circonstances, l'Ordre de Saint-Jean ne peut maintenant être considéré comme le même corps auquel l'île devait être rendue conformément aux stipulations du traité, êt les fonds indispensables pour son entre-

tien et pour le maintien de son indépendance ont été presque entièrement séquestrés. En supposant même que ces faits eussent été le résultat de circonstances que les parties contractantes n'eussent pas eu le pouvoir de prévenir, Sa Majesté aurait eu néanmoins le droit de dissérer l'évacuation de l'île jusqu'à ce qu'il eût été conclu un arrangement convenable pour maintenir l'indépendance de l'Ordre et de l'île de Malte. Mais si ces changements ont eu lieu en conséquence de quelques actes des parties contractantes ellesmêmes, si le gouvernement français semble avoir eu pour but de rendre l'Ordre dont il avait stipulé l'indépendance incapable de la maintenir; le droit qu'a Sa Majesté de continuer à occuper l'île dans de telles circonstances · peut difficilement être contesté. Il est hors de doute que les revenus des deux langues d'Espagne ont été retirés à l'Ordre par Sa Majesté Catholique; la France a effectivement supprimé une partie de la langue d'Italie par l'injuste réunion du Piémont, de Parme et de Plaisance au territoire français; elle a sollicité l'électeur de Bayière de séquestrer les propriétés de l'Ordre dans ses états, et il est certain qu'elle a, non-seulement approuvé, mais encouragé l'idée qu'il convenait de séparer les langues de Russie du reste de l'Ordre.

La conduite des gouvernements français et espagnol ayant donc contribué, tantôt directement, tantôt indirectement, aux changements que l'Ordre a éprouvés, et ayant ainsi détruit tout moyen de soutenir son indépendance, c'est à ces gouvernements, et non à Sa Majesté qu'il faut imputer la non-exécution du dixième article du traité d'Amiens.

Telle serait la juste conclusion à déduire si le dixième article du traité devait être considéré comme un arrangement particulier. Il faut, toutefois, remarquer que cet article fait seulement partie d'un traité de paix dont tous les points sont liés entre eux, et dont il faut, d'après un principe commun à tous les traités, entendre les stipulations comme se rapportant les unes aux autres.

Sa Majesté se détermina, dans le traité de paix, à consentir à l'abandon de l'île de Malte, et à la rendre à l'Ordre de Saint-Jean, sous la condition de son indépendance et de sa neutralité; mais une autre condition, qu'il faut nécessairement regarder comme ayant eu beaucoup d'influence sur l'opinion de Sa Majesté lorsqu'elle se décida à faire cette importante concession, fut le consentement du gouvernement français à faire un arrangement pour la sûreté du Levant, et à convenir des articles 8 et 9 du traité, qui stipulent l'intégrité de l'empire turc et l'indépendance des îles Ioniennes.

Cependant S. M. a su depuis que le gouvernement français a conservé des vues hostiles sur ces deux points, et qu'il a même suggéré l'idée d'un partage de l'empire turc. Ces vues sont aujourd'hui devenues évidentes pour tout le monde par la publication officielle du rapport du colonel Sébastiani, par la conduite de cet officier et des autres agents français en Égypte, en Syrie, dans les îles Ioniennes, et par le langage positif du premier Consul lui-même

dans ses communications avec lord Whitworth. S. M. était ainsi fondée à voir dans le gouvernement français la détermination de violer les articles du traité de paix qui stipulaient l'intégrité et l'indépendance de l'empire ottoman et des îles Ioniennes; et dès lors elle n'aurait pu se justifier d'évacuer l'île de Malte, sans recevoir quelque autre garantie convenable qui pût également pourvoir a des objets si importants. S. M. juge donc que, d'après la conduite du gouvernement français depuis le traité de paix, et en se rapportant aux objets qui font partie des stipulations de ce traité, elle a le droit incontestable de refuser, dans les circonstances actuelles, d'abandonner la la possession de l'île de Malte.

Nonobstant un droit si évident et si incontestable, l'alternative offerte a S. M. par le gouvernement français, avec le langage le plus péremptoire et le plus menaçant, a été l'évacuation de Malte ou le renouvellement de la guerre.

Si les vues d'ambition et d'agrandissement ainsi manifestées par le gouvernement français depuis la conclusion du traité de paix ont si particuliérement attiré l'attention de S. M., il lui a été également impossible de ne pas ressentir et de passer sous silence les outrages multipliés que ce gouvernement a faits au peuple et a la couronne de S. M.

Le rapport du colonel Sébastiani contient les insinuations et les charges les plus hasardées contre le gouvernement de S. M., contre l'officier qui commandait ses troupes en Égypte, et contre l'armée anglaise stationnée dans cette contrée. Cette pièce ne peut être considérée comme la publication d'un simple particulier. On y reconnaît évidemment le rapport officiel d'un agent accrédité: elle a été avouée pour telle, publiée par ordre du gouvernement auquel elle est adressée et qui lui a donné ainsi sa sanction suprême.

Ce rapport était à peine publié, qu'il a été fait a l'Angleterre une autre insulte dans une communication du premier Consul de France au corps législatif. Dans cette communication, il ose affirmer, comme premier magistrat de ce pays, « que la Grande-Bretagne ne peut seule lutter contre la puissance de la France; » assertion aussi peu fondée qu'elle est indécente, démentie par les événements de plusieurs guerres, et plus encore par ceux de la guerre qui vient de se terminer. Une telle assertion avancée officiellement par le gouvernement dans l'acte le plus solennel, et par conséquent avec l'intention qu'elle soit connue de toutes les puissances de l'Europe, ne peut être considérée que comme un défi adressé publiquement à S. M. et à un peuple brave et puissant qui a la volonté et le pouvoir de maintenir ses droits légitimes et ceux de ses pays contre toute espèce d'insulte et d'agression.

La conduite du premier Consul envers l'ambassadeur de S. M. à son audience, en présence des ministres de la plupart des souverains et des états de l'Europe, fournit de la part du gouvernement français une autre preuve de provocation qu'il est à propos de rappeler dans cette occasion; et les explications qui ont suivi cet incident peuvent être regardées comme propres à aggraver plutôt qu'à pallier l'affront. Au moment même où S. M. demandait une satisfaction et des explications sur quelques-uns des points ci-dessus mentionnés, le ministre français à Hambourg cherchait à faire insérer dans une feuille de cette ville le libelle le plus grossier et le plus outrageant contre S. M.; et comme il éprouva des difficultés pour cette insertion, il se prévalut de son caractère officiel de ministre de la République Française, pour demander, par ordre de son gouvernement, la publication de cette pièce dans la gazette du Sénat.— Sur cette réquisition, le Sénat d'Hambourg se détermina à y consentir; ainsi l'indépendance de cette ville a été violée, et un sénat libre est devenu, par la menace du gouvernement français, l'instrument qui a servi à propager dans toute l'Europe, sous sa propre autorité, les calomnies les plus outrageantes et les moins fondées contre le gouvernement de S. M.

- S. M. pourrait ajouter à cette liste d'insultes la réquisition que le gouvernement français lui a faite, à plusieurs reprises, de changer les lois et la constitution de ce pays, relatives à la liberté de la presse.
- S. M. pourrait encore y ajouter la demande que le gouvernement français lui a faite, en différentes occasions, de violer les lois de l'hospitalité envers des personnes qui ont trouvé un asile dans ses états, et sur la conduite desquelles on n'a jamais motivé aucune espèce d'accusation.

Il est impossible d'examiner ces divers procédés, et la suite que le gouvernement français a jugé à propos de leur donner, sans être entièrement convaincu qu'ils ne sont point l'effet du hasard, mais qu'ils font partie d'un système qui n'a été adopté que dans le but de dégrader, d'avilir, d'insulter S. M. et son gouvernement.

D'après ces insultes et ces provocations, S. M., sans oublier ce qu'elle devait à sa dignité, s'est employée avec calme et modération pour obtenir satisfaction et réparation: elle n'a en même temps négligé aucun des moyens compatibles avec son honneur et avec la sûreté de ses états, pour amener le gouvernement français à lui concéder ce qui, dans l'opinion de S. M., est absolument nécessaire à la tranquillité future de l'Europe. Ses efforts à cet égard ont été sans succès, et c'est d'après cela qu'elle a jugé convenable d'ordonner à son ambassadeur de quitter l'aris.

Par cette mesure, S. M. a eu pour objet de mettre un terme a d'inutiles discussions qui ont trop longtemps subsisté entre les deux gouvernements, et de faire cesser un état d'incertitudes particulières préjudiciables aux sujets de S. M.

Mais quoique tant de provocations eussent autorisé S. M. à des demandes plus considérables que celles qu'elle a faites, cependant, animée du désir de prévenir des malheurs qui pourraient s'étendre dans toute l'Europe, elle est encore disposée, autant que son honneur et les intérêts de son peuple peuvent le permettre, à faciliter tout arrangement juste et honorable qui pourrait détourner de semblables malheurs.

Elle ne sait donc pas de difficulté de déclarer à toute l'Europe que, non-

obstant tous les changements survenus depuis le traité de paix, nonobstant l'accroissement de pouvoir acquis par la France, contre les clauses du traité et l'esprit même de la paix, S. M. ne se prévaudra point de ces circonstances pour demander toutes les compensations auxquelles elle aurait droit; mais qu'elle sera prête, même à présent, à se prêter à un arrangement qui lui donne satisfaction des insultes faites à sa couronne et à son peuple, et qui fournisse une garantie suffisante contre de nouveaux empiétements de la part de la France.

S. M. vient d'énoncer clairement et sans réserve les motifs de la conduite qu'elle a été obligée de suivre : elle n'est nullement disposée à s'immiscer dans les affaires intérieures d'aucun autre état; elle n'est pas animée par des vues de conquêtes ou d'agrandissement, mais par le sentiment seul de ce qu'elle doit à l'honneur de sa couronne et aux intérêts de son peuple, et par le vif désir d'arrêter les progrès ultérieurs d'un système qui, si on ne lui résiste point, peut devenir fatal à toutes les parties du monde civilisé.

## N° 68.

# Adresse des Maltais à sir Alexandre Ball en lui présentant une épée, le 17 janvier 1807.

Depuis le moment que nous eûmes l'honneur de vous avoir pour chef dans la difficile entreprise de soustraire la patrie à la domination des Français, nous vous conservâmes nos cœurs. Nous avoir fait regarder comme trèscourtes les deux années que nous dépensames à bloquer La Valette, nous avoir constamment soutenus et encouragés dans les retards et les périls de cette entreprise, ces opérations nous inspirérent de vous une si haute opinion, qu'elle durera dans le souvenir des Maltais autant que les îles qu'ils habitent. La Valette prise, vous cessates d'avoir entre les mains la direction de nos affaires, votre patrie vous appela à d'autres destinées, vous partîtes, et il semblait alors que nous ne dussions plus vous revoir. — Dans le moment où vous n'étiez plus en position de pouvoir immédiatement nous être utile, nous nous rappelâmes vos bienfaits, et, déterminés par un sentiment désintéressé, nous vous offrimes une épée d'or. — Par la suite des temps, ce gage de notre attachement vous fut volé, et si vous perdîtes un témoignage de votre gloire, nous perdîmes une preuve de notre amour pour Votre Excellence. — Impatients cependant de laisser dans vos mains un gage de notre estime, nous simes modeler cette autre épée que nous vous présentons. Elle vous rappellera en tout temps notre hommage, et l'instant solennel où nous vous faisons cette offre nous fera toujours souvenir de vos bienfaits. — Lorsque nous vous présentâmes la première épée, notre idée sut de donner un témoignage de respect à un capitaine sous la direction duquel nous avions conquis La Valette; dans le moment que nous vous présentons cette autre,

nous entendons la donner à un magistrat qui rendit ces îles florissantes, et qui, en faisant descendre sur elles mille largesses de la libérale cour de Londres, nous a rendus outre mesure affectionnés au roi, au sénat et au peuple anglais, et nous a inspiré pour eux ce fort attachement qui sera auss! immortel que la gloire des armes britanniques. Ce fut par vous que, dans tous les temps, nos supplications arrivérent aux pieds de George III, l'Antonin Pieux du XIXº siècle; ce sut par votre intercession que nous obtînmes de lui ces bienfaits multipliés qui nous attachèrent à son auguste personne avec tant de force que nous ne pouvons jamais prononcer son auguste nom sans éprouver ce doux attendrissement que ressentent des sils affectueux en entendant nommer un père qu'ils adorent et qui est loin d'eux. — Les Spartiates donnaient une épée à un guerrier qui avait soutenu avec courage les droits de son pays ; les premiers Vénitiens donnaient une épée à un magistrat qui, dans une province, avait administré avec justice. Cette arme était, dans le premier cas, regardée comme symbole de valeur, et dans le second, comme emblème d'intégrité. Votre Excellence réuniten elle-même ces deux titres. Il appartient au magnanime roi George III de vous récompenser pour les services rendus sur mer à votre patrie : nous prenons la liberté de vous offrir cette épée pour avoir dans la nôtre fait respecter la religion, la justice et l'indépendance des tribunaux. Elle ne peut pas vous être désagréable, puisqu'elle vous est offerte par la reconnaissance; l'amour veut être correspondu, l'attachement suppose le besoin d'un autre, la magnanimité tend à acquérir de la renommée, la miséricorde envers les autres dérive souvent de la crainte d'avoir un jour à l'invoquer pour nous-mêmes; mais la reconnaissance est une vertu libre, indépendante, exempte de tout intérêt, et pure comme de l'air. — Excellence, nos ancêtres remplirent ces iles de monuments qui attestèrent leur reconnaissance pour les procureurs romains; nous inscrirons un jour sur ces éternels rochers: Au chevalier Alexandre Ball, la nation maltaise reconnaissante.

Signatures des députés de la population de l'ile du Goze.

Filippo Castagno, gouverneur. Docteur Salo Cassar, jurat. Branno Arpa, jurat. Daniele Garroni, jurat. Felice Calleja, jurat. Docteur Gio Baptiste Vergottino, juge. Docteur E. E. Palmier, juge. Docteur Missimiliano Debono, fiscal. Docteur Luigi Pace. Docteur Francesco Pacc. Don Mario Buttigieg, prêtre. Felice Mizzi, chanoine. Michele Refule, chanoine. Docteur Grégoire Bajad. Giuseppe Mizzi, notaire. Giovanni Cassar, notaire. Orazio Commilleri, syndic du casal Sannat. Francesco Cauchi, syndic du casal Neuchia. Felice Grech, syndic du casal Nadar. Giuseppe Formesa, syndic du casal Caccia. Michel Gauchi, syndic du casal Garbo. Vincenzo Mizzo, syndic du casal Zebbug. Docteur Giuseppe Grima.

Députés de la population des cités Valette. Victorieuse, Burmola, Sanglea et Floriana.

Docteur Joseph Bory Olivier, président de la grande Cour. Aud. Salv. Zammit, juge d'appel. Aud. Etienne Asseuza, juge d'appel. Docteur Carnano Zerafa, juge d'appel. Docteur Salv. Scifo, juge criminel. Docteur Joseph Calced Debono, juge civil. Docteur Salv. Chapelle, juge civil. Docteur Henri Scerri, jurat. Baron Xavier Gauci. Marquis Jerome Delicata. Comte de Fremaux, un des commissaires du Mont-de-Piété. Gavino Bonavita Champion. Grégoire Mattei. Alexandre Patrizio Spiteri. Docteur Joseph Casha, lieutenant de la Victorieuse. Jean Castagna, lieutenant de Burmola. Michel Cachia, lieutenant de la Sanglea. Gaetano Fabri, lieutenant de la Floriana. Pierre Paul Bonnici. Jean-Baptiste Agius. Docteur Salv. Suzano, chanoine. Don Emmanuel Riccaud, prêtre. Raimond Zammit. Docteur Augustin Randon. Antonio Carolani.

Députés de la population de la cité notable, terres et cazaux des campagnes de Malte.

Comte Jean-François Sant, capitaine de la Verge. Baron Laurent Galea, magistrat. Docteur Joseph Bonnici, magistrat. Jean Gata, lieutenant du casal Gargul Jean-Marie Damato, lieutenant du casal Mosta. Joseph Abdilla, lieutenant du casal Zorrick. Docteur Laurent Pullicino, magistrat. Calced. Montana, magistrat. Docteur Jean Schembri, juge. N. Camilleri, lieutenant du casal Siggievi. Not. Savio Grech, lieutenant du casal Pinto. Francisco Jammit, lieutenant du casal Krendi. Grégoire Gatt, lieutenant du casal Bircharcara. Salv. Gafa, lieutenant du casal Lia. Michel Vassalo, lieutenant du casal Nasciar. Joseph Abdilla, lieutenant des casaux Sasi et Chercop. George Bonavia, lieutenant du casal Gudia. Thomas Mallia, lieutenant du casal Asciack. Joseph Abela, lieutenant du casal Zeitun. Joseph Montebello, lieutenant du casal Tarscien. François-Xavier Zurb, lieutenant du casal Attard. Joseph Frendo, lieutenant du casal Balzan. Pierre Buttigieg, lieutenant du casal Zebbug. Joseph Magro, lieutenant du casal Micabba.

Nº 69.

Réponse de sir Alexandre Ball'à l'adresse des Maltuis, du 19 janvier 1807.

Les nembreuses preuves d'estime et d'attachement que vous vous êtes plu a me donner ont imprimé dans mon cœur les sentiments de la plus vive reconnaissance. — L'épée que j'eus le plaisir de recevoir, dans un temps, de vos propres mains, sut une marque évidente de la considération que vous me portiez, puisque vous me l'aviez donnée dans un moment où ma patrie

m'appelait à la servir ailleurs et dans une circonstance où tout portait à croire que je faisais alors à Malte et à ses habitants mes derniers adieux. Cette autre épée que vous me donnez après avoir si longtemps résidé parmi vous m'est extrêmement agréable, parce qu'elle me prouve de la manière la plus flatteuse que ma conduite dans l'administration des affaires de ce pays a été sanctionnée par l'approbation de tous ceux qui furent témoins de mes efforts pour améliorer l'état de ces îles. — La première épée manifesta votre attachement désintéressé à ma personne; la seconde, que les efforts que j'ai faits pour le mériter ont été appréciés. — Cependant, de tels monuments n'étaient pas nécessaires pour me convaincre de votre attachement. Quand bien même il n'existerait aucun témoignage de votre amitié pour moi, le seul souvenir du grade important que vous me conférâtes alors que j'eus le bonheur d'être destiné à commander l'escadre qui fut envoyée au secours de ces îles, formerait une preuve irréfragable du bien que vous me portez. M'avoir choisi pour chef de vos assaires à cette époque critique et mémorable, me procura, en outre, l'opportunité d'apprécier vos mérites et d'être témoin des traits extraordinaires de votre valeur. Mais l'histoire, mieux que je ne le fais, décrira les actes de votre héroïsme. Elle apprendra aux futurs patriotes de Malte que, pendant que les hautaines armées françaises répandaient partout la désolation et la terreur, le peuple maltais, exaspéré par leur perfidie et fatigué de leur despotisme, leva le front contre elles et secoua audacieusement leur joug lourd et ignominieux Il est vrai que l'insurrection était générale, mais à peine trois mille Maltais étaient armés, et ceux-ci, bien que sans secours de l'étranger et menacés des horreurs d'une famine imminente, défièrent la colère et l'insolence d'une garnison de cinq mille soldats vétérans et de deux mille marins abondamment pourvus de tout ce qui était nécessaire à leur subsistance... Mais les patriotes maltais, persuadés de la justice de leur cause, se fièrent à la divine providence pour la délivrance de leur patrie. Ils ne s'y fièrent pas en vain, puisque une nation, toujours prompte à soutenir la cause d'une honnête liberté et à venger les torts faits aux faibles et aux opprimés, envoya au secours du peuple maltais, dans le moment où il était engagé dans un cruel combat avec les soldats d'une république ennemie de tous les gouvernements légitimes. Les périls et les épreuves que les Maltais de tout rang supportèrent courageusement pendant l'espace de deux ans, les peines et les privations qu'ils souffrirent de bon cœur pendant tout ce temps, furent heureusement couronnés par une capitulation sollicitée par l'ennemi. Par ce moyen, les braves habitants de la campagne de Malte, presque sans vêtements, sans paie, avec la simple subsistance journalière d'un morceau de pain et de quelques fruits sauvages, en imposèrent à ces légions françaises qui avaient subjugué le continent. Cet événement solennel donna aux citoyens de tous les pays une utile leçon des résultats heureux que l'on peut obtenir en persévérant dans la défense d'une juste cause. — Permettez-moi encore une fois, Messieurs, de vous maniscester le profond

sentiment de ma gratitude pour la manière distinguée avec laquelle il vous plait de m'honorer... Soyez, en attendant, certains de mes désirs ardents pour le bien-être de chacun de vous, et puisse le ciel accepter mes vœux sincères pour la prospérité de ces îles.

## Nº 70.

### Lettre de Vincent Borg à J. Richard.

Malte, le 15 juin 1808.

#### Monsieur,

Il a été inutile pour moi d'avoir entrepris de placer mon pays sous la protection de la Grande-Bretagne, puisque j'ai soussert de la part de sir Alexandre Ball la plus sagrante injustice qui ait jamais été commise dans cette île contre les droits les plus légitimes d'un peuple, et dont il n'y a pas d'exemple pendant le règne des grands-maîtres les plus despotiques de l'Ordre, ni même pendant l'usurpation des Français.

Mon délit n'est ni plus ni moins qu'une violente jalousie que sir Ball conserve dans son cœur. par suite de certains actes commis sous le gouvernement de Son Excellence M. Cameron, et surtout à cause de la députation envoyée à Londres par les Maltais.

Ce qui m'a été fait a produit une telle impression sur l'esprit de ceux qui sont tant soit peu sous sa dépendance, ou qui briguent sa faveur, que, les yeux fermés, ils signeront toutes les apologies de ses actes qu'il pourra leur demander, car s'ils s'y refusaient comme moi, ils seraient dépouillés de leurs propriétés.

C'est en dépensant mon argent que la Grande-Bretagne s'est mise en possession des revenus de l'île et des immenses propriétés publiques; s'il en est ainsi, n'est-il pas juste que je sois remboursé en capital et en intérêts? Je ne pourrai jamais croire qu'une nation aussi puissante et aussi riche puisse avoir besoin de mon argent. Je puis me résigner à renoncer a la récompense de mes travaux et de mes souffrances; mais perdre encore mon bien, c'est une injustice sans exemple dans le monde; si les Français eussent triomphé, je n'aurais pas perdu davantage. Mais j'espère que le gouvernement anglais ne me traitera pas aussi mal. Je n'ai écrit que la stricte vérité, et elle est assez connue par le public.

Peu m'importe que sir Alexandre Ball, parce qu'il a le pouvoir en main, et par des intrigues politiques, se soit procuré de fausses attestations contre moi ; je suis certain que la vérité sera découverte, non-seulement sur tout ceci, mais encore sur beaucoup d'autres choses. Je sais très-bien que le ministre ne procédera que muni de preuves certaines, et non d'attestations arrachées à la crainte, ou résultat de l'intrigue.

Le ministre prendra en considération que tout dépend ici de sir Ball: emplois, pensions, poursuites devant les tribunaux, tout enfin; qui donc ne sui donnera sa signature plutôt que d'être disgracié?

J'ai écrit plusieurs fois au ministre. Mes démarches n'ont obtenu aucun

résultat, soit que mes papiers n'aient pas été reçus, soit qu'on n'en ait pas fait cas : pour cette raison, je vous prie, Monsieur, de présenter en mon nom cette lettre au roi dans son Conseil, ou bien au Parlement; j'ignore comment on doit s'y prendre en pareil cas dans votre pays, mais je vous supplie de remettre ma lettre aux personnages les plus haut placés, afin que moi, pauvre diable, je puisse obtenir justice contre un homme puissant. Obligezmoi également (si toutefois ils vous sont parvenus) de remettre pareillement au Conseil du roi, ou là où vous le jugerez le plus convenable, les copies de mes certificats et de mes papiers, et enfin de me favoriser d'une réponse. Je désire connaître ce qui aura été décidé relativement à mon argent, et si je serai payé, oui ou non, afin de pouvoir régler mes affaires de famille. Je me dispense de faire un nouvel appel au ministre, dont probablement on ne ferait pas plus de cas que de ceux qui ont précédé. Je préfère placer mon espoir en vous, Monsieur, et j'ai l'honneur d'être avec le plus profond respect,

Votre très-humble, très-obéissant et très-fidèle serviteur,

VINCENZO BORG.

# Nº 71.

Pétition à Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

SIRE,

Nous, habitants natifs de Malte, fidèles sujets de Votre Majesté, notre choisi et gracieux souverain;

Pressés par le grand nombre des événements malheureux qui se sont passés dans cette île pendant ces dernières dix années, grandement opposés à la haute opinion qu'on a généralement du caractère anglais, et si différents de ce que nous avons nous-mêmes éprouvé pendant le blocus de La Valette, venons humblement exposer nos plaintes au pied du trône de Votre Majesté.

L'entière confiance avec laquelle, pour prouver notre parfait attachement au gouvernement de Votre Majesté, nous avons remis entre les mains des officiers de Votre Majesté nos personnes et notre patrie, lorsque nous avions encore suffisamment d'autorité pour agir disséremment, nous avait fait concevoir les plus fermes espérances qu'en retour de ce que nous avions fait nous serions traités avec autant de justice que de bienveillance; mais il nous peine de devoir lui dire que nous nous trouvons fatalement déchus de ces espérances que nous avions conçues, et que nous avons enfin compris que nos droits les plus sacrés et nos intérêts les plus chers ont été sacrifiés pour remplir les vues d'une politique sordide.

La plus injuste capitulation a été conclue entre les officiers de Votre Majesté et ceux de la République Française enfermés dans la Cité Valette; sans la moindre participation de notre part, sans que nous en ayons été informés, on a injustement, et sans que cela fût nécessaire, sacrifié nos moyens de subsistance et les propriétés individuelles. Nous fûmes, par les représentations de nos chefs, amenés à abandonner nos armes dans la campagne, en même temps que nos ennemis, vaincus et humiliés, déposaient les leurs dans la ville; nous eûmes un spectacle bien déchirant, comme on peut se l'imaginer, en voyant nos ennemis chargés des dépouilles de notre malheureuse nation, poussant des cris d'allégresse, et insultant à la désolation universelle à laquelle notre patrie avait été en proie par la mortalité, les privations de tout genre et les travaux les plus fatigants, tout cela pendant plus de deux ans, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de La Valette.

Nonobstant les promesses les plus solennelles, et malgré les assurances du contraire qu'en avait données à nos chefs et à nous-mêmes sir Alexandre Ball, représentant de Votre Majesté, les priviléges et droits de notre Conseil populaire furent suspendus et même supprimés, quoiqu'il eût été bien clairement promis qu'il serait réassemblé de nouveau dès que la nécessité d'une pareille mesure aurait été reconnue. Cette suppression, qui suivit la reddition de La Valette, accrut encore notre maîheureuse situation, comme peu de temps après cette période nous en ressentimes les effets. Les membres les plus respectables et les plus influents de notre commune furent injustement opprimés; les réclamations les plus fondées furent laissées sans réponse. Sous mains, des mesures violentes furent exercées contre la magistrature, et les membres en furent changés selon le caprice de Son Excellence, sans qu'on observât aucune forme de justice.

Pour remplir des vues particulières, on forma une députation peu nombreuse, composée en partie d'étrangers, qui, sans aucune autorisation légitime, rendirent des ordonnances au nom de la nation, par lesquelles ils renonçaient à la possession de certaines localités consacrées par nos ancêtres pour l'exercice de notre religion et l'éducation de la jeunesse. La terreur que sir Alexandre Ball a inspirée ici par toutes ces mesures et ces insultes, ainsi que la distance qui nous sépare de Votre Majesté, ont été cause que nos plaintes ont tardé autant à être exposées à Votre Majesté. De fausses imputations ont été répandues pour souiller notre caractère national, imputations dont la fausseté est amplement démontrée par les priviléges que nous ont accordés tous nos souverains, et par la patience avec laquelle nous avons souffert pendant les dix années qui viennent de s'écouler, n'ayant d'autre espérance qu'en la justice de Votre Majesté. Ensin, bien des actes arbitraires ont été commis que nous avons cachés par prudence, dont les preuves sont abondantes, et déposées dans les mains de M. John Richard, notre représentant à Londres. Tel est le résumé de nos infortunes, et nous espérons qu'il nous justifiera amplement à ves yeux de concevoir des soupçons et des craintes pour l'avenir.

Dans le but donc de les dissiper, et pour resserrer les liens qui nous unissent, ainsi que nos concitoyens, au trône de Votre Majesté, nous la supplions de vouloir bien prendre en considération notre cause, de jeter un regard (a-

vorable sur notre position, afin que nous puissions obtenir là restitution de nos droits, si souvent promise en son nom, et afin que les cœurs d'un peuple loyal et fidèle soient remplis de joie et de reconnaissance pour votre couronne, qui aura défendu notre patrie.

Nos requêtes, en termes généraux, se bornent à la restitution de nos droits les plus anciens et les plus sacrés, violés par les derniers grands-maîtres de l'Ordre de Saint-Jean, dont nous avons joui pendant tout le temps qu'a duré le blocus de La Valette, et dont nous avions expressément stipulé la conservation lorsqu'avec une bonne soi sans bornes nous avons remis nos îles dans les mains des officiers de Votre Majesté; ces droits qui nous surent de nouveau enlevés par le représentant de Votre Majesté, sir Alexandre Ball, et promis dereches en dernier lieu par votre autre représentant, M. Charles Cameron.

Le premier, le principal de ces droits, est que notre Conseil populaire soit une libre représentation du peuple, ayant pouvoir d'envoyer des députés ou des mémoires à Votre Majesté toutes les fois que ces droits auront été violés;

Secondement, des tribunaux indépendants;

Troisièmement, la liberté de la presse, moins la licence de porter jamais atteinte à tout ce qui a rapport à notre religion catholique;

Quatrièmement, les jugements par le jury comme ils se pratiquent en Angleterre, ou conformément à notre ancien usage, qui accorde, dans tous les cas, l'appel au Conseil populaire de toutes les sentences des juges;

Cinquièmement, nous demandons une constitution participant à la fois de notre gouvernement légitime et de la constitution anglaise, moins-toutefois ce qui a rapport à notre religion catholique.

Pour obtenir la conservation de nos anciens droits, nous sollicitâmes par acclamation Votre Majesté de devenir notre souverain. Aujourd'hui, au nom de la justice et de l'humanité, au nom de toutes les lois divines et humaines, au nom de vingt mille de nos concitoyens morts pendant la durée du blocus, nous la supplions de nous faire rendre ces droits et priviléges qui nous ont été accordés par nos anciens souverains et confirmés par leurs successeurs, d'après lesquels aucun changement ne pouvait être fait dans notre gouvernement sans que nous y ayons consenti, et dont on ne peut nous priver qu'en violant les droits de la justice, ce que nous sommes bien loin d'attendre du gouvernement de Votre Majesté, le souverain de nos cœurs.

Nous, pétitionnaires, ainsi que c'est notre devoir, ne cesserons jamais de prier pour Votre Majesté, et de protester de notre fidélité à son trône.

Malte, le 10 juillet 1811.

Suivent les signatures.

## Nº 72.

Proclamation du général Oakes, commissaire civil, du 23 août 1811. Le commissaire royal sivil observe avec déplaisir que quelques sujets fainière guerre, par l'extension que prit le commerce. L'Europe se trouvait alors dans un état dont on n'avait jamais eu d'exemple, et l'île devint en quelque sorte son entrepôt; mais depuis la paix générale de 1814, elle a été presque dépourvue de cette ressource, et le commerce est menacé de s'éteindre entièrement à la suite des restrictions impolitiques auxquelles l'a soumis le gouvernement local.

Les pétionnaires ont de fortes raisons de croire que si le gouvernement de Malte avait, en 1813, prêté l'oreille aux pressantes représentations de son administration sanitaire, la peste, qui pendant cette année et la suivante fit tant de ravages dans l'île, ne s'y serait jamais introduite, ou qu'au moins ses progrès eussent été promptement arrêtés par les mesures qui furent proposées par l'intendance sanitaire dès son apparition, mesures qu'on dut finir par adopter après avoir fait des dépenses énormes, sacrifié la vie d'un grand nombre de personnes, et s'être convaincu par ces pertes de l'inefficacité des moyens lents adoptés par le gouvernement local pour arrêter la contagion.

Un des premiers actes du gouvernement actuel a été l'abolition du Conseil sanitaire, qui a été remplacé par un établissement dispendieux dirigé par un seul surintendant, d'après les principes les plus partiaux et les plus injustes, puisque la durée ou la suppression de la quarantaine dépend seulement dy rang ou de la position des individus; et à cet égard, les soussignés ne peuvent s'empêcher de mentionner l'exemple du débarquement du gouverneur et de sa suite à son retour de Tunis en 1815, sans même s'assujettir au moindre règlement de la quarantaine.

Les pétitionnaires doivent maintenant attirer l'attention de l'honorable Parlement sur une institution qu'ils croient particulière à leur île, et qui sorme une partie essentielle de l'administration civile.

;

Pour remédier à l'insuffisance de la récolte en grains de l'île pour la consommation de sa nombreuse population, et dans le but de remédier au danger qu'elle avait couru autrefois d'être bloquée et même envahie par les Turcs, on avait établi, à cette époque reculée, une institution dont le but principal était de préserver l'île de pareilles extrémités, en pourvoyant à ses besoins par des approvisionnements faits à un prix raisonnable.

Cet établissement fut appelé l'Université, ou, pour parler plus correctement, Massa frumentaria. Il était administré par quatre officiers, nés dans l'île, appelés Giurati, et qui, bien que nommés de fait par le grand-maître, étaient presque entièrement indépendants de son autorité, ou du moins ne faisaient pas partie du gouvernement, qui n'avait, sinon jamais, du moins que fort rarement, à intervenir dans cette branche de l'administration du service public.

Cette institution a été réformée dans ces derniers temps; les giurati maltais ont été remplacés par des Auglais, décorés du titre de commissaires de l'administration des subsistances. Les pétitionnaires n'hésitent point à affirmer que le Comité est non-seulement inutile, mais encore, d'après la manière dont il a été reconstitué, extrêmement préjudiciable au commerce et portant atteinte à la prospérité de l'île.

Les pétitionnaires ont maintenant à réclamer la patience de l'honorable Parlement, pendant qu'ils lui soumettront quelques observations sur l'important sujet de l'administration de la justice.

En réformant le système judiciaire, le gouvernement pouvait avoir agi d'après une conviction dont la vérité n'a pas été confirmée par l'expérience, c'est que les dépenses qu'entraînent les procès en diminuent le nombre. Comme par suite de ce système les droits payés au gouvernement sont non-seulement exorbitants et prélevés d'une manière vexatoire, ce qui fait qu'on les considère comme une taxe qui est bien loin d'être improductive; il s'ensuit que le gouvernement, loin d'avoir intérêt à entretenir la bonne intelligence, est au contraire placé dans la singulière position de devoir trouver un intérêt évident dans l'encouragement de la chicane.

Pour ce qui est de la Cour des banqueroutes, les pétitionnaires se borneront à répéter ici le paragraphe concluant d'un Mémoire adressé à Son Excellence le gouverneur par le Comité des négociants anglais.

« La Cour des banqueroutes à constamment montré, par sa manière de procéder, depuis l'époque de son institution jusqu'au moment actuel, une tendance uniforme à protéger le débiteur (presque toujours frauduleux) et à enrichir quelques individus aux dépens du créancier. »

Les pétitionnaires ont déjà, en termes généraux, fait allusion aux restrictions imposées au commerce; mais un sujet aussi important demande des développements plus détaillés.

Toutes les fois qu'on a jugé nécessaire de communiquer avec le gouvernement local actuel relativement à des intérêts commerciaux, les pétitionnaires ont eu généralement l'occasion d'observer, avec le plus profond regret, que, quel que fût le but de leurs représentations, elles étaient toujours interprétées comme un désir ou essai, de la part du corps du commerce, de s'exempter de toutes charges, ou comme une répugnance à contribuer dans une juste proportion au revenu public.

Les pétitionnaires ne craignent pas d'affirmer qu'ils n'eurent jamais de pareils sentiments; le corps du commerce fit, il est vrai, à diverses époques, par l'organe de son Comité, et comme c'était son devoir, des représentations sur la tendance impolitique de certaines mesures nuisant au commerce; mais ces représentations, quoique toujours faites dans les termes les plus respectueux, n'obtinrent que rarement l'attention qu'elles méritaient.

Tout au contraire, le gouvernement paraissait regarder les intérêts du commerce, non-seulement comme incompatibles avec les siens, mais encore semblait ne regarder qu'avec jalousie et méfiance un corps dont le caractère public avait été bien ouvertement reconnu pendant tous les changements qui eurent lieu dans le gouvernement civil de l'île.

Un principe que les partisans du gouvernement avaient soigneusement cherché à répandre pour la défense de ses démarches, était celui-ci : qu'il n'était pas dans l'ordre naturel des choses que Malte eût, en temps de paix, la moindre importance commerciale.

A cette allégation, les pétitionnaires se permettront de répliquer que, bien qu'il fût déraisonnable de supposer que l'état du commerce de Malte pendant la paix pût jamais supporter la moindre comparaison avec la prospérité dont il avait joui pendant la dernière guerre, cependant Malte aurait pu conserver une grande partie de ses avantages si le gouvernement local se fût appliqué, comme sa politique cût dû évidemment l'y engager, à cultiver les ressources du pays, en procurant à ses capitaux et à son industrie un appui qu'il lui devait par justice autant que par prudence.

L'honorable Parlement, avec la sagesse qui le distingue, et dans la bienveillante sollicitude pour les intérêts commerciaux des colonies qui a toujours invariablement dirigé tous ses actes, ouvrit des relations directes entre notre île et ses possessions dans les deux Indes, mesure fort judicieuse, qui attira dans son principe l'attention sérieuse de S. E. le gouverneur, et qu'il appuya même de tous ses moyens. Si cette sage et prudente politique eût rencontré de la part du gouvernement local quelque sollicitude, et s'il eût su profiter des avantages que donnaient à l'île sa position géographique, ses ports admirables et la protection que le pavillon anglais offrait aux personnes et aux propriétés, une des grandes causes de la détresse actuelle de l'île eût été évitée, ce qui eût empêché le mécontentement et le découragement de se répandre parmi les habitants.

Le commerce auquel la situation de Malte est particulièrement adaptée, et sur lequel elle doit jeter les yeux comme la principale ressource de sa prospérité future, c'est le commerce de transit; or, son existence est basée sur l'exemption de toute dépense qui n'est pas absolument indispensable, et la détermination de la part du gouvernement de lui accorder toute la liberté et toutes les facilités dont il est susceptible. Le commerce ne peut pas supporter toutes les taxes qu'on peut lever sans préjudice sur des articles destinés à la consommation intérieure, ni être soumis à toutes les entraves dont on l'a entouré à Malte.

Admettant pour un moment la vérité de ce qui a été si faussement avancé, que le commerce de Malte ne peut avoir aucune importance en temps de paix, les pétitionnaires demanderont alors de quelle manière on devra subvenir aux besoins de la population. La quantité de blé que l'île peut produire, même dans les temps les plus favorables, ne suffit pas pour nourrir ses habitants pendant quatre mois de l'année; de quelle manière donc doit-on payer le blé (sans parler des autres objets de première nécessité), qui doit être importé du dehors pour la consommation des huit mois restants, surtout lorsque le gouvernement considère ce subside comme une des principales sources de son revenu?

Les petitionnaires présument que la réponse à une pareille question est : « Par

le commerce; » et si cette ressource lui manque, l'alternative sera donc que la mère patrie sente la nécessité de venir elle-même au secours de l'île, ou bien qu'elle se résigne à voir sa population diminuer rapidement par les effets d'une politique qui laisserait une tache ineffaçable sur son honneur et sur son humanité.

Pour prouver maintenant que les représentations du commerce, quant au mode dont le gouvernement établissait les impôts, n'étaient pas sans fondement, les pétitionnaires se borneront à citer pour exemple le droit sur l'orge, dont il a déjà été fait mention, et qui suffira, pensent-ils, à l'honorable Chambre.

Lorsque le gouvernement eut vu pendant la dernière guerre, et par suite du prix élevé du blé, dont il avait le monopole, son débouché diminuer sensiblement, et que les basses classes avaient recours à l'orge et au blé de l'Inde pour le remplacer, sans donner le moindre avertissement de ses intentions, et sans que la moindre raison cût pu faire prévoir l'adoption d'une semblable mesure, il établit tout à coup un droit de 20 0/0 de la valeur (qui depuis a été porté à 80 0/0) sur ces grains, et le préleva même sur les cargaisons achetées avant la promulgation de l'ordonnance, qui arrivèrent dans le port sous la foi du droit ancien, le seul qui fût connu alors; et lorsqu'on se plaignit d'une pareille mesure, le gouvernement répondit que l'augmentation du prix de ces grains, occasionnée par le nouveau droit, devait être supportée par le consommateur, et ne pouvait par conséquent pas préjudicier au spéculateur. Les faits ne prouvèrent point cette allégation, car le consommateur, hors d'état, comme nous l'avons dit plus haut, de supporter l'équivalent, fut obligé d'avoir recours à des subsistances malsaines, au préjudice de sa santé et au détriment du spéculateur, dont la ruine complète eût pu s'ensuivre.

Les pétitionnaires osent affirmer que cette mesure a été aussi imprudente qu'injuste, qu'elle ne reposait point sur des principes solides d'économie politique, et qu'elle n'était pas même conforme à la plus commune équité. Le gouvernement qui prélève ainsi avec impunité un droit inattendu et prohibitif sur un article, pouvait également le faire sur un autre, et arrêter ainsi d'un seul coup toutes les opérations commerciales; car quel négociant pourrait considérer sa propriété en sécurité dans ses entreprises, lorsque le gouvernement, qui est non-seulement possesseur lui-même, mais encore usant d'un pouvoir aussi inouï qu'extraordinaire, suit un pareil système?

Le motif de toutes ces mesures était la nécessité d'obtenir, à quelque prix que ce fût, un revenu suffisant pour fournir aux dépenses énormes de l'administration civile, et à l'entretien d'un établissement calculé pour un pays beaucoup plus vaste et beaucoup plus peuplé que Malte. Pour arriver à ce but si désiré, tous les moyens ont été essayés et tous les expédients adoptés, avec à peu près le même succès, depuis le monopole sur les grains jusqu'à la honteuse loterie.

Quand ces dépenses seront réduites dans la limite des ressources de l'île, lorsqu'elles seront basées d'après le système d'économie que sa situation pé-

cuniaire exige impérieusement, les pétitionnaires n'hésitent point à avancer qu'on pourra obtenir un revenu équivalent sans recourir aux ruineux expédients dont on s'est servi jusqu'alors. Mais, tant que le gouvernement sera simplement regardé comme une sinécure, une source de patronage ou un échelon à l'avancement; tant que le commerce chômera, que ses ressources seront négligées, et que les habitants seront privés d'une juste influence dans la direction de leurs propres affaires et soigneusement écartés de tous les emplois honorifiques, de confiance, ou lucratifs, la misère qui accable maintenant la population continuera, ainsi que le mécontentement, conséquence naturelle d'un pareil état de choses.

Dans une petite communauté, les effets d'un pareil système sont d'autant plus apparents, qu'ils sont circonscrits, et dépourvus de l'intrigue, inséparable du revenu et des dépenses d'un grand état. Dans le premier cas, tout le mécanisme est visible à l'œil, et l'on peut suivre ses progrès depuis son origine jusqu'à sa fin. Ici la leçon est instructive; le gouvernement, en créant un revenu qui comble les dépenses, a obtenu le résultat auquel on devait raisonnablement s'attendre. Les sources d'où provenait ce revenu sont à peu près taries, et les moyens de production pour l'avenir détruits par les mesures que le gouvernement a adoptées pour subvenir à ses besoins immédiats.

Les pétitionnaires ont maintenant terminé leurs humbles observations sur les principaux points qui constituent les motifs de leur pétition, et qui réclament l'intervention législative de l'honorable Chambre; mais il en existe une infinité d'autres d'une conséquence moindre, que nous nous sommes abstenus de soumettre à sa considération, pour les raisons déjà annoncées.

Il ne leur reste plus qu'à signaler les remèdes auxquels ils ont humblement pensé qu'on devait recourir pour rendre à la population soussrante de cette île intéressante une partie de sa première prospérité; ces remèdes, les voici:

1º L'établissement d'un Conseil ou assemblée coloniale, sans la sanction de laquelle aucune loi ne sera promulguée, aucune taxe imposée, et dont le devoir sera de veiller sur l'île.

Malte est, depuis plus de vingt ans, sous la domination anglaise; pendant les six dernières années, son commerce et sa prospérité ont graduellement, mais bien visiblement décliné; sa population a été en butte à la plus grande détresse, qu'elle a supportée avec une patience exemplaire. Après une épreuve aussi prolongée, peut-on regarder comme déraisonnable que cette colonie désire, et réclame même quelque participation aux bienfaits de la constitution anglaise, et que ses respectables habitants soient enfin mis en possession d'une partie de l'administration intérieure de leurs propres affaires?

2º Le rétablissement du Conseil sanitaire, dont le principal but sera de rétablir la correspondance qu'on entretenait autrefois avec les lazarets du continent, et de leur communiquer sa ferme détermination d'adhérer rigidement aux lois de la quarantaine, et de ne pas permettre la plus légère infraction à ses règlements, sous quelque excuse pressante que ce puisse être.

Les États étrangers ne se verront plus alors dans la nécessité, sur laquelle ils insistent maintenant, de soumettre l'île à une quarantaine permanente, qui porte le plus grand préjudice à sa prospérité et à son commerce.

3º L'abolition du monopole du blé.

Les pétitionnaires ont maintenant rempli la tâche qu'ils regardent, dans leur humilité, non-seulement comme le privilége, mais encore le devoir de tout citoyen, celle d'exposer en termes clairs et respectueux les motifs de leurs plaintes ainsi que le moyen d'y remédier; et ils supplient très-humblement l'honorable Chambre qu'elle veuille bien, avant de déposer leur pétition, s'arrêter un instant et réfléchir sérieusement que, de la décision solennelle qu'elle va prendre, dépend le bonheur futur ou la misère de cent mille individus devenus volontairement les loyaux sujets de la couronne de la Grande-Bretagne.

Les pétitionnaires sont, etc., etc., etc., etc. Signée par tous les négociants anglais et maltais et par les personnes les plus respectables de l'île.

## Nº 74.

#### Pétition au roi.

Les soussignés, habitants de l'île de Malte et de ses dépendances, loyaux et fidèles sujets de Votre Majesté, osent déposer humblement leurs ferventes prières au pied de son trône paternel. Attristés par le spectacle du dépérissement progressif de leur patrie, consternés à l'idée d'un avenir plus déplorable encore, ils viennent supplier Votre Majesté d'alléger leurs maux présents, de détourner ceux dont l'avenir les menace. Et puisque l'aurore de votre règne désiré, ò Sire! inspire aux cœurs des Maltais une vive confiance d'obtenir ces bjenfaits qui peuvent tourner à l'avantage de leur patrie, les soussignés prennent la liberté d'exposer humblement que, depuis l'année 1800, de notables et successifs changements ont été introduits dans les lois fondamentales du pays; qu'à dater de cette époque, les priviléges nationaux ont été graduellement négligés ou supprimés; qu'aux magistratures représentatives il en a été substitué d'autres moins indépendantes; de sorte que, les vieilles lois luttant avec les nouvelles, les anciennes institutions avec les modernes, il en est résulté un système d'administration défectueux et accablant.

Les Maltais ne laissèrent pas d'adresser de temps en temps leurs réclamations au trône glorieux de vos augustes prédécesseurs; et, en conséquence, au mois d'octobre 1813, une proclamation émanée du gouvernement local les informa que Sa Majesté s'était plu à prendre en considération « l'état « incertain et précaire des Maltais; que sa gracieuse volonté était de les re- « connaître comme sujets de la couronne britannique, comme ayant des droits « à sa plus ample protection, et que le gouvernement de Malte devait pren- « dre les mesures nécessaires pour leur assurer une large participation à cette « félicité, à cette richesse, à cette sécurité, à cette prospérité dont jouissent les « heureux sujets de l'empire britannique dans toutes les parties du monde. » Toutefois, les actes du gouvernement local ne répondirent pas à ces bien-

veillantes dispositions du souverain; car le pouvoir législatif, concentré dans une seule main, ne reçut aucun tempérament, ne fut point assimilé à celui de la mère-patrie, et, souvent exercé sans avoir égard aux intérêts et à la situation de ces îles, il devint la source d'une foule de maux.

De l'absence d'un code clair et bien ordonné naquit la perturbation actuelle de la jurisprudence : force sut de recourir tantôt aux lois romaines, tantôt aux statuts siciliens, anglais, municipaux, tantôt à une série de proclamations, notifications, ordonnances, règlements, souvent contradictoires, et de temps à autre modifiés, changés ou révoqués; de manière que le résultat d'une telle consusion sut peu de sûreté personnelle pour les citoyens, peu de sécurité pour leurs propriétés.

Il est vrai que le pouvoir judiciaire reçut, dans la constitution de 1814, d'importantes modifications, basées entièrement sur des principes équitables et libéraux; mais, laissée inachevée et incomplète par suite de circonstances imprévues, cette constitution manqua son but principal, d'assurer aux Maltais une condition semblable à celle des autres sujets fortunés de Votre Majesté.

L'organisation judiciaire, nonobstant le grand nombre des Cours, n'étant pas établie sur un plan régulier et proportionné, ne suffit pas à une prompte administration de la justice. Les soussignés exposent en outre à Votre Majesté que l'existence de beaucoup de familles reposait autrefois sur les modiques salaires attribués à divers emplois publics, lesquels malheureusement ont été supprimés dans le dessein de créer un moins grand nombre de fonctions plus chèrement rétribuées. De semblables dispositions, jointes à de grosses pensions accordées avec prodigalité, sur les revenus de l'île, à des personnes qui n'y font point leur résidence, ont nécessité des impôts trop lourds désormais pour une population ruinée. Et ces impôts, non-seulement ils ne sont pas proportionnés aux ressources de l'île, obligée de tirer les moindres choses du dehors, mais leur répartition est mauvaise. En effet, les objets de pur luxe sont frappés d'une taxe légère, tandis que des droits excessifs pèsent sur les articles de première nécessité, et spécialement sur le blé, que, dans le système actuel, on ne peut se flatter d'obtenir jamais à des prix modérés.

Les réclamants signalent aussi le défaut d'encouragements nécessaires à l'agriculture, en décadence depuis plusieurs années; au commerce, diminué et restreint outre mesure; à la marine marchande, qui n'offre presque plus de profits. L'état languissant de ces trois ressources principales de la population augmente le nombre des oisifs, et accroît à chaque instant la masse effrayante des mendiants.

Les soussignés prennent la liberté d'exposer en outre que l'on voit avec la plus grande peine le relâchement fréquent de la rigueur indispensable dans l'observation des règlements sanitaires, la moindre négligence apportée dans une institution aussi salutaire attirant des pertes considérables au commerce de l'île par suite des quarantaines dispendieuses et inattendues aux quelles il est parfois soumis dans les ports étrangers, et exposant la santé

publique au danger des contagions; ce dont on a de douloureux exemples.

Les soussignés pourraient-ils passer sous silence le tort grave fait à la population par le détournement des fonds destinés de tout temps à l'instruction de la jeunesse, et par leur emploi à d'autres objets? Le manque absolu d'enseignement élémentaire retient le peuple dans l'ignorance. L'Université, outre que les études n'y sont plus gratuites, voit ses chaires déscrtes, en même temps que la négligence dont elle est victime rend l'instruction incomplète, et décourage les familles honnêtes sur l'avenir de leurs fils, à qui, en général, il ne reste de position à attendre que des professions et arts libéraux.

Tous ces maux, et d'autres encore, ne sont pas ressentis moins vivement par la classe des propriétaires : la valeur des biens-fonds, de beaucoup diminuée, rend d'autant plus pesant le droit d'accise maintenu jusqu'à ce jour, quoique les causes qui le firent imposer ne subsistent plus.

Pour mettre un terme aux maux qui viennent d'être indiqués et empêcher qu'ils ne fassent des progrès, pour faire prospérer vos fidèles sujets en cette île, les soussignés se flattent que Votre Majesté, dans sa haute sagesse, jugera opportunes la réforme du pouvoir législatif, la promulgation d'un code régulier, une meilleure organisation judiciaire, une juste répartition et une diminution des impôts, une réduction des pensions sus-mentionnées, une administration sanitaire indépendante, et quelque faveur accordée à l'instruction publique, au commerce, à la marine marchande et à l'agriculture.

Enfin, les loyaux sujets recourant à Votre Majesté avouent franchement que le manque d'un corps d'indigènes adjoint à l'autorité locale, est considéré comme la cause principale des maux qui ont été mis sous vos yeux. Un Maltais seul peut en effet connaître la situation et les besoins de son propre pays, et c'est pour atteindre ce but avantageux à ces îles, qui vous appartiennent, ô Sire! que les soussignés implorent de Votre Majesté le bienfait d'un Conseil composé d'indigènes en nombre suffisant, et librement élus par les suffrages des propriétaires, de ceux qui exercent les professions ou arts libéraux, et des commerçants. Ce Conseil serait consulté sur les intérêts des habitants, et pourrait indiquer les mesures législatives et les économies compatibles avec les lois de la mère-patrie, ainsi que cela a été sagement établi par la constitution anglaise.

Et cette humble supplique ne part pas d'un vain amour de nouveauté; car, depuis les temps les plus reculés, ces îles ont joui d'une si salutaire et si bienfaisante institution; elles en jouissaient encore à l'époque fortunée où, à la prière des indigènes, la Grande-Bretagne accorda sa haute protection au peuple maltais; institution toujours désirée, plusieurs fois redemandée, et dont la suspension fut regardée comme une calamité publique. Et n'est-on pas encouragé à implorer de Votre Majesté le rétablissement de cette institution, quand on considère que des représentations ont été accordées aux colonies par vos prédécesseurs? N'est-il pas permis d'espérer que Votre Majesté, généreuse et bienfaisante, fera un semblable présent à ces îles, qui

déjà depuis longtemps suivent les progrès sociaux de l'Europe? Telle est la grâce que sollicitent incessamment les naturels de Malte et du Goze, qui, dans les vicissitudes de la guerre et dans le calme de la paix, donnèrent toujours, à Sire! par leur conduite, des preuves de fidélité et d'affection à votre trône.

De Votre Majesté, etc.

Nº 75.

Pétition au roi.

SIRE,

Les soussignés, natifs de l'île de Maîte et de ses dépendances, loyaux et fidèles sujets de Votre Majesté, attristés du dépérissement progressif de leur patrie et consternés à l'idée d'un avenir plus déplorable, osent déposer humblement leurs ferventes prières au pied de votre trône paternel, et implorer Votre Majesté d'alléger leurs maux présents, et de détourner ceux dont l'avenir les menace.

Et puisque des le commencement de votre auguste règne, à Sire, les Maltais ont conçu au fond de leur âme l'espoir d'obtenir ces bienfaits qui peuvent tourner à l'avantage de leur tle, les soussignés prennent la liberté d'exposer humblement que, depuis l'année 1800, nonobstant les proniesses solennelles renfermées dans diverses proclamations faites au nom de Sa Majesté, par ses représentants à Malte, de les faire jouir de la plus ample protection et du libre exercice de leurs droits, de notables et successifs changements ont été introduits dans les lois fondamentales du pays; que tous les priviléges nationaux ont été graduellement négligés ou supprimés; qu'aux magistratures représentatives il en a été substitué d'autres moins indépendantes; de manière que, les vieilles lois luttant avec les nouvelles, et les anciennes institutions avec les modernes, il en est résulté un système d'administration défectueux et accablant.

Les Maltais ne laissèrent pas d'adresser de temps à autre leurs réclamations au trône glorieux de vos prédécesseurs, et, en conséquence, au mois d'octobre 1813, une proclamation émanée du gouvernement local les assura de nouveau « que Sa Majesté s'était plu à prendre en considération « l'état incertain et précaire des Maltais; que sa gracieuse volonté était de « les reconnaître comme sujets de la couronne britannique, et de les faire « jouir, comme tels, de sa plus ample protection; qu'enfin, le gouvernement « de Malte devait, à cet effet, prendre les mesures nécessaires pour leur as- « surer une large participation à cette félicité, à ces richesses, à cette sécu- « rité et à cette prospérité dont jouissent les heureux sujets de l'empire « britannique dans toutes les parties du monde. »

Toutefois, les mesures prises par le gouvernement local ne répondirent pas à ces dispositions souveraines. Le pouvoir, toujours concentré dans la volonté d'un seul, ne reçut aucun tempérament, et ne fut point assimilé à celui de la Grande-Bretagne, de manière que, exercé, la plupart du temps, sans avoir égard aux intérêts et à la position des habitants, faute de ces connais-

sances que les gouverneurs, quoique bien intentionnés, ne peuvent acquérir qu'à la suite d'un long séjour dans l'île, il en est résulté une foule de maux.

L'absence d'un code clair et bien ordonné a donné naissance à la fluctuation actuelle des lois, force étant de recourir tantôt aux lois romaines, tantôt aux statuts anglais, siciliens et municipaux, et tantôt à une série de proclamations, notifications, ordres et règlements, souvent contradictoires, et de temps à autre modifiés, changés ou révoqués; en sorte qu'il résulte d'une telle confusion peu de sûreté individuelle pour les citoyens et peu de sécurité pour leurs propriétés.

Il est vrai que la nécessité d'un code a été reconnue, et que sa compilation a été ordonnée; mais la commission nommée à cet effet, se restreignant à cinq personnes, et ne comptant parmi ses membres, dont trois sont étrangers, aucun de ces hommes indépendants qui peuvent représenter les besoins de la population, il est à craindre que, faute des lumières nécessaires et de discussion publique, ce code ne soit pas proportionné à ses besoins.

Le pouvoir judiciaire, dans son état actuel, bien qu'ayant reçu, par l'organisation de 1814, des modifications basées sur des principes équitables et libéraux, mais resté incomplet par suite de circonstances imprévues, manqua son but principal, qui était d'assurer aux Maltais une constitution semblable à celle des autres sujets fortunés de Votre Majesté.

Ensuite, les établissements judiciaires, bien que très-nombreux, ne suffisent pas à une prompte administration de la justice, parce que, nonobstant les frais énormes auxquels les plaideurs sont soumis, ils ne sont point organisés sur un plan méthodique et régulier.

Les soussignés exposent, en outre, que le besoinet la misère sont augmentés au point que toutes les classes de la population s'en ressentent. L'ignorance du peuple, la stagnation du commerce, la décadence de l'agriculture, et généralement le manque d'occupation, augmentent journellement le nombre des mendiants et ajoutent sans cesse à l'épouvantable et trop calamiteux état de cette île. A ces déplorables circonstances s'unit le système actuel des impôts publics, absolument disproportionné avec les faibles ressources des habitants.

Maintenant, les recourants, en loyaux et fidèles sujets, avouent ingénument à Votre Majesté que l'on regarde comme une des causes principales des maux indiqués, la suppression, faite en 1800, du Conseil national qui, dans les moments critiques du blocus et du siége de La Valette, rendit de si éminents services au gouvernement d'alors et à la population; et que l'on est persuadé que si cette institution nationale avait été maintenue, selon les promesses solennelles qui en furent faites à cette époque, ces îles ne seraient jamais tombées dans l'état calamiteux où elles se trouvent actuellement.

Pour mettre, autant que possible, un terme à ces maux, en empêcher le progrès, faire prospérer vos fidèles sujets maltais, les amalgamer aux natifs britanniques et les unir indissolublement au gouvernement local, les soussignés implorent humblement de Votre Majesté le rétablissement d'un Con-

seil national semblable à celui qui a existé en 1798, à l'époque du blocus de La Valette, composé d'environ trente membres élus par les libres suffrages des indigènes, chefs de famille, propriétaires, exerçant les professions et arts libéraux, et commerçants, à l'effet de pouvoir, avec l'approbation du gouverneur, indiquer les remèdes législatifs et économiques nécessaires pour le bien-être de ces îles et conciliables avec les lois de la Grande-Bretagne, comme aussi pour représenter généralement le pays.

Les soussignés, en avançant humblement leurs ferventes suppliques pour obtenir une si bienfaisante institution, n'ont pas d'autre objet en vue que celui d'assister le gouvernement local de leurs lumières, de le conseiller, de l'aider, pour l'utilité et la prospérité communes, d'autant plus que personne mieux que les nationaux ne peut connaître la position et les besoins de leur pays.

Et cette humble demande ne dérive point, Sire, d'un amour de nouveauté, puisque dans les temps les plus reculés ces îles jouissaient d'une si salutaire institution, comme elles en jouirent encore à l'époque aventureuse où, à l'instance des nationaux, la Grande-Bretagne accorda sa haute protection au peuple maltais.

En implorant de Votre Majesté le rétablissement d'une institution toujours désirée, souvent réclamée, et dont la suspension fut considérée comme une calamité publique, on se sent encouragé en observant que des représentations ont été accordées aux colonies par vos prédécesseurs, et Votre Majesté, généreuse et bienfaisante, ne refusera pas un pareil don à ces îles, qui depuis longtemps suivent les progrès sociaux de l'Europe.

Telle est la grâce que sollicitent incessamment les naturels de Malte et du Goze, qui, dans les vicissitudes de la guerre et dans le calme de la paix, donnèrent toujours, ô Sire, des preuves de fidélité et d'affection à votre trône.

De Votre Majesté, etc.

## Nº 76.

Serment imposé aux Catholiques membres du Conseil d'Etat maltais.

Je promets et je jure d'être fidèle et d'avoir une fidélité sincère pour Sa Majesté le roi Guillaume IV; de le défendre de tout mon pouvoir contre toutes les conspirations et attentats quelconques qui seraient faits contre sa personne, couronne, ou dignité; de faire tous mes efforts pour découvrir et faire connaître à Sa Majesté, ou ses héritiers et successeurs, toutes les trahisons et conspirations qu'on formerait contre lui ou les siens; et je promets fidèlement de maintenir, soutenir et défendre de tout mon pouvoir la succession à la couronne, laquelle succession, par un acte intitulé: Acte pour les limites ultérieures de la couronne, et pour mieux assurer les droits et la liberté, est restée limitée à la princesse Sophie, électrice du Stanover, et a ses héritiers qui seraient protestants; renonçant entièrement et abjurant, avec le présent serment, toute obéissance ou fidélité à toute autre personne qui réclamerait ou prétendrait avoir des droits à la couronne du royaume de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Je déclare en outre ne pas être un article

de ma foi, et que je renonce, repousse et abjure l'opinion que les princes excommuniés ou déclarés déchus par le pape, ou par une autre autorité quelconque du siége de Rome, puissent être déposés ou tués par leurs sujets, ou toute autre personne; et je déclare que je ne crois pas que le pape de Rome, ou tout autre prince, prélat, individu, État ou potentat étranger, ait ou doive avoir, de quelque manière que ce soit, juridiction temporelle ou civile, pouvoir, supériorité ou prééminence, directement ou indirectement, dans le royaume de la Grande-Bretagne et d'Irlande. Je jure de défendre de tout mon pouvoir la domination ou possession des propriétés dudit royaume comme elle est établie par les lois; et par le présent serment je renonce, désavoue et abjure solennellement toute intention de renverser l'état actuel de l'église, comme il est réglé par les lois dudit royaume. Je jure solennellement de ne jamais exercer aucun privilége qui me donne ou puisse me donner titre pour troubler ou affaiblir la religion protestante, ou le gouvernement protestant, dans le Royaume-Uni. Et, en la présence de Dieu, je jure, témoigne et déclare solennellement que je sais cette déclaration et chacune de ses parties dans le sens simple et ordinaire de ce serment, sans aucun détour, équivoque ou restriction mentale quelconque. Que Dieu me soit en aide.

# Nº 77.

## Lettre du cardinal Bernetti à l'évêque de Malte.

Très-illustre et très-vénéré Monsieur, c'est avec un vif regret que j'ai dù retarder jusqu'à présent de répondre à votre seigneurie très-illustre sur tout ce que vous demandiez dans votre lettre du 21 mai passé, ainsi que dans les deux autres du 23 septembre et du 31 octobre, c'est-à-dire s'il vous était permis de prêter le serment que l'on veut exiger de vous, en votre qualité d'un des membres destinés à faire partie du Conseil créé par Sa Majesté Britannique pour assister le gouvernement de ses possessions, ayant déjà protesté de ne vouloir pas vous mêler dans cette affaire avant d'avoir entendu à ce propos l'oracle de Sa Sainteté. La cause de ce retard vient de ce que la sacrée Congrégation, à qui le saint-père s'est plu de remettre l'examen de cette affaire très-délicate, n'a pas pu s'en occuper avant ces jours-ci, puisqu'elle se trouvait dejà engagée en d'autres affaires non moins délicates ni moins urgentes que celle-ci, et auxquelles elle a dû donner la solution nécessaire.

Après avoir fait précéder cette courte justification pour un tel retard, je viens de suite sur le sujet de vos demandes. La susdite sacrée Congrégation, avant d'examiner la formule du serment qu'on vous proposait, fit quelques réflexions, savoir : s'il convenait à Votre Seigneurie très-illustre d'accepter les fonctions qu'on vous avait destinées, de membre dudit Conseil. Je ne viens pas ici vous rapporter toutes les réflexions faites sur la chose en général, quoiqu'elles seules suffiraient pour persuader Votre Seigneurie très-illustre de s'excuser vis-à-vis de ce gouvernement de ne pas accepter les fonctions dont il s'agit. Je me bornerai seulement à vous faire une observation toute particulière à votre qualité d'évêque, et à celle des autres membres qui com-

posent la majorité dudit Conseil; observation qui vous révélera la fausse position où vous vous trouveriez en acceptant la place qu'on vient de vous donner.

Il fut cependant observé qu'on portera probablement à la discussion dudit Conseil des sujets religieux, et de la compétence de l'autorité ecclésiastique. Dans ce cas, Votre Seigneurie très-illustre peut facilement prévoir quelles doivent être les résolutions qui seront prises par un Conseil dont la majorité est composée d'officiers qui sont nés sujets britanniques, appartenant probablement à la communion anglicane; et si Votre Seigneurie très-illustre se trouvait avoir fait partie d'un Conseil où l'on aurait pris des résolutions anti-catholiques, quel ne serait pas votre embarras en voyant publiées et même exécutées de telles résolutions? et quel ne serait pas le scandale des fidèles en voyant la part que son évêque y aurait prise? Il est pourtant vrai qu'en vous trouvant présent à ces débats vous vous opposeriez certainement aux résolutions qu'on voudrait prendre dans le sens indiqué; mais il est certain aussi que votre opposition pourrait bien être inefficace en face de la majorité, et il n'arriverait à la connaissance du public que les résolutions prises, et non votre opposition, connue seulement des membres du Conseil. En vous tenant en dehors dudit Conseil, vous vous trouverez plus libre, dans le cas qu'on prît des résolutions opposées aux droits de l'Église, de faire vos réclamations au gouvernement, et de faire auprès de lui les démarches nécessaires pour en empêcher l'exécution; et non-seulement cette improbation de votre part serait connue de tout le monde, pour l'édification des fidèles, mais elle serait bien davantage prise en considération que tout ce que vous pourriez faire en ayant eu une part active dans un Conseil où on aurait pris des résolutions de ce genre. Dans l'observation que je viens de vous exposer, Votre Scigneurie très-illustre trouvera un obstacle à l'acceptation d'une place audit Conseil, et vous trouverez un obstacle encore plus puissant au serment que, à ce propos, l'on veut exiger de vous.

Ayant cependant examiné la formule du serment que vous m'avez fait passer dans votre lettre du 21 mai, et ayant résumé pour cela les informations nécessaires, on a vu que ladite formule ne peut pas être approuvée par le saint-siège, et ne l'a jamais été, ainsi que le montre la résolution qu'avait prise Monseigneur Quarantotti, dont la lettre écrite par lui en sa qualité de vice-préfet de la Propagande, le 16 février 1814, à monseigneur Poynter en l'absence du pape de son siège, est maintenant citée à l'appui.

J'avais besoin de vous communiquer tout cela pour votre instruction et pour votre règle, et je profite de cette occasion pour vous renouveler les sentiments de nion estime, en me disant de nouveau de Votre Seigneurie très-illustre, etc.

Signé J.-C. Bernetti.

Nº 78.

Pétition du Comité maltais présentée à la Chambre des Communes par M. Ewart.

Les soussignés, tant en leur nom qu'en celui de leurs concitoyens, expo-

sent humblement qu'ils présentèrent, en juillet 1832, un Mémoire à Sa Majesté le roi de la Grande-Bretagne, dans lequel ils déposaient au pied de son trône leur humble, mais instante prière, pour le soulagement des maux qui les oppressaient, et dont ils souffrent encore.

Sa Majesté voulut bien prêter l'oreille aux supplications que les Maltais élevaient vers elle dans leur détresse, et voulut bien, dans le but de les soulager, ordonner la formation d'un Conseil pour assister le gouvernement de cette-île.

Vos pétitionnaires demandent à l'honorable Chambre d'excuser la liberté qu'ils prennent de lui exposer que le Conseil qui a été établi ne peut en aucune manière contribuer à relever l'île de la condition déplorable et vraiment malheureuse dans laquelle elle se trouve, les principes de sa formation étant entièrement incompatibles avec les principaux besoins de ses habitants, et ne répondant pas, par conséquent, aux intentions de sa très-gracieuse Majesté.

En de telles circonstances, vos pétitionnaires viennent solliciter l'aide et le soutien de l'honorable et magnanime Chambre de sauver un peuple affamé de la désolation qui le menace.

L'honorable Parlement ayant décidé que la malheureuse situation dans laquelle les habitants de ces possessions se trouvent plongés, ainsi que les causes qui ont pu produire un pareil état de choses, seraient examinées dans la première partie de la prochaine session, nous demandons très-humblement à établir en peu de mots ce que nous considérons comme les causes de notre situation.

Premièrement, la privation d'une représentation libre pour signaler les besoins du peuple, que, dans la situation particulière de notre île, nous ne pouvons saire connaître que par l'entremise d'un corps municipal, privilège dont nous avons été despotiquement dépouillés en 1818.

Nous citerons ensuite les désordres qui ont été commis et se commettent encore par suite de la non-existence d'un code de lois bien arrêté; et bien qu'il eût été déclaré qu'à cet égard nous ne tarderions pas à être satisfaits, nous osons cependant demander, vu notre déplorable situation, qu'on se hâte de nous secourir sur ce point; et nous espérons que lors de la publication de ce code, nous le trouverons adapté à l'époque ainsi qu'aux besoins du peuple. Nous devons cependant avouer à l'honorable Parlement que, d'après le secret dont on a entouré sa rédaction, et diverses autres circonstances, nous sommes réduits à devenir sceptiques sur ce point, d'une si haute importance.

Une liberté modérée de la presse serait aussi très-utile à l'île, et nous demandons humblement à l'honorable Parlement de daigner nous l'accorder dans sa sagesse.

Qu'il nous soit permis maintenant de solliciter l'attention de l'honorable Parlement sur le manque de moyens convenables pour former et améliorer l'esprit du peuple de l'île, qui, loin d'être éclairé, est entretenu dans les ténèbres d'une ignorance peu en rapport avec le développement des idées libérales et les progrès de l'esprit humain dans toutes les parties du monde civiils presentation and and page 1860 and 1860 and

constances

able of magningings

be membre

riement at all there is

to de cep proposition

re un partial and the state of the private of the private of the state of the stat

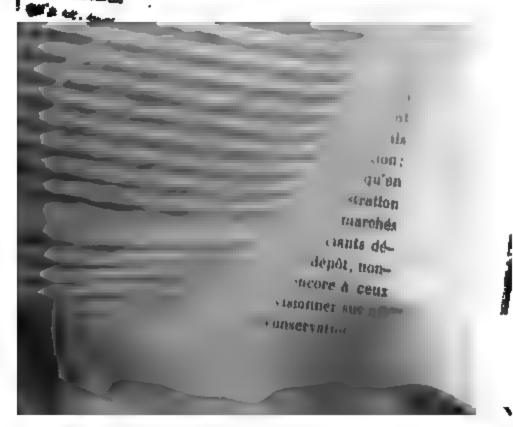

lisé; tout cela provient évidemment, nous osons en donner l'assurance à l'honorable Parlement, de l'état de l'Université de l'île, qui, quoique dotée par nos ancêtres, se trouve abandonnée à une administration inactive et mercenaire. Avons-nous besoin d'ajouter que les habitants de nos villages ou casaux sont entièrement dépourvus des moyens d'acquérir même une instruction élémentaire, ce qui paraît d'autant plus injuste à vos pétitionnaires, qu'îls se considèrent comme les sujets de cette nation magnanime qui a brisé les chaînes de l'esclavage et a répandu dans le monde entier le flambeau de la science.

A l'égard de la santé publique des habitants de l'île, nous devons également réclamer l'intervention de l'honorable Parlement. Le conseil sanitaire, composé comme il est, c'est-à-dire essentiellement de personnes salariées, ne peut pas, croyons-nous, agir avec assez d'indépendance pour veiller à la quarantaine et à l'observation des règlements qui s'y rattachent, et auxquels non-seulement se rallient la sécurité et la prospérité de cette île, mais encore nos relations avec les nations étrangères.

Un point non moins important qui doit attirer encore l'attention de l'honorable Parlement, est l'état de souffrance du commerce de l'île, qui a déjà sensiblement décliné, les exportations étant pulles; nous croyons que le meilleur moyen de relever le peuple de la misère dans laquelle il est plongé serait une déclaration de l'honorable Parlement qui ferait du port de l'île un port franc.

Les énormes droits dont sont frappés les vins communs, qui sont le breuvage de la classe ouvrière, lui sont aussi fort onéreux, et tout à fait hors de proportion avec ceux qui pèsent sur les esprits et les vins de qualité supérieure

Nous appellerons également l'attention des honorables membres sur ce que, depuis 1813, plusieurs emplois, qui étaient alors remplis par des Maltais, ont été divisés, quelques-uns abolis, tandis que les émoluments ou les salaires d'autres emplois ont été augmentés outre mesure, au détriment d'un grand nombre d'individus réduits à la misère.

Mais la plus sérieuse et la plus lourde de nos charges est sans contredit le gros droit qui frappe l'entrée des grains, dont l'administration est dirigée par des employés anglais largement rétribués. Nous prions l'honorable Chambre de croire qu'à cet égard nos griefs sont de la nature la plus grave, et nous demandons humblement qu'elle daigne, dans sa sagesse (et dans le cas où l'ordre actuel de choses serait maintenu pour le présent), reconnaître la nécessité d'introduire dans l'administration de cette importante branche un ou plusieurs habitants nés dans l'île.

Nous n'avons pas besoin d'informer les membres éclairés de l'honorable Parlement qu'il existait autrefois un Conseil populaire dans cette île; nous osons donc supplier la Chambre de nous accorder une institution semblable, au moyen de laquelle le peuple ait la faculté de nommer ses représentants, chargés d'exposer ses besoins et de le préserver de tous les empiétements qui pourraient être tentés sur ses droits dans l'avenir.

Ne voulant pas abuser plus longtemps de la patience de l'honorable Chambre, quoiqu'il existe encore bien des abus à redresser, nous terminerons ici notre humble pétition, persuadés que notre prière n'aura pas été inutile, et que nous reconnaîtrons les sentiments magnanimes de la nation anglaise dans les actes législatifs de ses nobles et honorables représentants, auxquels nous avons l'honneur de nous adresser avec les sentiments du plus profond respect.

(Signatures.)

Nº 79.

Pétition des négociants anglais résidant à Malte, présentée à la Chambre des Communes par M. Holland, le 7 juin 1836.

Les soussignés, négociants et autres, intéressés dans le commerce de la Méditerranée, exposent : — que le commerce anglais ne peut affluer à Malte comme dans une foire centrale et publique, ni y avoir de dépôt, entravé qu'il est par divers règlements impolitiques, dont les funestes effets ont été pendant plusieurs années mis sous les yeux du gouvernement, et auxquels on n'a porté remède que d'une manière partielle et insuffisante, ce qui porte le plus grand tort au commerce de transit de Malte. C'est l'exaction des droits de douane, qui, quoique trop minimes pour produire en somme une addition importante au revenu de l'île, sont cependant assez élevés pour détourner de Malte une grande partie de ce commerce, qui se reporte sur Trieste, Ancône, Livourne, Gènes, ou autres ports étrangers exempts de ces taxes, qui seront toujours incompatibles avec l'existence d'un commerce de transit important par un port franc;

Que les frais de quarantaine sont encore prélevés sur les navires et sur les marchandises malgré les lois existantes du royaume, qui ont sagement établi que la quarantaine étant instituée pour la protection et le bien-être du public, les dépenses qu'elle occasionne doivent être supportées par lui, et non par ceux qui souffrent bien assez de la restreinte et de l'emprisonnement, nécessaires du reste, que la quarantaine leur impose;

Que le maintien de cet impôt à Malte oblige les navires venant du Levant à continuer leur route sans relâcher dans l'île, où, sans cela, la purification des marchandises pourrait s'effectuer plus avantageusement pour le négociant et à moins de frais pour le public que dans les lazarets d'Angleterre, où ils augmentent d'ailleurs considérablement les chances d'introduire la contagion;

Que le monopole des grains, reconnu préjudiciable à Malte, n'a été qu'en partie abandonné; puisque le gouvernement y maintient une administration coûteuse, qui, intervenant parfois dans les achats de grains sur les marchés étrangers et sur les ventes dans l'île, paralyse les efforts des négociants désireux de se lancer dans le commerce des blés et d'y établir un dépôt, nonseulement dans le but de pourvoir aux besoins de l'île, mais encore à ceux des pays étrangers qui ne manqueraient pas de venir s'approvisionner sur un marché aussi central et aussi favorablement placé pour la conservation économique des blés.

Le resus de porter remède aux trois sujets de plainte qu'on vient de mentionner prive la Grande-Bretagne des avantages commerciaux inhérents à une position aussi parsaitement sûre et aussi admirable que celle de Malte; bien plus, la misère et le mécontentement qui règnent dans l'île doivent être attribués au manque de développement de ses ressources commerciales, dont elle devrait cependant profiter sous la protection du pavillon anglais.

En réponse aux prières répétées du commerce, le gouvernement a allégué que les revenus de l'île ne lui permettaient pas d'abolir les droits de douane ni de supporter les dépenses de l'administration sanitaire, et que le seul moyen de procurer aux habitants la quantité de blé qui leur est nécessaire, était qu'il intervint dans le commerce des grains.

Il est établi par le rapport des commissaires de l'enquête coloniale, que le revenu de Malte excède 100,000 liv. st., soit à peu près 16 sh. 8 d. par tête, sur une population de 120,000 âmes. Ce même rapport suggère divers plans économiques qui compenseraient au delà l'abandon des droits de douane et les frais de l'intendance de la quarantaine. Ce serait donc un moyen de satisfaire vos pétitionnaires sur ces deux points.

Quant à l'incompétence alléguée des négociants de pourvoir aux besoins en blés de l'île. il est reconnu par le surintendant de ce département, dans sa lettre officielle du 22 décembre 1835, que depuis l'abolition du monopole jusqu'à l'époque actuelle, le commerce a importé et vendu pour la consommation, 89 pour cent de la quantité totale de grains étrangers introduits dans ces possessions, et cela pendant qu'il avait à lutter contre la concurrence que lui faisait le gouvernement local.

Le redressement de ces divers sujets de plaintes exprimés depuis si longtemps contribuerait puissamment à l'extension et à la sécurité du commerce anglais dans la Méditerranée, et à rendre à une possession aussi importante et aussi utile que l'île de Malte sa prospérité et le contentement de ses habitants.

Aussi vos pétitionnaires prient-ils humblement l'honorable Parlement de prendre telles mesures qu'il jugera convenables pour déclarer le port de Malte port franc, en supprimant tous les droits de douane, en abolissant les impôts prélevés sur les navires, les marchandises et les personnes soumises à la quarantaine, et en délivrant l'île, à l'avenir, de toute intervention du gouvernement local dans le commerce des grains, sauf, bien entendu, l'établissement d'un droit fixé d'après les besoins du revenu, et tel que la position à laquelle sont réduits les habitants pour le présent leur permette de l'acquitter.

(Suivent les signatures.)

N° 80

Pétition des ormateurs négociants maltais, présentée à la Chambre des Communes le 7 juin 1836, par lord Sandon.

Les négociants et armateurs maltais faisant le commerce de la Méditerranée et du Levant exposent qu'ils ont eu à supporter, pendant ces dernières années, des pertes sensibles provenant en grande partie de ce que le gouvernement de Malte a maintenu ses établissements à peu près sur le même pied de dépense que pendant la guerre, alors que tout le commerce de la Méditerranée et du Levant se faisait par l'intermédiaire de Malte, ce qui avait nécessité le prélèvement de droits incompatibles avec l'état de paix et les intérêts actuels de l'île;

Que vos pétitionnaires vous sont humblement observer que la prospérité et le commerce de Malte ne peuvent être rendus florissants qu'en déclarant son port franc, et en saisant de l'île un lieu de transit et, en quelque sorte, de dépôt pour toutes les marchandises destinées pour le Levant, la Méditerranée et tous les autres commerces s'ouvrant par cette mer;

Que vos pétitionnaires, dans le but d'accroître la prospérité commerciale de l'île et de remédier aux maux dont on se plaint, osent humblement vous recommander, comme un moyen pour arriver à cette fin, l'abolition entière des droits de douane, et de porter à la charge du trésor les dépenses de l'intendance sanitaire, actuellement supportées par les individus en quarantaine, puisque cette taxe a été imposée pour le bien-être de l'île;

Que le gouvernement doit aussi renoncer au commerce des grains, qui, vu la proximité de l'île des lieux de production, est non-seulement inutile en temps de paix, contraire comme principe, mais encore préjudiciable aux commerçants et aux habitants de l'île; aux premiers, en ce qu'il rend ce commerce entièrement hasardeux, et aux seconds, en ce qu'ils supportent comme consommateurs l'augmentation des prix, sans compter qu'ils n'ont que des grains détériorés, conséquence de l'obligation où se trouvent les négociants d'avoir toujours un fort approvisionnement sous la main.

Une fois l'établissement du gouvernement cédant à ce qu'il doit être en temps de paix, et après avoir aboli les droits de douane, vos pétitionnaires osent affirmer que le revenu de l'île suffira à défrayer toutes les dépenses nécessaires du gouvernement local.

C'est pourquoi vos pétitionnaires supplient humblement l'honorable Chambre de prendre leur pétition en considération immédiate, et d'adopter telles mesures qui lui paraîtront justes et convenables pour leur accorder les changements désirés.

Le 2 juin 4836.

# Nº 81.

## Acte de nomination des commissaires d'enquête.

Guillaume IV, par la grâce de Dieu, roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, désenseur de la soi, à nos fidèles et bien-aimés John Austin, Esq., et Georges Cornewall Lewis, Esq., salut.

D'après les représentations qui nous ont été faites sur les inconvénients reconnus et la crainte des maux résultant, soit d'un système fixe et défini du gouvernement civil dans l'île de Malte et de ses dépendances, soit de l'imperfection des anciennes iois et de l'ancienne pratique judiciaire qu'on y avait établies, comme aussi des avantages qui peuvent résulter en faveur de nos sujets de ladite île et dépendances, et à l'empire britannique en général, de l'in-

troduction d'un système permanent et salutaire, par lequel la prospérité de la nation maltaise soit assurée et ses intérêts consolidés avec ceux de la Grande-Bretagne, nous avons estimé opportun d'ordonner une enquête sur le fondement desdites représentations et autres matières touchant le même sujet. Sachez maintenant qu'ayant une confiance et une assurance spéciale dans votre sagesse et fidélité éprouvée, nous avons désigné, nommé et destiné, comme par ces présentes nous désignons, nommons, destinons, vous, lesdits John Austin et Georges Cornewall Lewis, en qualité de nos commissaires pour vous rendre à notre île de Malte, et par les présentes nous donnons à vous plein pouvoir et autorité d'examiner toutes les lois, tous les règlements et tous les usages de ladite île et ses dépendances, et toute autre matière ou chose qui se rattache d'une manière quelconque à l'administration du gouvernement civil, aux principes, à la pratique de la judicature, aux établissements civils et ecclésiastiques, aux rentes, au commerce, aux ressources internes de la même tle et de ses dépendances, et de nous rapporter par l'entremise d'un de nos secrétaires d'État les informations que vous aurez pu recueillir, ainsi que votre avis sur la nécessité et la nature des changements à faire dans l'administration des affaires dans ladite 11e et ses dépendances, afin de nous donner les moyens d'effectuer nos intentions bienveillantes, et de propager le bonheur et la prospérité chez nos sujets maltais. Vous présenterez par écrit vos opérations et vos observations touchant et concernant les choses susdites, en les certifiant et en y apposant vos signatures et vos sceaux respectifs, pour être présentées à nous comme il a été dit ci-dessus.

Et nous invitons par les présentes notre gouverneur ou officier administrateur du gouvernement de ladite île et ses dépendances, et tous et chacun de nos officiers, ministres dans ladite île et dépendances, de prêter aide et assistance à vous et à chacun de vous pour l'exécution requise de notre commission.

En foi de quoi nous avons sait rendre patentes ces léttres émanées de nous, avec notre témoignage à nous, à Westminster, le dixième jour de septembre, dans la septième année de notre règne.

# Nº 82.

Instructions données aux commissaires d'enquête à la cour de Saint-James, le 21 septembre 1836.

Présents: Sa Majesté très-excellente le roi, le lord chancelier, le lord chambellan, le comte de Minto, lord John Russell, le vicomte Palmerston, le vicomte Melbourne, lord Holland, lord Denman, iord Glenelg, le chancelier de l'Échiquier.

Considérant que, par une commission expédiée sous le grand sceau, en date du 10 septembre 1836, à Westminster, Sa Majesté s'est plu à nommer John Austin, Esq., et Georges Cornewall Lewis, Esq., commissaires de Sa Majesté pour instituer et diriger certaines enquêtes concernant l'administra-

tion du gouvernement civil de l'île de Malte et ses dépendances, et considérant qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour l'accomplissement de ladite commission, il est ordonné avec la présente, par Sa Majesté, qu'il sera de la compétence desdits commissaires de demander par des citations la comparution devant eux de qui que ce soit, personne ou personnes, que lesdits commissaires désireraient examiner sur des matières soumises à leur enquête par ladite commission.

Il est, en outre, ordonné que lorsque une personne, quelle qu'elle soit, ayant été appelée par une semblable citation, ne comparaîtra pas en temps et lieu que cette citation indiquera, ou, comparaissant, se refusera à répondre aux questions qui lui auront été adressées par lesdits commissaires, sera condamnée par eux à une amende qui ne pourra excéder 20 liv., ou à un emprisonnement qui ne dépassera pas quatorze jours.

Il est, en outre, permis auxdits commissaires d'examiner tout témoin qui paraîtra devant eux, soit sur serment, soit sur simple affirmation, selon qu'ils le jugeront convenable; et toute personne qui, étant ainsi examinée par serment, fera obstinément et par corruption une fausse déposition devant les dits commissaires, sera déclarée coupable de parjure, et sera poursuivie et punie pour ce crime d'après les lois en vigueur dans ladite île. Et quiconque, étant examiné sur son affirmation solennelle, fera obstinément et par corruption une fausse déposition, sera condamné, par les commmissaires, à l'amende et à la prison dans les limites sus-indiquées.

Il est, en outre, ordonné que lesdits commissaires seront, comme ils le sont à présent, autorisés et requis de demander et rechercher la production de tous les documents publics, des registres et des papiers qu'ils voudraient pour la facilitation de leurs enquêtes, et que tous ceux qui seraient chargés de ces documents, registres et papiers, de même sont requis par la présente de les produire, et même, s'il est nécessaire, de les déposer chez lesdits commissaires.

Il est ordonné, en outre, que lesdits commissaires seront autorisés à faire et publier tous les règlements généraux qu'ils jugeraient expédients et nécessaires à l'égard de la forme des citations des personnes à qui elles seraient adressées, ainsi qu'à l'égard des formes des condamnations à infliger, tous lesquels ordres généraux, pourvu qu'ils soient publiés et portés à la connaissance de tout le monde dans la même île, auront la même valeur que s'ils étaient insérés et contenus dans la présente ordonnance.

Et le très-honorable lord Glenelg, un des secrétaires d'État de Sa Majesté, devra donner les dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente.

Signé: GREVILLE

FIN DES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

# TABLE DES MATIÈRES.

|                                                                                                                           | Pages           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CHAPITRE XI. SITUATION POLITIQUE DE MALTE EN 1798. — Prétentions des Puissances européennes à la possession de cette île  | 1               |
| État moral de l'Ordre et dispositions des Maltais                                                                         | 2 et 7<br>15    |
| CHAP. XII. Conquête de Malte par les Français  Tentative de Brueys sur Malte                                              | 32              |
| Préparatifs de défense                                                                                                    | 35<br>44 et 46  |
| Plan d'attaque                                                                                                            | <b>59</b>       |
| Anarchie parmi les Maltais, et intervention des jurats                                                                    | 81              |
| Départ du grand-maître et de ses chevaliers                                                                               | 95              |
| CHAP. XIII. Domination Française (première époque). — Depuis                                                              | 131             |
| la conquête jusqu'au départ du général Bonaparte Prise de possession, prestation de serment                               | Ibid.           |
| Organisation de l'administration                                                                                          | 133             |
| La nouvelle organisation administrative et les Maltais                                                                    | 150             |
| Expulsion des ministres de Russie et d'Angleterre                                                                         | 153<br>154      |
| Départ du général Bonaparte                                                                                               |                 |
| CHAP. XIV. Domination française (deuxième époque). — Depuis le                                                            |                 |
| départ du général Bonaparte jusqu'à l'insurrection des Maltais.                                                           | 162             |
| Opérations du gouvernement                                                                                                | Ibid.           |
| Effet de la nouvelle administration sur l'esprit des Maltais<br>Défection du chanoine Caruana et insurrection des Maltais |                 |
| CHAP. XV. Domination française (troisième époque). — Depuis                                                               | }               |
| l'insurrection des Maltais jusqu'à la capitulation des Français.                                                          |                 |
| Institution du Congrès national                                                                                           |                 |
| Résumé                                                                                                                    | _               |
| CHAP. XVI. Domination anglaise (première époque). — Depuis                                                                |                 |
| la capitulation des Français jusqu'au traité d'Amiens                                                                     | . 355           |
| Administrations de Ball, de Pigot et de sir Cameron 356, 3<br>Traité d'Amiens                                             | <b>362, 363</b> |
| CHAP. XVII. Domination anglaise (deuxième époque). — Depuis                                                               | 3               |
| le traité d'Amiens jusqu'à la paix de 1815                                                                                | <b>. 39</b> 6   |
| Exécution du traité d'Amiens                                                                                              |                 |
| Rupture du traité d'Amiens                                                                                                | 426<br>453, 455 |
| CHAP. XVIII. Domination anglaise (troisième époque). — Depuis la paix de 1815 jusqu'à ce jour                             | 483             |
| Administrations de sir Maitland, du marquis d'Hastings, de sir Ponsonby et de sir Bouverie                                | r               |
| PIÈCES HISTIFICATIVES                                                                                                     | 567             |

## **ERRATA**

# DU TROISIÈME VOLUME (HISTOIRE).

- Page 55, ligne 4 Ben-houra, lisez: Benhorat.
  - 114 1 à 6. Cette observation se rapporte à l'époque où l'auteur écrivait ce passage.
  - 115 10 Ses sujets envers leur ordre, lisez: ses sujets, envers leur Ordre.
  - 160 26 Retenue journalière de 1 centime exercée, lisez: retenue journalière exercée.
  - 196 12 Labini, lisez: Gabini.
  - 279 7 Harhar, lisez: Marhar.
  - 428 22 Melville, lisez: Melleville.

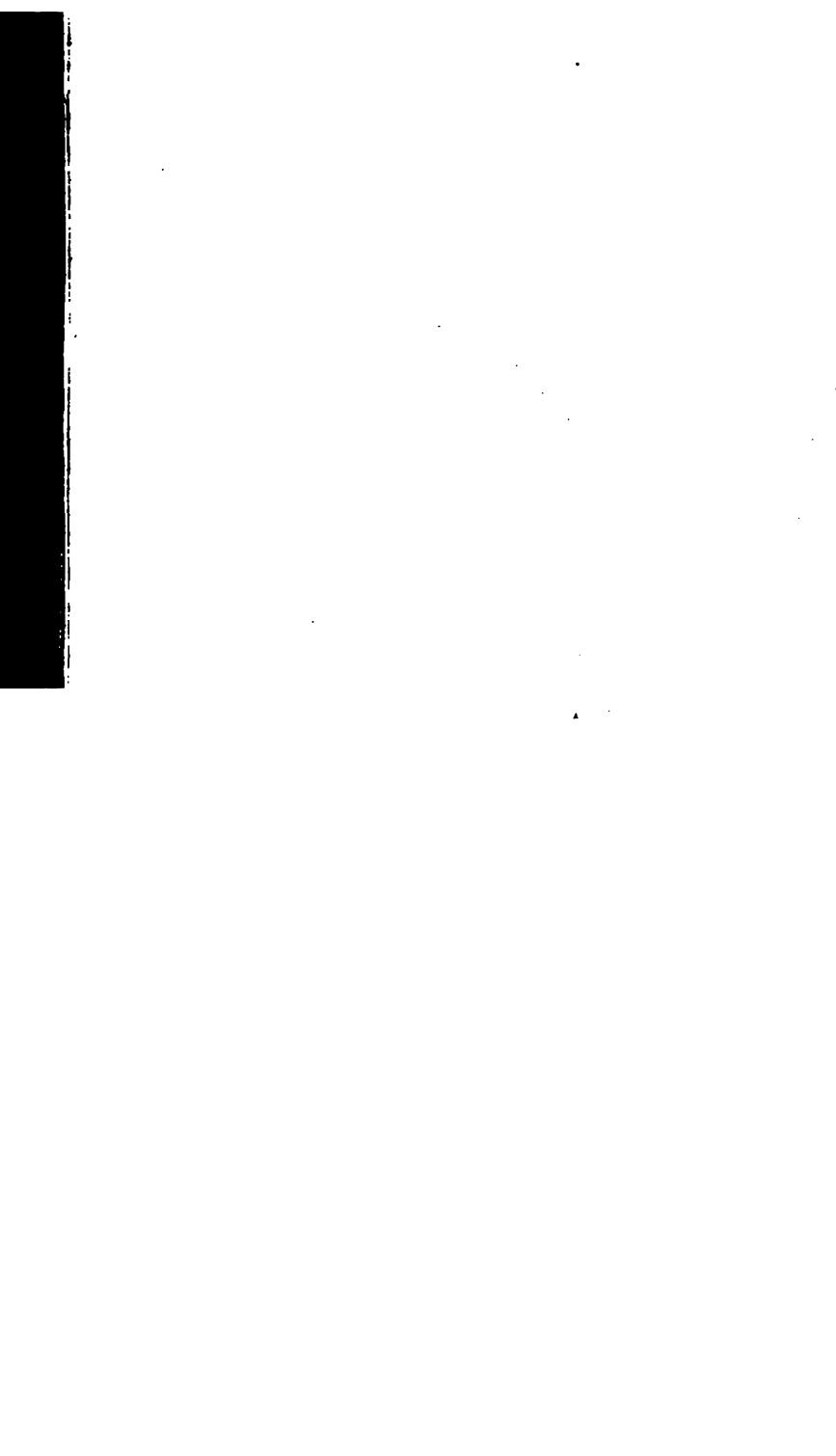



|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

|  | · |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | · |
|  |   |   |
|  |   |   |



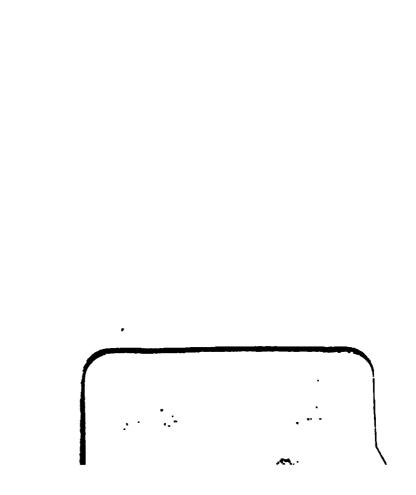

•

•

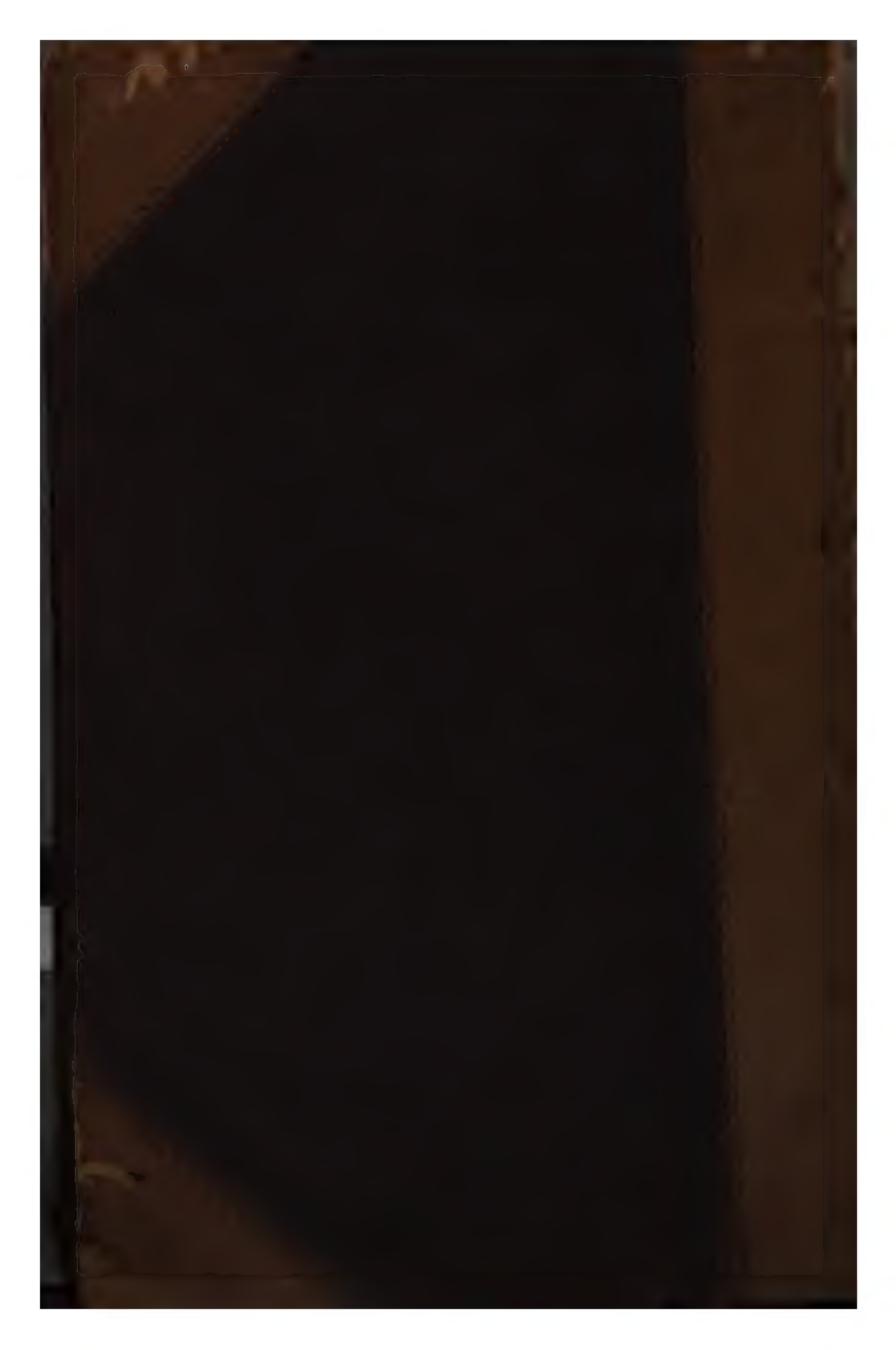